

### OEUVRES D'E. VERDET

PUBLIÉES PAR 184 SOLDS DE SES ÉLÉVES

TOME !!

## COURS

# DE PHYSIQUE

PROFESSE A L'ECOLE POLATECHNIQUE

---

## É. VERDET

.....

PAR W EMILE FERNET

The state for the part, the part of the party,

AVEC 252 FIGURES DANS LE TEATE

TOME DEUXIÈME

PARIS

VICTOR MASSON ET FILS, ÉDITEURS \*

1869

01 3 E

## OEUVRES

DE

## É. VERDET

PUBLIÉES

PAR LES SOINS DE SES ÉLÈVES

TOME III

## PARIS,

### VICTOR MASSON ET FILS, ÉDITEURS.

PLACE DE L'ÉCOLE-DE-MÉDECINF.

Droits de traduction et de reproduction réservés

## COURS

## DE PHYSIQUE

PROFESSÉ À L'ÉCOLE POLYTECHNIQIE

D 4 B

É. VERDET

PAR M. ÉMILE FERNET

POLYFRONIQUE, ANCHEN ÉLÉVE DE L'ÉFOLE XURMA

TOME II





## PARIS

IMPRIMÉ PAR ALTORISATION DE SON EAC, LE GARDE DES SCEAUX

A L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE

M DCCC LAIA

## COURS DE PHYSIQUE

PROFESSÉ

#### A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE.

## ÉLASTICITÉ ET ACOUSTIQUE.

#### NOTIONS GÉNÉBALES.

298. De l'étautietté en général. — Ou désigne sous le non de théorie de l'élautiett l'étude générale des réations que l'on peut établir, pour les différents corps de la nature, entre les diverses forces qui agissent sur env, et leur forme, leur volume et leur état intérieur.

Lorsque, aux forces agissant sur un corps, viennent s'ajouter des forces nouvelles, ce corps est ordinairement modifié; mais, dans certains cas, il arrive que ces modifications disparaissent et que le corps revient à son état primitif dès que ces nouvelles forces cessent d'agir. C'est ce qu'on observe, par exemple, sur un ressort qu'on a fait fléchir par l'action d'une force extérieure, et qu'on soustrait ensuite à l'action de cette force; sur une corde à laquelle on a donné une certaine tension, inférieure à sa limite de résistance, et qu'on abandonne à elle-même en supprimant cette tension; sur un gaz que l'on a comprimé, et qu'on laisse revenir à son volume primitif. Cette propriété générale, qui se manifeste à des degrés divers dans tous les corps, est désignée dans le langage ordin ure sous le nom d'élasticité : elle constitue la manifestation la plus 'videute de l'influence des forces extérieures sur la forme et le volume des corps; dès lors, on a été naturellement conduit à étendre cette désignation à la science qui a pour objet l'étude de cette influence.

VERDET, III. - Cours de phys. It.

On appelle fréquemment aussi élasticité, on mieux forces élastiques, le système des forces intérieures par lesquelles les divers éléments du corps réagissent les uns sur les antres, lorsque des forces extérieures tendent à modifier leurs situations relatives.

299. Des méthodes employées dans l'étude de l'élastietté. — On peut avoir recours, dans l'étude de l'élasticité. à deux systèmes d'expériences bien distinctes.

Les mes sont des expériences qu'on peut appeler statéques : de détermination qu'elles fournissent sont relatives à des états élendière. Elles consistent à soumettre un corps à l'action de forces déterminées, et à abserver directement, lorsque son état est devenu invariable, les modifications qu'il a subies. — Peudant longteups, les expériences de ce genre out été entreprises dans un but evelusiement pratique, et n'ont paru fournir à la science proprement dite qu'un petit nombre de faits isolés. C'est seulement à une époque récent qu'on a cherché, dans ces faits d'observation, les fondements de une doctrine générale, et c'est dans ce sens qu'ont été dirigés les travaux de Navier, de Lamé et Clapey ron, de Poisson, de Cauchy, Les principales difficultés que présentent ces retherches résultent, en général, de la petitesse des effets dont la détermination doit fournir les éféments du phénomène.

Les autres sont des expériences dynamiques : elles ont pour objet l'étude des mouvements vibratoires. Lorsqu'un corps, après avoir été modifié par l'action de certaines forces, revient à son état primitif par la suppression de ces mêmes forces, evient à son état primitif catement à cet état primitif : il le dépasse, de manière à éprouver une modification inverse de la première, et la répétition de cette double alternative constitue un nouvement vibratoire qui devrait presister indéfinient s'il ne se communiquait peu i peu aux corps voisins. L'étude de ces mouvements peut faire connaître les lois des forces élastiques intérieures, et ces lois elles-mêmes conduisent à déterniner l'action modificative des forces étérieures.

Lorsque les vibrations d'un corps sont suffisamment rapides, et qu'elles peuvent se transmettre à notre organe auditif par l'intermédiaire de l'air on de tout autre milieu pondérable, elles donnent naissance à la sensation spéciale qu'on désigne par les expressions de son et de bruit, expressions qu'i sont à peu pries synonymes l'unde l'autre. Or les caractères de cette sensation sont liés d'une manière remarquable à ceux du mouvement ubratoire lui-anêne, et peuvent sevir à les déterminer. De la un moyen d'unestigation des effets de l'Alasticité, moyen souvent plus facile à appliquer que l'observation directe des phénomènes d'équilibre.

300. Du but spécial qu'en se proposera dans l'étude de l'accoustique en partieuller. — Les résultats du dernier genre d'expériences qui vient d'être indiqué, considérés en eux-mêmes et réunis à un certain nombre d'études qui appartiennent plutôt à la physiologie qu'à la physique, ont formé pendant longtenut par science connue sous le nom d'acoustique; rette science, ainsi constituée, était considérée comme une des divisions primordiales de la phissique, division comparable à l'optique, par evențifi.

Il convient aujourd'hui de modifier un peu les délimitations de res diverses sciences : de laisser à la physiologie l'étude spéciale des sensations auditives, et de réunir simplement, aux expériences satiques sur les effets de l'élasticité, les expériences qui importeut au physicien par les reuseignements qu'elles lui fournissent sur les forres intériences des corps. On devra seulement emprunter à la physiologie du sens de l'ouïe les notions qui sont indispensables pour faire usage des sensations auditives comme d'un moyen d'investigation physique.

#### DU SUN ET DE SES CABACTÈRES.

301. **Bélluitions.** — On appelle son ou bruit toute impression produite sur le sens de l'ouie, et, par extension, tout phénomène physique qui peut donner naissance à une telle impression.

L'oreille distingue dans ses sensations trois qualités différentes : l'intentité, la hauteur, le timbre. Les différences d'intensité et de hauteur des divers sons constituent des caractères netteunent définis et faciles à apprécier ; il est inutile de les définir autreutent que par les modifications hien connues des sensations auditives. Dans le langage scientifique, l'expression timbre désigne, d'une unanière générale, l'ensemble des qualités par lesquelles deux sons de même hauteur et de même intensité peuveut se distinguer l'un de l'autre.

On considère ordinairement consue constituant un bruit toute inpression dans laquelle foreille n'apprécie qu'imparfainement les caratère de la hauteur. Il n'y a cependant rien d'absolu dans cette définition, et, dans bien des circonstances, l'oreille la moins exercés sait disceruer les rapports de hauteurs de divers bruits successifs, qu'il lui paraltrait impossible de classer dans l'échelle unusicale si elle les entendait s'éparément. Cest oinsi qu'une série de trois tuyans métalliques, fermés à l'une de leurs extrémités et contenant des pistons, peut être réglée de telle façon qu'en enlevant successivement les pistons des trois tubes on produise une suite de bruits donnant la sensation des notes d'un accord parfait. L'n résulta semblable peut être produit avec trois petities lumes de bois qu'on laisse successiveuent tombre sur le sol. — On reviendre d'ailleurs plus loin sur les caractères j'articulières des bruits.

302. Un son est toujours produit par un mouvement vibratoire. — Un son propreunent dit est toujours produit par les vibrations des corps, c'està-dire par des mouvements tels, que les positions relatives de points très-roisins les uns des autres different constamment très-peu des positions relatives que constamment très-peu des positions relatives que conviennent à l'esta de repos. — Pour constater le mouvement vibratoire dont est animée une corde tendue, quand on lui fait reudre un son, il suffit de ranquer le gondieuent qu'elle semble éprouver, surtout ves son milieu : à cause de la persistance des impressions lumineuses, la corde nous apparaît alors comme occupant à la fois les diverses positions qu'elle prend successivement pendant son mouvement.

L'u grand nombre d'autres expériences peuvent servir à manifester les vibrations des ortps sonores. — Si l'on fixe très-près de la paroi d'une cloche de verre l'estrémité d'une petite pointe métallique, de façon cependant que la pointe ne touche pas la cloche quand elle est au repos, ci si l'on vieut usuité à finir cendre un son à cette cloche, elle produit coutre la pointe une série de petits choes: en possuit la main sur la cloche, on sent un frémissement qui ne cesse que lorsque le son vient à s'éteindre. — Si l'on place du mercure dans l'intérieur d'un timbre sonore, il se produit, des que le timbre set choqué par un marteau ou frotté avec un archet, des ondulations à la surface du liquide: ces ondulations se reproduisent d'une manière continue, tant que dure le son rendu par le timbre. — Enfin, on aura à revenir plus loin sur la disposition particulière qu'affecte le sable répandu sur la surface d'une plaque vibrante, sur les mouvements que manifeste le sable placé sur une membrane mince qu'on descend dans l'intérieur d'un traya sonore, etc.

303. Le son ne peut être perçu par l'oreille qu'untant qu'il lui est trannain par une suite continue de milleux, pondérables. — Lorsqu'on place sons le récipient de la machine pneumatique un timbre muni d'un petit marteau mis en mouvement par un mécanisme d'horlogerie, on constate que, dès que le vide est suffisamment parfait, le son du timbre frappé par le marteau cesse d'être perceptible. De même, en faisant le vide dans un hallon de verre au milieu duquel est placée une petite chelette suspendue par un fil de liu, on peut constater, en agitant le ballou, que le son de la chechtet cesse d'arrive à l'oreille.

Au contraire, les divers milieux, solides, liquides on gazeux, sont aptes à la transmission des sons, pourvu qu'il y ait continuité entre le corps sonore et l'oreille. C'est ce que prouvent un grand nombre de faits énumérés dans tous les ouvrages élémentaires.

- 304. L'intensité du son dépend de l'amplitude des vibrations. — Pour constater que l'intensité du son dépend de l'amplitude des vibrations qui le produisent, il suffit de faire vibrer une corde et de l'abandonner ensuite à elle-même; le son, conservair tonjours la même hauteur, poet graduellement son intensité oi observant la corde avec attention, on voit diminuer en même temps l'amplitude de ses vibrations. — Une observation semblable peut d'ailleurs être réalisée avec tout autre corps soorce.
- 305. La hauteur du son dépend du nombre des vibrations exécutées en un temps déterminé. — En observant les vibrations d'une corde fixée par ses deux extrémités, ou d'une lame

élastique fivée par l'une de ses extrémités, et donnant à l'une on à l'autre une longueur suffisante pour que l'œil en puisse suivre le mouvement, on constate :

- 1º Que ces vibrations sont périodiques; qu'elles sont en outre isochrones, c'est-à-dire que leur durée est indépendante de l'amplitude;
- 2º Que le nombre des vibrations evécutées dans un temps donné augmente à mesure qu'on diminue la longueur de la corde on de la lame vibrante;
- 3º Que, lorsque l'on diminue la longueur au delà d'une certaine limite, les vibrations, trop rapides pour être suivies par l'œil, produisent un son;
- 4° Que, si l'on réduit au-dessous de cette limite la longueur de la corde ou de la lame vibrante, la hauteur du son s'élève de plus en plus.

Ces diverses observations conduisent à admettre que la perception de la hauteur implique la périodicité du monvement vibratoire, et que la hauteur d'un son partientier dépend du nombre des vihrations de même durée qui sont effectuées en un temps donné.

Par suite, un bruit qui ne paraît pus avoir de caractère musical déterminé ne peut résulter que d'un mouvement vibratoire non



périodique. — Pour distinguer nettement les bruits des sons, il faut remarquer que, dans un grand nombre de cas, l'absence apparente de périodicité est due à la coexistence de plusieurs mouvements vibratoires périodiques, de différentes hauteurs : il est quelquefois possible d'isoler un ou plusieurs de ces éléments d'un bruit. — D'autres fois, la faible durée d'un son ne permet pas, au premier abord, d'en apprécier la hauteur, mais le caractère musical devient sensible si l'on augmente la durée du son. C'est ce que montre l'appareil connu sous le nom de barre tournante de Savart. - Une barre de fer AB (fig. 981) tourne autour d'un ave MN perpendiculaire à sa longueur : on lui donne un mouvement de rotation plus ou moins rapide, à l'aide d'une roue R dont le ravon est très-grand par rapport à celui de l'ave de rotation MN; à chaque demi-révolution, la barre traverse une onverture rectangulaire CDEF, qu'elle remplit presque entièrement. A chaque passage de la barre dans cette ouverture, on entend un bruit intense, saus caractère musical bien défini; cependant, lorsqu'on accélère le mouvement et que la sensation devient continue, on entend un son très-grave, dont la place sur l'échelle musicale n'est pas douteuse pour une oreille exercée.

306. Vibrations complétes ou oscillations doubtes. — Lorsque, après avoir exercé sur un corps me action qui dérange ses molécules de leurs positions d'équilibre, ou abandonne ce corps à lui-même, les forces élastiques développées par de petits déplacements étant sensiblement proportionnelles à ces déplacements euxmêmes, le mouvement des divers points est, dans la plupart des cas, analogue à celui d'un pendule : chaque ribration est alors la succession de dens oxillations égales et contraires, décomposables elles-mêmes en deux notifées syntériques par rapport à la position d'équilibre.

L'usage le plus ordinairement adopté par les physicieus qui se sont occupés de l'étude de l'acoustique consiste à définir la hauteur d'un son par le nombre des oscillations ou demi-vibratious effectuées en un temps donné. On ne s'y conformera pas dans ce cours, et l'on adoptera la convention faite en optique, c'est-à-dize qu'on définira toujours un nouvement vibratoire par le nombre de ses ribrutious complètes. — Les phénomènes offerts par les roues deutées de Savart, ou par la sirieme de Gaguiard de Latour, prouvent d'ailleurs, comme on va le montrer, que les vibratious formées de deux oscil-

fations égales et contraires ne sont pas seules aptes à produire des

307. Roues dentées de Savart. — Les roues dentées employées par Savart sont en général au nombre de quatre (fig. 282); elles sont montées sur un ave MN, auguel ou peut imprimer un



mouvement de rotation en le substituant à celui de la barre tournante, dans l'appareil représenté par la figure 281. On place une carte sur le support qui est fivé na vant, de façon que les dents de Tundes roues viennent successivement rencontrer cette carte. Ces choesrépétés produisent un son, et l'expérieure, même quand on la fait sans effectuer aucune messurmontre que le son est d'autant plus-

aign que les dents sont plus nombreuses, ou que le mouvement de la rone est plus rapide. — On indiquera plus loin comment l'appareil permet de déterminer le nombre des impulsions imprimées à la carte en un temps donné.

308. Strène de Cagnalard de Latour. — L'appared l'inaginé par Cagniard de Latour, et désigné par lui sous le nom de airène, compared, comme pièces essentielles, une caisse clindrique de laiton C, dans laquelle on comprime de l'air en montant le tube T (fig. 983) sur une soufflerie; dans le plateau MN, qui forme la base supérier de cette caisse, sont pratiquées des ouvertures également esparées sur une cirronférence ayant son centre sur l'axe même de la caisse. Aundessus de MN, et à une très-petite distance, est un plateau mobile PQ, fix à un axe d'acier qui peut tourner autour de OO': ce plateau PQ est hi-même precé d'ouvertures, en nombre égal à celui des ouvertures de MN, et situées sur une circonférence de même rayon. Deux ouvertures correspondantes r, s, pratiquées obliquement l'une et l'autre par rapport au plan des plateaux, comme l'indique la coupe

représentée dans la figure 283 bis, ont d'ailleurs leurs axes inclinés en sens contraire, dans un plan perpendiculaire au rayon du plateau.

L'air accumulé par la soufflerie dans la caisse C s'écoule seulement quand il y a correspondance entre les trous du plateau mobile et ceux du plateau fixe; mais, le gaz arrivant par chacun des canaux



inférieurs r à peu près normalement à la paroi opposée du canal supérieur correspondant s, il en résulte des pressions qui déterminent le mouvement du plateau PQ autour de son ave. La corespondance des ouvertures est alors supprimée, mais élle se rétablit quand le plateau supérieur a tourné d'une quantité égale à la distance angulaire de deux ouvertures consécutives, et ainsi de suite.

La vitesse de rotation du plateau PQ, qui va d'abord en augmentant, acquiert ensuite une valeur que l'on peut maintenir constante pendant quelqués instants, en excreunt sur le soufflet de la soufflete une pression convenable. Les chors périodiques produits contre l'air extérieur par l'air qui s'échappe donnent naissance à un son dont la hauteur est variable avec le nombre des ouvertures et avec la vitesse de rotation imprimée au plateau mobile. — On indiquera plus loin comment on peut déterminer le nombre des impulsions communiquées à l'air e un temps donne

- 309. La périodicité du mouvement est le seul étément nécessaire à la perception de la hauteur. — Dans les deux appareils que l'on vient de décrire, les mouvements communiqués à l'air sont évidenment périodiques; mais on doit remarquer:
- 1º Que l'air, chassé de sa position primitive par une impulsion brusque, ne prend pas, pour revenir à cette position, un mouvement égal et contraire à celui qui l'en a écarté;
- aº Qu'entre deux impulsions successives l'air est probablement quelque temps en repos, et qu'assurément il n'accomplit pas, de l'autre côté de sa position d'équilibre, une evension égale à celle qu'il avait accomplie sons l'influence de l'impulsion;
- 3º Qu'une sirène et une rone dentée, lorsque le nombre des choes périodiques qu'elles produisent en un temps donné est le même, donnent des sons de même hauteur, bien que les mouvements de l'air ne soient pas identiques dans les deux cas;
- A° Que le son d'une siène on d'une roue dentée u même hauteur que le son d'un corps qui vibre en vertu de son fasticité, si le nombre des rhoes périodiques est égal au nombre de ribrations du corps élastique, c'est-à-dire domble du nombre des oscillations égales et contraires dont chaque vibration de ce dernier corps est composée<sup>10</sup>.

Le caractère inusical des sons produits par ces deux appareils n'étant pas d'illeurs moins acess que celui des sons d'une corde ou d'une verge, on voit que le périodicit du mouvement vibratoire est le seul élément nécessaire à la perception de la hauteur. — Dès lors, pour définir la hauteur, il est rationmel de donner la durée de la période entière plutôt que celle d'un sous-multiple, c'est-à-dire le mombre des séritonies camplières plutôt que le nombre des socillations.

Les courbes ci-contre (fig. 284) indiquent une représentation géonétrique du mouvement que l'on peut supposer communiqué à l'air dans les divves cas qui précèdent. Dans la construction de ces courbes, ou a pris des abscisses proportionnelles aux temps, et des ordonnées proportionnelles aux valeurs des déplacements qui leur correspon-

<sup>(i)</sup> On peal, par exemple, constater qu'une corde très-longue, dont la vue peut suivre les vitations, execute, en un temp donné, un nombre de ribrations qui varie en raison inverse de sa longueur. Au moyen de cette loi, on peut vialenc le nombre des vitations d'une cerde qui fait entendre un son, et le rumparer au nombre des rhors périodiques d'une siréen en d'une roue dentée qui produit un son de néme landeur du produit un son de néme landeur.

dent. La courbe A représente le mouvement communiqué à l'air par un corps dont les vibrations sont semblables à celles d'un pendule, par une corde ou une verge par exemple. La courbe B représente



Fig. 184.

le monvement tel qu'on peut l'imaginer dans le cas de la rouc dentée ou de la sirène, en supposant que chaque impulsion soit suivie d'un repos absolu. Les contres C et D représentent le monvement dans le cas de la roue dentée et dans le cas de la sirène, en supposant que chaque vibration soit formée de deux oscillations inégales et de sens contraires, suivies d'une période de repos.

On conçoit, sans plus de détails et à la simple inspection de ces figures, comment deux sons qui out même période et qui apportent à foreille, en un même temps, la même quamité de forces vives, peuvent e-gendant différer entre enx d'une infinité de manières.

310. Détermination du nombre absolu des vibrations effectuées en un temps déterminé. — La figure 383 indique se détaits principans d'un système d'engrenages qui est joint à la sirène, et qui constitue un compteur des vibrations. Sur l'uve du pla-

teau mobile, on a pratiqué en EF un pas de vis qui eugrène avec une roue dentée R., en sorte que, à chaque tour du plateau PQ. La roue R avance d'ane deut; une aiguille fisée à l'ave de cette roue, et mobile sur un cadrom situé en arrière de la figure, avance alors d'une division : cette aiguille marque donc les nombres de tours ellectués par le plateau PQ. Une antre roue S est placée de l'autre côté de la vis EF, mais elle n'engrène pas avec elle : cette roue est destinée à marquer les nombres de tours de la roue R elle-mène. Pour cela, on a fivé à la roue R un appendice a qui est entraîné avec elle; à chaque tour de R, cet appendice a qui est entraîné avec elle; à chaque tour de R, cet appendice fait avancer d'une dent la roue S, et fait marcher d'une division l'aiguille qui est fivée sur son ave. Donc, en définitive, l'aiguille de la roue R compte les tours du plateau; et si cette roue a cent dents, comme c'est le cas ordinaire. L'aiguille de la roue S Tompte les centaines de tours.

La plaque verticale qui porte les axes des deux roues peut recevoir de petits mouvements latéranx, à droite ou à gauche, selon qu'on appuie sur le bouton A ou sur le bouton B. Pendant que l'on fait varier graduellement le son de la sirène, cette plaque doit être poussée vers la gauche, de manière que la roue R n'engrène pas avec EF, et que les aignilles resteut immobiles sur leurs cadrans. A l'instant où le son atteint la hauteur qu'on vent lui donner, on presse sur A, de manière à établir l'engrenage et à mettre ainsi en mouvement les roues et les aiguilles. Enfin, quand on entend le son perdre de sa constance, on presse sur B, de manière à supprimer l'engrenage. Les indications des deux aiguilles fournissent les nombres de tours effectués par PQ; le produit de ce nombre par le nombre des onvertures du plateau donne le nombre des vibrations effectuées pendant la durée de l'expérience. - Quant à cette durée elle-même, on la détermine au moyen d'un chronomètre à pointage, dont on presse le bouton aux deux instants où l'engrenage est établi ou supprimé.

A l'axe des roues deutées de Savart (tig. 282) est adapté d'ordinaire un compteur analogue au précédent : il donne le nombre des tours effectués par l'axe, et par suite le nombre des vibrations effectuées dans un temps donné.

Enfin on peut déterminer directement le nombre des vibrations

effectuées par un corps sonore quelconque, au moyen des compteurs graphiques, dont la première réalisation est due à Duhamel. La figure 285 représente l'un de ces compteurs, disposé pour déterminer



le nombre des vibrations exécutées par une corde qui vibre transversalement. - Un tambour cylindrique TT' est animé d'un mouvement de rotation uniforme autour de sou axe : il est mû par un mécanisme d'horlogerie placé dans la boîte II; sa surface est couverte de noir de fumée. Un diapason Dest mis en vibration, à l'aide d'une pédale qui est adaptée à la partie inférieure de la tige PQ et qui force la pièce de bois a à passer entre les deux branches : la branche supérieure de ce diapason porte un petit stylet qui oscille alors verticalement, et qui vient tracer une ligne sinueuse sur le noir de fumée pendant que le cylindre se déplace. La corde AB, qui est soumise à l'expérience, est tendue dans une direction perpendiculaire à l'axe du cylindre : on a fixé en son milieu nu stylet qui vient tracer une autre ligne sinueuse sur le noir de fumée, quand la corde est ébranlée en même temps que le diapason. - Il suffit de prendre le rapport des nombres de sinuosités des deux courbes, dans l'intervalle de deux génératrices déterminées du cylindre, pour avoir le rapport des nombres de vibrations exécutées par les deux corps sonores dans un même intervalle de temps. Si done on connaît le nombre absolu des vibrations exécutées par le diapason dans un temps déterminé, on en conclura le nombre absolu des vibrations exécutées par la corde dans le même temps  $^{(l)}$ .

311. Détermination du rapport des nombres de vibrations de deux sous... Monométre. ... L'expérience montre que les nombres de vibrations evécutées dans un même temps par une corde flexible, dont la teusion reste constante et dont on fait varier la longueur, sont en raison inverse des longueurs des parties vibrantes. Dès lors, pour déterminer le rapport des nombres de vibrations qui correspondent à deux sons déterminés, il suffit de prendre une corde présentant une tension convenable, et de faire varier la longueur de la partie vibrante de manière à la mettre successivement à l'unisson de chacun d'enx; le rapport inverse des deux longueurs donner le rapport des nombres de vibrations.

On emploie ordinairement, pour cette détermination, un instruent counts sous le nour de somositre (fig. 32+); il se compose d'une caisse sonore, en hois de sapin, sur laquelle sont tendues des cordes métalliques dont on peur règler à volouté la trusion. De petitis lecrelates, molhies dans le seus de la longueur des ordes et placés sur des règles divisées, permettent de mesurer avec précision les longueurs des parties vibrantes.

312. Limites des sons perceptibles. — Le nombre des vibrations evécutées par un corps doit, pour produire sur l'oreille la sensation d'un son, être compris entre deux limites que divers physiciens ont cherché à déterminer.

Ces limites ne paraissent pas avoir une fivité absolue : elles semblent varier un peu, soit avec l'intensité du son, soit avec la sensibilité propre de l'oreille de l'observateur. Il est cependant à peu près impossible de percevoir un sou lorsque le nombre des vibrations

Pour obtenir le nombre absoin des vibrations du diapason dans un temps donné, il suffit de consultre la vitesse augulaire du fambour cylindrique, et de compter le nombre absolu des sinuoxités tracées par le diapason entre deux génératrices situées. Fune par rapport à l'autre, à une distance angulaire délerminée.

 E. F.

est inférieur à 16 par seconde, ou supérieur à 37000 par seconde.

#### VALEURS MUNÉBIQUES DES PRINCIPAUX INTERVALLES MUSICALA.

313. Intervalles musicaux. — Consonnances et dissonances. - L'intervalle musical de deux sons est caractérisé, non pas par les nombres absolus des vibrations qui les produisent, mais par le rapport de ces deux nombres.

Le tableau suivant indique les valeurs assignées par l'expérience aux principaux intervalles usités dans notre musique. - On peut diviser ces intervalles en consonnances on dissonances, selon que la production simultanée des deux sons qui constituent chacun d'eux produit sur l'oreille une sensation agréable on une sensation désagréable.

| INTERVALLES PRINCIPALX.                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| CONNONNANCES. REPORTS DES ROURS DE VIREATIONS,                                       |  |
| Unisson                                                                              |  |
| Octave                                                                               |  |
| Sixte majeure                                                                        |  |
| Quinte juste.                                                                        |  |
| Quarte juste                                                                         |  |
| Tierce majeure                                                                       |  |
| Tierce mineure,                                                                      |  |
| DISNOVANCES.                                                                         |  |
| . PR TIBELTIOTE,                                                                     |  |
| Seconde majeure ou ton majeur                                                        |  |
| Seconde mineure on ton mineur                                                        |  |
| Seconde mineure ou ton mineur.         19/9           Demi-ton majeur.         16/15 |  |
| Demi-ton nuneur (dièse on bémol) #5                                                  |  |
| Comma (intervalle regardé en général comme négli-                                    |  |

On peut remarquer que, si la valeur numérique de chaque interralle est ramenée à une fraction irreductible, comme cela a été fait dans le tableau qui précède, les deux termes des fractions qui correspondent à des consonnances sont toujours plus petits que ceux des fractions qui correspondent à des dissonnances.<sup>10</sup>

314. Accords parfatts. — On appelle en général accord parfait une série de trois sous ou notes dont la succession ou la production simultanée produit sur l'oreille une sensation particulièrement agréable; on désigne ces notes, dans l'ordre de hauteur croissante, sous les nonus de tonique, médiante et dominant.

Dans l'accord parfait majeur, l'intervalle de la médiante à la tonique est une tierce majeure; l'intervalle de la dominante à la tonique est une quinte juste.

Dans l'accord parfait mineur, l'intervalle de la médiante à la tonique est une tierce mineure: l'intervalle de la dominante à la tonique est encore une quinte juste.

On voit que les divers intervalles qu'offrent entre eux les sons de chacun de ces deux accords parfaits sont les suivants :

|                           | STALLOUIS DES | NOMBREN                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | DE TIBRAT     | 10%s.                                                                                                                                                                                     |
| Accord parfait<br>majeur. | Médiante      | Intervalle $\frac{5}{4}$ (tierce majeure).  Intervalle $\frac{6}{4}$ ( $\frac{1}{5}$ ) = $\frac{6}{5}$ (tierce mineure).                                                                  |
| Accord parfait<br>mineur. | Tonique       | $\begin{array}{c} \text{Intervalle} & \frac{6}{5} \text{ (tierce mineure).} \\ \text{Intervalle} & \frac{\binom{3}{5}}{\binom{6}{5}} = \frac{5}{4} \text{ (tierce majeure).} \end{array}$ |

Chacune des deux espèces d'accords parfaits est donc formée d'une

<sup>©</sup> La conaissance de ces divers intersalias, et en particulier de ceux auxquels l'orvilloest particulièrement semible, peut être commode pour aimplifier la comparaison des conditions de production des sons, dans diverses expériences d'acoustique. Dans les recherches précises, on doit faire usage exclusivement de l'inzison, que toute orville peut apprendur à apprendur à apprécia vace une excitude compétences astisfaisants.

tierce majeure et d'une tierce mineure : l'ordre de succession de ces tierces diffère seul de l'un à l'autre.

315. Gammee. — On désigne sous le nom général de gemme la succession d'un certain nombre de sons, intermédiaires entre une tonique déterminée et son octave aigué, et dont les nombres de vibrations sont à celui de la tonique dans des rapports fixes. — Les valeurs de ces rapports présentent, dans notre musique, deux séries un peu différentes l'une de l'autre : ces deux séries constituent la gemme majeure et la genme mineure.

La série des rapports de nombres de vibrations qui constitue une gamme majeure est la suivante. (On a pris comme exemple le cas où la tonique est la note ut.)

| GAMME MAJRURK.                                                 |          |                  |         |             |             |            |        |        |
|----------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------|-------------|-------------|------------|--------|--------|
| 4                                                              | realque. | NES-<br>TORSQUE. | Minare. | SOUTH STATE | 200°X1,275. | DOMESTALS. | ****** | 007172 |
|                                                                | (nt)     | (ni)             | (mi)    | (fa)        | (sol)       | (la)       | (n)    | (ut,)  |
| Rapports des nombres<br>de vibrations à celui<br>de la tonique |          | 9 8              | 5<br>4  | 4<br>3      | 3           | 5          | 15     |        |
| Intervalles                                                    | 9 8      |                  | 9       | 16          | 8           | 9          |        | 16     |

On voit immédiatement que les diverses notes d'une pareille gamme peuvent se répartir elles-mêmes en trois séries, formant chacune un accord parfait majeur, savoir, dans l'exemple choisi :



Le premier de ces trois accords a pour tonique celle de la gamme; le second a pour tonique la dominante du premier: le troisième a

VERDET, III. - Cours de phys. II.

pour dominante l'octave de la tonique du premier. — Les intervalles de tierce majeure et de quinte juste, qui constituent l'accord parfait majeur, suffisent donc, quand on les combine avec l'intervalle d'octave, pour reproduire toutes les notes de la gamme majeure (1).

La série des rapports de nombres de vibrations qui constitue une gamme mineure est la suivante. (On a pris comme exemple le cas où la tonique est encore la note ut.)

#### GAMME MINEURE.

|                                               | ronique. | rousqua. | нівштв.   | DOMINANTS. | DOMESANTE. | DOMESTANTS. | 1271464. | 007477           |
|-----------------------------------------------|----------|----------|-----------|------------|------------|-------------|----------|------------------|
|                                               | (ut)     | (re)     | (mi bim.) | (fa)       | (sol)      | (la bim.)   | (siden.) | (ul <sub>i</sub> |
| Rapports des nombres<br>de vibrations à celui | 1        | 9        | 6<br>5    | 4<br>3     | 3          | 8 5         | 9 6      | 2                |
| de la tonique<br>Intervalles                  | -        | 1        | 15        | 9          | 3          | 15          |          | •                |

On voit que les diverses notes d'une gamme mineure peuvent se

" En prenant pour tonique l'une quelconque des notes de la gamme, et cherchant à reproduire la série des intervalles de la gamme elle-même, ou est conduit à l'emploi des dieses et des bémols. - Les notes qui sont diésées ou bémolisées conservent alors leurs noms primitifs; mais ces noms s'appliquent à des nombres de vibrations qui sont augmentés dans le rapport 15, on diminués dans le rapport 16,

C'est aiusi qu'en prenant pour tonique d'une gamme majeure, non plus la note ut. mais sa dominante sol, on trouve que les notes successives, telles qu'elles existaient dans la gamme d'ut, c'est-à-dire

présentent entre elles les intervalles convenables pour former encore une gamme majeure, à la condition de diéser la note sensible  $fa_s$ , c'est-à-dire de multiplier le nombre des vibrations par 25. La nouvelle série de sons ainsi obtenue forme alors une mélodie dans laquelle" les intervalles successifs sont, ou rigoureusement égaux à ceux qui ont servi à définir la gamme d'ut, ou égaux à ceux de la gamme d'ut multipliés par :, ce qui est considéré comme équivalent pour l'oreille. - De même, en premnt pour tonique d'une gamme majeure la dominante re de la précédente, on est conduit à diéser encore la note sensible ut, et ainsi de suite.

Si maintenant on veut former une gamme majeure dont la dominante soit la tonique de la gamme d'at, ou plutôt son octave, et si l'on prend les notes

on trouve que, pour avoir les intervalles qui caractérisent une gamme majeure, il faut

répartir en trois séries, formant chacune un accord parfait mineur, savoir, dans l'exemple actuel :



lei encore. le premier de ces acrords mineurs a pour tonique de la gamme: le second a pour tonique la dominante du premier; le troisème a pour dominante l'octave de la tonique du premier. — Les intervalles de tierre mineure et de quinte juste, qui constituent l'accord parfait mineur, suffisent douc, avec l'intervalle d'octave, pour reproduire toutes les notes de la gamme mineure<sup>(1)</sup>.

bénudiere la non-dominante  $a_i$ , écut-à-dire en multiplier le montre des vibrations par  $a_i^2$ ; la nouvelle série de tons ainsi obtenue forme encre une médicie présentant dei nitre-sales équez à ceux de la pamme d'ut, ou à ces mêmes inter-alles multipliés per  $a_i^*$ . De mème, en formant une genome majoure dent la dominante soit la tesquiere foi de la gamme qui précède, ou est conduit à bémodiser encrer la sous-dominante m', et sinsi de suite.

Les dièses et les bémols servent egalement, comme on l'indique plus loin, à former les gammes mineures sans employer de nouveaux noms pour les notes qui les constituent, bien que plusieurs de leurs intervalles différent des intervalles qui leur correspondent dans les gammes majeures.

É. F.

10 Les inter-alles de la gramme mineure, lela qu'ils sont indiques ici, sont coux que los musiciones emploires en effet qualquelles en efectuals la grame aimouré adressité, cel-st-di-fre en allant de l'extre à la tonique : on voit que la gramme nins freudre cousilem toutes les notes qui entervierait dans la formation d'una gramme majoure deut la tonique serait d'une tierce mineure su-dessus de la tonique actuelle, c'est-di-fre, pour l'exemple qui acté rénoit, duns la formation de la gramme de ni résenta payer. — Lorqué on exécute la gramme mineure accondans, c'est-dire lorque pois passe de la tonique à l'écture, il net se un disposanche, pour subtinée l'ecretic, d'évier le note sondible d'un demit-lou, c'est-dire, dans le cas actuel, de substituer au n'évodu un n' nettre. Le trûs accord, dire, dans le cas actuel, de substituer au n'évodu un n' nettre. Le trûs accord, parfaits dont le combinaion peut représsivir le gramme nimieure ne sont donc plus trois accords parfaits mineurs n'est passe de l'accord parfaits mineurs en suite contra de l'accord parfaits mineurs en suite de l'accord parfait majour.

## PROPAGATION ET PRODUCTION DU SON DANS LES GAZ.

#### PROPAGATION DU MOUVEMENT VIBRATOIRE DANS LES GAZ.

316. On a déjà étudié précédemment les relations qui existent, dans l'état d'équilibre, entre les volumes des gaz et les pressions qu'ils supportent. On peut donc aborder inmédiatement ici l'étude des mouvements vibratoires dont les gaz sont le siége : ces mouvements eux-mêmes devront s'expliquer au moyen des lois que les expériences d'équilibre out fait connaître.

D'ailleurs, si l'on connaît complétement l'effet produit par l'Ébranlement d'une portion infiniment petite d'un corps, il sora facile ensuite d'en conclure l'effet résultant d'un système quedonque d'Ébranlements communiqués à toutes les parties de sa masse; en d'autres ternes, si les phénomènes de la propagation du mouvement vibratoire sont entièrement connus, on en pourra déduire les lois de sa production. Il convient donc que l'étude de la propagation précède celle de la production du son.

317. Propagation d'un chranitement unique dans us tuyau cytindrique indéfini de petit diamètre. D'effet d'une impulsion de très-courte durée, produite à l'origine d'un tuyau, étant de comprimer la première tranche de l'air qu'il contient et de lui communiquer une certaine vitesse, on peut assimiler la réaction de cette première tranche, sur la série indéfinie de tranches égales dont la colonne d'air peut être censée composée, à la réaction qu'exerce une bille élastique en mouvement sur une série indéfinie de billes égales et placées à la suite l'une de l'autre, dans la direction du mouvement de la première. — Quand on effectue cette expérience avec des billes d'ivoire suspendues par des fils de soie, comme on le fait dans tous les cours, on constate que la force on constate que la force de l'accession de la constate que la force de l'accession de l'access

#### PROPAGATION DU MOUVEMENT VIBRATOIRE DANS LES GAZ.

vive communiquée par la première bille à la série se transmet aux billes successives, en sorte que la dernière, avant même masse que la première, acquiert une vitesse égale à celle que possédait la première au moment du choc. On peut donc admettre que, dans un tuyan eyindrique, un béranlement unique, dirigé de l'ouverture du tuyan vers l'intérieur, c'esf-à-dire ayant pour effet de comprimer la première tranche d'air, se communique successivement et intégralement à loutes les tranches de même masse dans lesquelles on peut décomposer la colonne gazense qui remplit le tuyau, chaque tranche rent ant en repos après avoir transmis son mouvement à la suivante.

Par analogie, on est conduit à admettre que, dans le cas où la tranche d'oir qui est à l'origine du tuvau est dilatée par aspiration au lieu d'être comprincée par impulsion. La transmission de cette dilatation se fait encore d'une manière semblable, d'une tranche à l'autre, dans toute la longueur du tuyau.

Les conséquences de res analogies sont d'uilleurs confirmées par l'application d'une analyse rigoureuse à la question. — Si, dans une région limitée AB (fig. 286) d'un tuyau indéfini dans les deux sens, on imagine que les diverses sertions éprouvent, à un instant déterniné,



de très-petites condensations ou dilatations, variables d'une extion à l'autre suivant une loi donnée mais quelconque, et que, en uême temps, les diverses sections de cette région soient anunées de très-petites vitesses parallèles à l'ave et distribuées également suivant une loi déterminée, cette perturbation se décompose en deux ébranlement sidistincts, qui se propagent dans les deux sens opposés avec la même vitesse, de telle façon qu'à une époque quelconque t les molécules d'air ébranlées se trouveut contenues dans deux régions, VB', VB', g'agles en longueur à VB et ayant leurs milieux O' et O' à la même

distance at du point O, milieu de AB. Les condensations et les vitesses sont distribuées de telle façon, dans ces deux ébranlements; qu'aux divers points de A'B' le rapport de la vitesse à la condensation soit constant et égal à la vitesse de propagation a, et qu'aux divers points de A'B' ce même rapport soit constant, mais égal à – a, ésetà-dire à la vitesse de propagation prise en signe contraire 0.

318. Propagation d'un mouvement vibratoire quelconque dans un tuyane vyilindrique indéfini. — Des résultats que l'on vient d'indiquer, on passe, suivant les procédés ordinaires de la méthode infinitésimale, au cas d'un mouvement wibratoire quelconque, en substituant à ce mouvement vibratoire unsérie discontinue d'ébranlements de plus en plus rapprochés. — On arrive ainsi aux conséquences suivantes :

t° Un mouvement vibratoire, entretenu par une cause quelconque en une section donnée du tuyau, donne naissance à deux mouvements vibratoires qui se propagent en sens opposé et avec des vitesses égales.

2° Si le mouvement vibratoire est périodique, les mouvements propagés sont périodiques, et leur période a la même durée.

319. Cas particulier d'un mouvement vibratoire dans lequel chaque vibration peut se décomposer en deux oscillations contraires, symétriques l'une de l'autre. — Lorsque l'on considère, en particulier, le cas où la tranche d'air qui est placée à l'origine d'un tuyau cylindrique indéfini est animée d'un mouvement whratoire tel que chaque vibration puisse se décomposer en deux oscillations contraires, symétriques l'une de l'autre, il est facile de représenter graphiquement l'état de l'air aux divers points du tuyau, à des époques déterminées : c'est ce qui arrive, par

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> En employant les conventions généralement adoptées sur les signes des viscesse, cette règle peut «l'expirer en distant que le rappet de la visces absolué à la codessation ou à la distation absolue est, dans les deux d'entellements ATE, ATE, égal à la vilues de propagation, et puil y a condensation dans les points où a virses est diffigée dans le sende la propagation, tandis qu'il y a dilatation dans les points où à virses est diffigée dans le centre de la propagation, tandis qu'il y a dilatation dans les points où la vitesse est dirigée en sens contraires.

Si, aux divers points de l'espace AB primitivement obranté. la vitesse est représentée

exemple, quand l'air est mis en mouvement, à l'origine A d'un tuvau d'une grande longueur, par la branche d'un diapason vibrant. -Pour représenter l'état de l'air dans chaque tranche, on prendra une abscisse égale à la distance de cette tranche à l'ouverture, et une ordonnée proportionnelle à la vitesse dont elle est animée : on conviendra d'employer des ordonnées positives pour les vitesses dirigées dans le sens de la propagation des ébranlements, et des ordonnées négatives pour les vitesses dirigées en sens contraire.

Alors, si l'on suppose que la branche du diapason parte de l'extrémité de son oscillation qui est la plus éloignée de l'ouverture du tuyau, de manière à produire d'abord une compression sur l'air intérieur, on voit immédiatement que, après un quart de vibration, c'est-à-dire à l'instant où la branche passe par la position qui serait sa position d'équilibre, les vitesses d'ébranlement dans la portion du tuvau mise en mouvement sont représentées par une



courbe telle que BM (fig. 287), l'ordonnée AB représentant la vitesse maximum, et le point M étant le point de l'axe du tuyau auquel arrive, à cet instant, la première impulsion communiquée par la branche du diapason au commencement de son mouvement. -Dans toute la partie AM du tuyau, l'air éprouve d'ailleurs, à ce même instant, une condensation qui est décroissante de A en M.

par f(x), la condensation par F(x), il existe évidemment toujours deux fonctions O(x) $et \psi(x)$  telles, que l'on ait

$$\varphi(x) + \psi(x) = f(x),$$
  
 $\varphi(x) - \psi(x) = aF(x),$ 

et l'on peut regarder l'ébranlement initial comme la superposition de deux autres, dans lesquels les vitesses initiales seraient respectivement  $\mathcal{C}(x)$  et  $\psi(x)$ , et les condensations initiales  $\frac{\varphi(x)}{a}$  et  $\frac{\psi(x)}{a}$ . Ce sont ces dens ébrantements elémentaires qui se propagent en seus omosé, avec la même vitesse,

Après une demi-vibration, c'est-à-dire à l'instant où la branche du diapason atteint l'extrémité droite de son oscillation, la longueur de la partie ébranlée AM (fig. 288) est double de la précédente : les



Fig. 188

vitesses d'ébranlement sont représentées par une courbe telle que ABM, symétrique par rapport à l'ordonnée maximum NB. — Dans toute cette partie du tuyau, l'air éprouve encore, à l'instant considéré, une condensation qui est croissante de A en N, et décroissante de N en M.

Après une ribration, c'est-à-dire à l'instaut où la branche du diapason, revenant pour la première fois à son point de départ, a accompli deux oscillations contraires et symétriques, la longueur de la partie ébranlée AU (fig. «80) est quadruple de celle qui était



Fig. 289.

ébranlée après un quart de vibration : les vitesses d'ébranlement sont représentées par une courbe telle que ACBBM, dans laquelle le point P est au milieu de AM; les deux ordonnées maxima NB et QC sont égales et de signes contraires, et correspondent respectivement aux milieux de AP et de PN; la branche de courbe PCA est symétrique de la branche PBM, par rapport au point P.— Dans la partic PDM du tuyau, l'air éprouve des condensations qui sont croissantes de P en N, décroissantes de N en M; dans la partie AP, il éprouve des dilatations qui sont croissantes de P en P; enfin. la série des vialtations de N en P présente des va-

PROPAGATION DU MOUVEMENT VIBRATOIRE DANS LES GAZ. 25

leurs égales et contraires à celles de la série des condensations de P en M.

Dès lors, il est aisé de voir que, pour représenter l'état de l'air dans le tuyau d une époque quelconque, il suffira d'élever, au point correspondant à l'ouverture A, une ordonnée AD (fig. 290) représentant, pour sa grandeur et pour son signe, la vitesse de la pre-



Fig. 100

mière tranche d'airà ect instant; de construire, à partir du point D, une branche de courbe DR égale à celle que suivrait une ordonnée égale et semblablement placée dans la courbe représentée par la figure 28g; enfiu de reproduire, à la suite du point R, une succession de branches de courbes RCP, PBM, etc., alternativement égales aux deux branches de cette même figure.

On appelle longueur d'ondulation, dans un mouvement vibratoire de période déterminée, la distance AM (fig. 289) à laquelle le mouvement se propage pendant la durée d'une vibration, ou, ce qui revient au même, la distance comprise entre deux points S et T (fig. 290) correspondants à deux ordonnées con-écutives SG, TH. (fig. 390) correspondants à deux ordonnées con-écutives SG, TH. (fig. 390) correspondante à une branche de courbe telle que PBM constitue une demi-onde condensante; une portion correspondante à une branche telle que RPC constitue une demi-onde dilatant.

Deux demi-ondes consécutives sont toujours de noms contraires : leurs points de jonction, tels que R, P, M, dans lesquels la viteses d'ébranlement est nulle et où l'air n'est ni comprimé ni dilaté, constituent des neuds.— Les points tels que Q, N, qui correspondent aux plus grandes valeurs absolues des ordonnées, et das lesquels la vitese d'ébranlement est maxima, ainsi que la dilatation ou la condensation, constituent des reutres.— Si 70n considère divers instants successifs, on voil que ces nœuds et ces ventres se déplacent dans la longueur du tuyau, avec une vitesse égale à la vitesse de propagation elle-même.

Il est important de remarquer que, d'après les considérations qui précèdent, l'intensité du son dans une colonne evlindrique de gaz doit être indépendante de la distance à l'origine.

Un des evemples les plus simples et les plus fréquents de vibrations décomposables en oscillations contraires et symétriques est celui où le mouvement peut se représenter par une formule telle que

$$r = A \sin 2\pi \frac{t}{T}$$

r exprimant la vitesse à un instant quelconque t, A étant une constante, et T exprimant la durée d'une vibration complète.

Si la vitesse de la première tranche d'un tuyau est représentée par une pareille formule, il est facile de trouver une expression de la vitesse d'une tranche située à une distance x de l'ouverture. — Soit x la vitesse de propagation d'un ébranlement, dans le gaz qui remplit le tuyau. Chaque ébranlement, après être produit à l'ouverture, met un temps  $\frac{x}{x}$  pour parvenir à la tranche considérée : donc la vitesse d'ébranlement de cette tranche à l'instant t est celle qui existait à l'ouverture au temps  $t - \frac{x}{a}$ , elle a pour valeur

$$v = A \sin 2\pi \frac{t - \frac{x}{a}}{T}$$

ou bien

$$v = A \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{aT}\right);$$

or, si l'on désigne par à la longueur d'une ondulation, on voit que le produit aT, n'est autre chose que à, en sorte qu'on a

$$v = A \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right)^{(i)}$$

(i) La vitesse de vibration d'une tranche quelconque du tuyau etant, à l'instant t,

$$r = \Lambda \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right),$$

et la vitesse étant égale à la dérivée  $\frac{du}{dt}$  de l'espace parcouru u, on voit que le deplace-

· 320. Propagation dans un milieu indéfini en tous sens.

- L'ébranlement primitif étant circonserit dans une petite sphère de rayon e (1), on démontre qu'à l'époque t les parties ébranlées du gaz sont toujours comprises entre deux sphères dont les ravons sont  $at - \varepsilon$  et  $at + \varepsilon$ , la vitesse de propagation a étant la même que dans le cas d'un cylindre indéfini. — De là résulte évidemment que, dans ce cas, la forme des ondes est sphérique.

Lorsque le rayon des ondes est suffisamment grand, on démontre : 1° que les vitesses des molécules deviennent perpendiculaires à la surface des ondes, quelle que puisse être leur direction originelle; a° que, sur un rayon donné, les vitesses varient en raison inverse de la distance au centre. — La seconde propriété est une conséquence de la première et du principe de la conservation des forces vives. puisque la force vive est proportionnelle au carré de la vitesse, et que la masse qui reçoit le mouvement est proportionnelle au carré

ment a des molécules de cette tranche par rapport a la position d'équilibre est, à chaque instant,

$$u = C - \frac{AT}{2\pi} \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right)$$

Soient u et u + du les déplacements de deux tranches infiniment voisines, dont les distances a l'origine sont x et x + dx : l'intervalle de ces deux tranches, qui dans l'état de repos est dx, devient dx + du dans l'état de mouvement; par suite, la densité de la couche d'air comprise entre elles diminue dans le rapport de 1  $+\frac{du}{dx}$  à l'unité; en d'autres termes,

- In est la condensation. Mais, de la valeur précédente de u, on tire

$$-\frac{du}{dx} = \frac{\Lambda T}{\lambda} \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right).$$

ou bien, en remplaçaut λ par «T,

$$-\frac{du}{dx} = \frac{1}{a} A \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right) = \frac{r}{a}$$

Le rapport de la vitesse à la condensation est donc constant et égal à «, ainsi qu'il est

<sup>(1)</sup> La forme sphérique, assignée à l'ébranlement, n'est une condition restrictive qu'en apparence, tant qu'on laisse indéterminée la distribution des condensations et des vitesses dans l'intérieur de la sphère. Quel que soit le système des points réellement ébrunlés, on peut toujours concevoir une sphero qui les contienne tous, et prendre cette sphère entière pour le lieu de l'ébranlement primitif, en attribuant des vitesses et des condensations initiales nulles aux points où il n'y a . en réalité, aucune perturbation de l'état de repos-

du rayon de la couche sphérique; cette propriété signifie d'ailleurs que, dans un milieu indéfini, l'intensité du son varie en raison inverse du carré de la distance à l'origine.

Onpasseensuite, comme précédemment, d'un ébranlement unique à un mouvement vibratoire continu et périodique, — On voit alors que, si l'on vent représenter par une courbe les vitesses d'ébranlement à un instant donné, sur un rayon quelconque et à une grande distance du centre d'ébranlement, on a, dans le cas oit e mouvement vibratoire est du geure de ceux que l'on vient de considèrer en dernier lieu, une courbe telle que celle de la figure 29 t<sup>10</sup>. Les neuds M. N. P. Q. B sont encore équidistants, mais les ordonnées



Fig. 191

maxima vont sans cesse en diminuant, de chaque demi-onde MAN à la demi-onde suivante NBP, en raison inverse de la distance au centre de vibration. — Dans ce cas, la formule de la vitesse à un instant t, pour un point situé à une distance x, est

$$r = \frac{\Lambda}{x} \sin 2\pi \left( \frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right).$$

Enfin, il est aisé de voir que le principe général de la superposition des petits mouvements permet de passer du cas d'un très-petit ébranlement sphérique au cas d'un système d'ébranlements quelconques.

321. Valeur théorique de la vitesse de propagation du son dans les gaz. — En portant de ce principe que la vitesse de propagation a, dans un gaz, est égale à la racine carrée du rapport de l'actroissement absolu de la pression à l'actroissement absolu de

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> On suppose, dans cette figure, que le centre d'ébranlement est situé à une grande distance sur la ligne MB, à gauche.

la densité, et appliquaut simplement la loi de Mariotte, on arrive à la formule donnée par Newton

$$a = \sqrt{g \frac{mh}{D_*}} (1 + \alpha \tau).$$

Daus cette formule, g désigne l'intensité de la pesanteur, dans le lieu que l'on considère; su est la densité du mercure à la température zéro; h est la hauteur barométrique actuelle, réduite à zéro; D<sub>a</sub> est la densité du gaz, sous la pression barométrique actuelle et à la température zéro; a est le coefficient de dilatation du gaz; r est la température actuelle!

Mais, en raison de la manvaise conductibilité des gaz et de la rapidité de la propagation du son, la chaleur qui est dégagée en un point de la masse, au moment où il s'y produit une condensation, ne peut se répandre immédiatement dans la masse tout entière; de même, la chaleur qui est absorbée en un point, au moment où il s'y produit une dilbation, ne peut lui être immédiatement restituée par le reste de la masse gazeuze. De là résulte que la pression dans l'état vibratoire ne doit pas varier suivant la loi de Mariotte, mais suivant la loi qu'exprime la relation

$$h' = h(1+\delta)\frac{1+\alpha(\tau+\theta)}{1+\alpha\tau}$$

dans laquelle  $\theta$  désigue la variatiou de température qui est produite par une variation relative  $\delta$  de la pression éprouvée par le gaz, cette variation étant une condensation ou une dilatation, selon que  $\delta$  est

$$\frac{mg \cdot h\gamma}{D\gamma}$$
;

as supprimant le facteur y et remplaçant D par  $\frac{D_s}{1+\alpha\tau}$  , on obtieur

$$a := \sqrt{g \frac{mh}{D_o} (1 + \alpha \tau)}.$$
 É. F.

<sup>(</sup>i) La formule de Newton peut se décluire de l'énoncé qui précède, de la monière suivante. Puisque h est la colonne de mercure à aéro qui représente la pression initiale du gas, si la pression divient h (1-y-), la densité D du gaz dévient, en veetu de la loi de Mariotte, D (1+y-). Donc le rapport de l'accroissement absolu de la pression à l'accroissesement absolu de la densité est.

positif ou négatif. — D'autre part, on a démontré  $^{(1)}$  que, si l'on désigne par  $^{1}+\gamma$  le rapport  $^{C}$  de la chaleur spécifique sous pression constante à la chaleur spécifique sous volume constant, on a

$$\frac{\theta}{\delta} = \frac{\gamma}{\left(\frac{\alpha}{1+\alpha T}\right)}$$

d'où l'on tire

$$\frac{\alpha\theta}{1+\alpha\tau}=\gamma\delta.$$

Par conséquent, on a

$$h' = h(1+\delta)(1+\gamma\delta)$$

ou, en remplaçant  $\gamma$  par  $\frac{C-c}{c}$ .

$$h' = h(1+\delta)\left(1 + \frac{C-c}{c}\delta\right)$$

ou enfin, en négligeant 3º qui est supposé très-petit,

$$h' = h \left( \iota + \frac{C}{c} \delta \right)$$

Ainsi, quand la densité  $\frac{D_*}{1+\alpha\tau}$  augmente de  $\frac{D_*\delta}{1+\alpha\tau}$ , la pression gmh augmente de

$$gmh \frac{C}{c} \delta$$
.

ce qui conduit à la formule donnée par Laplace

$$a = \sqrt{\frac{gmh}{D_c}} \left(1 + \alpha\tau\right) \frac{C}{c}.$$

La valeur de C, qui constitue l'un des éléments fondamentaux des gaz, se trouve ainsi liée, comme on le voit. à l'étude des vibrations sonores.

322. Résultats fournis par l'expérience. — Les anciennes observations de Biot, faites au moyen des tuyauv destinés à conduire les eaux d'Arcueil, ont donné pour la vitesse de propa-<sup>©</sup> Yoir le cours de première annés, tome !". p. 180. gation du son dans l'air, à la température de 11 degrés, la valeur 3/4 mètres par seconde : ce résultat est d'ailleurs indépendant de la hauteur et de l'intensité du son considéré. — Le nombre 3/4 diffère, d'environ 5 mètres, du nombre qu'on aurait du trouver à la même température dans une atmosphère indéfinie: mais la longueur des tuyaux employés n'était que de 951 mètres, et la duréde propagation était inférieure à trois secondes : on ne saurait donregarder les expériences de Biot comme exactées à 5 mètres près.

On doit à M. Leroux des expériences sur la propagation du son dans l'air, exécutées également en opérant sur un tuyau cylindrique : on indiquera seulement ici le principe de ces expériences, — Un long tube de zine ACB, courbé en forme d'U, et ayant une



Fig. 191.

longueur totale de 72 mètres, était fermé à ses deux extrémités par deux membranes de raoutchoue. Une petite tige unétallique, voisine de l'extrémité de la branche A, portait une capsule fulminante, en sorte que, au moment où cette tige venait rhoquer un obstacle, l'explosion produisait deux ondes qui ébranlaient successivement les membranes A et B. — Deux stylets enduits d'encre rouge, que ces membranes metlaient en mouvement, laissaient leurs marques sur une règle verticale tombant librement, sons l'influence de la presanteur, d'un mouvement uniformément accéleré dont l'arcéleration était connue: le temps nécessaire à la transmission du son se trouvait ainsi mesuré (ii).

<sup>(</sup>i) A ce mode d'enregistrement des temps qui correspondent su commencement et à la fin de l'expérience, M. Leroux en a substitué un autre plus percis (Annales de chimie et de physique, 4° série, t. XII). — Dans l'appareil qui a été employé en dernier lieu,

Les expériences exécutées en 1738 aux environs de Paris, pour étudier la propagation du son dans une atmosphère indéfinie, et surtout celles qui furent faites en 1822, par la méthode des coups alternatifs, pour éliminer l'influence de la direction du vent, ont fourni pour valeur de la vitesse de propagation, à la température de 16 degrés, le nombre 340",89 par seconde. En divisant ce résultat par V1+ατ, on trouve, pour la vitesse de propagation à la température zéro, une valeur sensiblement égale à 332 mètres.

Quant à la comparaison des résultats expérimentaux avec les indications théoriques, on peut dire que les observations faites dans les régions polaires ou équatoriales indiquent une influence de la température qui s'accorde avec la formule théorique. - Les valeurs du rapport C, déterminées par des expériences directes sur les effets calorifiques de la compression et de la raréfaction de l'air (1), diffèrent sensiblement de celles qu'on déduirait de la formule de Laplace. appliquée au nombre 332 mètres; mais la différence paraît explicable par le défaut de précision des expériences directes (2).

l'ébranlement dont on mesurait la vitesse de propagation était produit par le choc d'un marteau sur la membrane qui fermait la branche A (fig. 202). Un petit pendule I, qui faisait partie d'un circuit électrique, était écarté de la verticale par l'ébranlement lui-même, et produissit ainsi nne rupture du circuit, au moment du départ de l'onde solitaire qui se propageail dans le tuyau; un pendule semblable I', placé contre la membrane qui fermail la branche B, produisait un effet semblable au moment de l'arrivée de cette oude. Enfin, une disposition convenable faisait éclater, à chacun de ces deux instants, une étincelle d'induction qui laissait sa trace sur une couche de substance sensible comme celles qu'on emploie dans la photographie. - M. Leroux a trouvé ainsi, pour valeur de la vitesse de propagation dans l'air see, privé d'acide carbonique, et à la température zéro, le nombre 330",66. É. F.

(1) Voir le cours de première année, tome I", p. 180 el suiv.

(a) Des expériences de M. Regnault, terminées depuis plusieurs années, mais publiées seulement en 1868 (Comptes rendus de l'Académie des sciences, t. LXVI, p. 200), ont conduit à des résultats qui diffèrent en plusieurs points de ceux qui avaient été obtenus jusque-li aur la vitesse de propagation du son.

D'après la théorie, une onde plane devrait se propager indéfiniment dans un tuyau cylindrique rectiligne, en conservant la même intensité. Les expériences de M. Regnault démontrent, au contraire, que l'intensité de l'onde diminue successivement, et d'autant plus cite que le tuyan a une plus faible section. - Dans ces recherches, on produissit des ondes d'intensité égale avec un même pistolet, chargé toujours de 1 gramme de poudre, à l'orifice de conduites de sections très-différentes, et on cherchail à reconneitre la longueur du parcours au bout duquel le coup ne s'entendait plus à l'oreille. On cherchait, de plus,

### INTERFÉRENCES DES MOUVEMENTS VIBRATOIRES. 33

323. Interferences des mouvements vibratoires qui produisent tes sons. — Lorsque plusieurs mouvements vibratoires, capables chacun de produire un son, coexistent dans un même milieu, il y a, en chaque point et à chaque instant, superposition des petits mouvements dus à chacun des mouvements vibra-

à déterminer le parcours, beaucoup plus long, au bout duquel l'onde silencieuse cessait de produire une impression sur des membranes disposées de manière à présenter une très-grande sensibilité. — La principale cause d'affaiblisement de l'onde, dans son trajet, est la perte de force vire qu'elle éprouve par la rédetion des parois élastiques du tuyau.

L'appression de la visese de pripagation donnée per Laplace ne contenit par l'expersion de la visese de pripagation donnée per Laplace ne contenit par l'appeaul, cette visese desi être d'autant plus grande que l'intensité de l'onde set plus comidérales. On possique, dans un temps qu'intensité de l'onde se reconseirement en décressional, se nivea de propagation desi aller en deminent, à meure que les considére des points pub a déligirés de l'origine. C'est et que confiner l'expérience; et on trouve, en outre, que les réseases suspense l'invier, c'est-d-dire celles qui correspondent à l'onde asses affaithée du tryas. — Dans un tripun upratt un diambére de ,''no, la viteses moyenne de propagation, dans l'aire est à s'ero, pour une onde produire par un coup de pistel et compété depuis la bonche de l'arme (nay l'un point où élle est tellement affaiblie qu'ille mirpossionne plus les membranes les plus sessibles, es de 33% e.C. Dans ce même tuyns, la riesse minime, celle que passede l'onde la plus affaiblie, est seulement de 330 e.Séon M. Repossit, l'affaiblissement de l'onde ne provient pas seulement de 18 après de Séon M. Repossit, l'affaiblissement de l'onde ne provient pas seulement de 18 après de Séon M. Repossit, l'affaiblissement de l'onde ne provient pas seulement de 18 après de

Schon M. Regount. I réfiniblissement de l'onde ne provient pas seulments de la perte de force vire qui a lies à travers la parci de luyan. La surfect en laya relle-même paralle cercer sur l'air intérieur une autre action, diminuant noubblement son districé unes charger sensiblement a demité et d'apric ches action, la vireas de propagation d'une onde de nôme internaté dans des trapeux recliègeus serait d'autori ples fishès que le tayan avent une section modelle.— Il est précliès que le nature de la surface autore une finmaière. Dans le régionts de Paris qui offerat une grande section, on périent les ouries par le son de la tempette; or on a recomm que les signates, portent la couprises par le son de la tempette; or on a recomm que les signates, portent la couprise pas les son de la trompette; or on a recomm que les signates, portent la compressiblement plus bin data les galeries dont les pareis sont revouvertes d'un ciment blen lisse, que dans celles qui ont formétes par de les modière brute.

Les expériences tendent à montrer, en outre, que la vitess de propagation d'une onde

dans un gaz est la ménes, quelle que roit la pression que le gaz suporte.

Enfin des luquer de diverse longueurs (165 mètres au plus) apant été rempis de divers gaz, on a cherché il se viteses de propagation sont, ainsi que la théreir l'indiqueriii, inversement proportionnelle aux raines corriés de demisis. L'expérience a montré
que cette loi pent être admise, mais sevlement comme une loi limite, à liaquelle les gaz
utilériantes exactement si no les mettatis dans les conditions oil à se comportest comme

des gas parfais.

D'autres expériences faites à l'air libre, par la méthode des coups de canon réciproques,
ont méthiré que la viteuse de propagation diminue entore, dans re cas, à mesure que le
parcours augmente. — La correction de température, telle qu'on l'admet généralement,
parsit suffissement exerte.

É. F.

VERDET, Ill. - Cours de phys. Il.

toires, ou *interférence*. — C'est ce qu'il est aisé de constater par l'expérience, dans quelques cas particuliers.

Un tuyau bifurqué ABC (fig. 293) étant disposé de façon que l'une seulement des ouvertures inférieures, B par exemple, soit placée au-



\_\_\_

dossus d'une plaque vibrante, on observe, si les dimensions et la position du tuyau sont convenables, un renforcement du son de la plaque; si maintenant on place les deux ouvertures B, C au-dessus de deux régions de la plaque qui vibrent simultanément en sens opposé, le tuyau ue produit plus aucun effet de renforcement.

Denx tuyaux T et T' (fig. 294), présentant des ouvertures en A et A', communiquent ensemble par leur autre extrémité B : ils ont été réglés de façon que chacun d'eux, placé séparément

au voisinage d'une même région d'une plaque vibrante P, renforce le son qu'elle produit; on établit alors la communication en B,



reg. #9n

et on place les ouvertures A et A' de part et d'autre de la plaque P mise en vibration: on constate que le renforcement est nul.

# RÉFLEXION ET RÉFRACTION DU SON.

324. Reflexion d'un chrantement à l'extrémité fermée d'un suyau. De nontinuant, comme on l'air plus haut (317), d'assimiler la propagation d'un ébranlement dans un gaz aux réactions successives exercées par une série de billes élastiques dont l'une aurait reçu une certaine quantité de forres vives, on est conduit à cette conclusion que, à l'extrémité fermée d'un tuyau, la réflexion d'un ébranlement condensant doit être assimilée au choc d'une bille elastique contre un obstacle fixe. Dès lors il doit y avoir, après la réflevion, changement de signe dans la vitese d'ébranlement elleméme; mais l'ébranlement, qui se propage en seus inverse, demeurt toujours un obranlement condensant. — De là, par analogie, on est conduit à admettre que, dans la réfletion d'un obranlement dilatant. Il doit y avoir aussi changement de signe dans la vitese d'ébranlement, mais que l'ébranlement d'interest d'ébranlement, mais que l'ébranlement d'interest d'ébranlement. Ces conclusions sont d'ailleurs confirmées par une analyse rigoureuse et par les vérifications expérimentales des conséquences qu'on en peut déduire.

325. Réflexion d'un ébranlement à l'extrémité ouverte d'un tuyau. — L'analyse traite rigoureusement le problème de la propagation du son dans deux tuyaux de diamètres inégaux, AM, MB (fig. 295), placés à la suite l'un de l'autre, en admettant que la



pression du gaz n'éprouve pas de variations brusques au point de réunion M.— La nécessité de cette continuité de la pression est d'ailleurs évidente, car, si elle n'avait pas lieu, une tranche infiniment mince de gaz, limitée d'une part en M et soumise sur ses deux faces à des pressions différant entre elles d'une quantité finie, prendrait une vitesse infinie en un temps fini. Il faut donc d'abord que la condensation varie d'une manière continue au point M, comme dans toute l'étendue des tuyaux, et que la variation discontinue des vitesses ne soit pas incompatible avec cette condition.

 $\hat{O}_r$ , si l'on considère, dans les deux tuyaux, deux plans perpendiculaires à l'are, PQ, P'Q' (fig. 296), menés à des distances infiniment petites du point  $M_i$  et si l'on appelle v et v, à un instant donné, les vitesses des molécules qui se trouvent sur ces deux plans,  $\sigma$  et  $\sigma'$  les sections des deux tuyaux. il est clair que  $\sigma$   $\sigma'$  tesprime le volume de gaz qui, pendant un temps infiniment court dt, pénètre par le plan PQ dans l'espace infiniment petit PQP'Q'; de même, r'o'dt ex-



Fig. 196.

prime le volume qui en sort par le plan P'Q'. La masse infiniment petite PQP'Q' reçoit donc, dans le temps dt, un accroissement proportionnel à

$$(r\sigma - v'\sigma')dt$$
.

Si l'on veut qu'il n'en résulte qu'un accroissement infiniment

petit de densité, compatible aver la continuité de pression, il faut que cette expression soit infiniment petite du second ordre, c'est-àdire qu'en appelant r., et r.', les limites vers lesquelles tendent r et r', à mesure que PQ et P'Q'se rapprochent indéfiniment du point M. on ait

$$v_o \sigma = v'_o \sigma'$$
.

En partant de ces conditions et des propriétés générales des gaz, on démontre :

1° Qu'un ébranlement produit dans la partie AM (fig. 295) donne naissance, en arrivant au point M, à un ébranlement transmis dans MB et à un ébranlement réfléchi dans la direction MA;

3º Que, si la section du second tuyau est très-grande par rapport à celle du premier, l'ébranlement transmis est négligeable; alors, dans l'ébranlement réfléchi, la vitesse est égale en grandeur et en signe à celle de l'ébranlement incident, et la condensation est égale et de signe contraire <sup>10</sup>:

3° Qu'il ne se produit au point VI lui-même, dans la même bypothèse, que des rondensations ou dilatations negligeables. Cette troisième proposition est une conséquence de la seconde, puisqu'en M à une condensation incidente se superpose toujours une dilatation réfléchie, et rice reral.

Il est naturel d'étendre ces conséquences au cas où un tuyau de petit diamètre débouche dans une atmosphère indéfinie. Toutefois,

<sup>(</sup>i) C'est-à-dire que, si l'ébranlement incident était condensant, l'ébranlement réfléchi est dilatant, et réciproquement.

on ne doit les regarder, dans ce cas, que comme une première approximation de la vérité.— Le fait même de la réflexion d'un ébranlement à l'extrémité ouverte d'un tuyau a d'ailleurs été observé directement, dans les expériences de Biot sur la vitesse de propagation du son dans les tuyaux de conduite des eaux d'arveuil. Le bruit produit par un coup de pistolet, à l'une des extrémités du tuyau, donnait naissance à plusieurs sensations perceptibles, d'intensités décroissantes, après des intervalles de tenps 1, 3, 4, 5.

326. Effeta produita, dans les tuyaux, par la superpasition de l'onde directe et de l'onde refléchèn. - Neud Rece ventres fixea. — Il résulte de ce qui précède que, s'il se produit à l'ouverture d'un tuyau queleonque un mouvement vibratoire continu, chaum des points du tuyau doit être animé, à chaque instant, d'une vitesse qui est la résultante des vitesses dues aux diverses ondes, directes ou réfléchène, qui s'y propagent. — On examinera d'abord les effets produits, soit dans les tuyaux fermés, soit dans les tuyaux ouverts, par la superposition de deux de ces ondes, savoir : l'onde directe, qui est dine au mouvement vibratoire eristant à l'une des extrémités du tuyau, et l'onde qui a subi une réflexion à l'extrémité opposée.

1° Tuyaux fermés. — Si la courbe MNPQ (fig. 297) représente, à un instant donné, la distribution des vitesses dues à l'onde directe



Fig. 197.

(319), et si l'on représente par la courbe pouctuée RST le prolongement de cette onde directe au delà du fond YY du tuyau, il est visible que la courbe R'ST', symétrique de celle-ci par rapport à YY, peut représenter l'onde réfléchie, à la condition de considère es vitesses dues à l'onde réfléchie comme étant, en chaque point,

égales et contraires aux ordonnées de cette courbe. — Quant aux condensations, celles qui sont dues à l'onde directe étant proportionnelles aux ordonnées de la courbe MNPQ, on voit que les condensations dues à l'onde réfléchie sont proportionnelles aux ordonnées de la courbe RST\*. et de même signe.

Or, aux points A. C. F. G., ..., qui correspondent aux intersections des deux courbes, la vitese d'ébranlement résultante est nulle, puisqu'elle est représentée par la somme de deux vitesses égales et de signes contraires. — Au contraire, on démontrera facilement que, en ces mêmes points, la condensation, d'ailleurs positive ou négative, est plus grande en valeur absolue que dans tous les autres points du tuyau au même instant. — Il est aisé de voir enfin que ces points occupent dans le tuyau une position five, indépendante de la position particulière que l'on a donnée à la courbe MNPQ, c'est-à-dire indépendante de l'instant considéré : si l'on désigne par à la longueur d'une ondulation, ils sont à des distances du fond à qui sont représentées par

o, 
$$a\frac{\lambda}{4}$$
,  $a\frac{\lambda}{4}$ ,  $6\frac{\lambda}{4}$ , ...

On donne à ces points le nom de næuds fixes; ils sont, comme on voit, à des distances successives du fond qui sont les multiples pairs du quart de la longueur d'onde.

Âux points B, D, F, ..., qui correspondent aux points des deux courbes où les tangentes sont parallèles entre elles, il est au contraire facile de voir que la condensation est nulle, comme représentée par la somme de deux ordonnées égales et de signes contraires, et que la vitiesse d'ébranlement est constamment maximum par raprot à celle des autres points du tuyau au même instant. — Ces points occupent encore une position five dans le tuyau, et leurs distances au point A sont représentées par

$$\frac{\lambda}{4}$$
,  $3\frac{\lambda}{4}$ ,  $5\frac{\lambda}{4}$ , ...

On leur donne le nom de ventres fixes : ils sont à des distances successives du fond qui sont les multiples impairs du quart de la longueur d'onde. On arrive aux mêmes conséquences en partant des formules propres à représenter les deux ondes. — Si v=A sin  $x=\frac{1}{t}$  est la vitesse imprimée au point A, à l'instant t, par l'onde directe, la vitesse u apporte cette même onde directe en un point M situé à la distance x du point A, au même instant t, est, d'après ce qu'on a vu (319),

$$u = A \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda}\right);$$

celle qu'apporte au même point l'onde réfléchie est

$$u' = -A \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right);$$

la somme de ces deux vitesses est

$$u+u'=\Lambda\left\lceil\sin{2\pi\left(\frac{t}{T}+\frac{x}{\lambda}\right)}-\sin{2\pi\left(\frac{t}{T}-\frac{x}{\lambda}\right)}\right\rceil\cdot$$

Cette somme exprime la valeur de la vitesse résultante U, en sorte qu'on a, en effectuant le calcul indiqué,

$$U = A \sin 2\pi \frac{c}{\lambda} \cos 2\pi \frac{t}{T}.$$

On voit immédiatement que cette vitesse est constamment nulle pour les valeurs de x égales aux multiples pairs de  $\frac{\lambda}{4}$  · c'est-à-dire aux points qu'on a appelés les newds fixes; et qu'elle est au contraire maximum, en valeur absolue, pour les valeurs de x égales aux multiples impairs de  $\frac{\lambda}{4}$  · c'est-à-dire aux eouires fixes.

De même la condensation produite par l'onde directe, en un point du tuyau situé à une distance x du point A, et à l'instant t, a pour valeur

 $\delta = \frac{\Lambda}{a} \sin 2\pi \left( \frac{t}{\Gamma} + \frac{x}{\lambda} \right);$ 

la condensation produite par l'onde réfléchie, en ce même point, est

$$\delta = \frac{\Lambda}{a} \sin 2\pi \left( \frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right);$$

la somme est

$$\delta + \delta' = \frac{A}{a} \left[ \sin 2\pi \left( \frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda} \right) + \sin 2\pi \left( \frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) \right]$$

Cette somme exprime la condensation  $\Delta$  dans le mouvement résultant, en sorte qu'on a

$$\Delta = \frac{2\Lambda}{a} \cos 2\pi \frac{x}{\lambda} \sin 2\pi \frac{t}{T}.$$

On voit qu'elle est constamment nulle pour les valeurs de x qui définissent les ventres fixes, et qu'elle est maximum, en valeur absolue, pour les valeurs de x qui définissent les nœuds fixes.

3° Tayoux ouverts. — Pour passer des résultats qui précèdent à eeux qui conviennent aux tuyaux ouverts, il suffit, pour ce qui concerne l'onde réfléchie, d'appliquer à la condensation tout ce qui aété dit de la vitesse, et réciproquement. — On est conduit alors à conclure qu'il se forme des menda fixes à des distances du fond représentées par.

$$\frac{\lambda}{4}$$
,  $3\frac{\lambda}{4}$ ,  $5\frac{\lambda}{4}$ , ...

et des ventres fixes à des distances du fond représentées par

o, 
$$a\frac{\lambda}{4}$$
,  $4\frac{\lambda}{4}$ ,  $6\frac{\lambda}{4}$ ,  $\cdots$ ;

ces systèmes de points ayant d'ailleurs exactement les mêmes caractères que dans les tuyaux fermés <sup>(1)</sup>.

 $^{(0)}$  On doit remerquer que, dans les deux espères de tuyeux, la viieses d'ébrandement aux ventees, qui et, à chaque instant, manime an valuer abolen per rapordir cielles des ustres points, varie avec la valeur de t, entre le limites  $\theta$ , t = t = t. Elle devient périodiquement multe à des intervalles de temps représentés par les multiples impairs de  $\frac{t}{t}$ ; à resintants, la vileues d'ébrandement et multe à la fois datus une le pointe da ture.

Une remarque analogue est applicable à la condensation qui se produit aux noudes de la , à chaque instant, nastima en aluva habolue par ruppert i celle des autres points du tuyan, mais elle varie avec le temps t entre les limites  $\frac{2\lambda}{a}$  et  $\frac{2\lambda}{a}$ . Elle devient périndiquement nulle à des intervalles de temps repréventés par les multiples pairs de  $\frac{\lambda}{a}$ ; à ce minatant, in presson est uniforme en lous les points du luyau, et égale à la pression extérieure.

327. Reflexion dans un espace indéfini. — L'examen que l'on vient de faire de la réflexion des ébranlements dans les tuyaux cylindriques permet de se rendre compte des phénomènes offerts par la réflexion dans un espace indéfini. Les lois sont d'ailleurs dientiques à celles de la réflexion de la lumière, en sorte que l'on peut constater, par exemple, que si l'on place un corps sonce à l'aute des foyers d'un ellipsoide et révolution à parois rigides, on obtient un foyer soncre à l'autre (oyer de l'ellipsoide; la réflexion des ondessonces se fait alors comme celle des ondes liquides que l'on peut observer dans un bain de mercure contenu dans un vase elliptique, quand on produit in rébranlement en l'un des foyers de l'ellipse qui forme le contour du vase.

Le porte-roix et le cornet acoustique ne sont que des applications de la réflexion du son sur les parois rigides; il est facile d'en concevoir l'efflexité, pour la production des effets particuliers que l'on se propose d'obtenir.

# 328. Effets produits par la superposition des ondes directes et des ondes réfiéchies, dans un espace indéfini. —

Puisque les vitesses correspondantes à un même ébranlement vont en décroissant, dans chaque direction, en raison inverse de la distance



au centre d'ébranlement (320), il est clair que les interférences produites dans un milieu indéfini doivent être moins complètes que dans le cas d'un tuyau cylindrique. Les nœuds et les ventres fixes, qui ne se disingueront alors que par des caractères relatifs, occuperont d'ailleurs, sur la perpendiculaire menée du corps sonore à la paroi réfléchissante, des positions sensiblement correspondantes à celles qui ont été définies pour les tuyaux.

Ces conséquences de la théorie out été vérifiées par A. Seebeck, en employant une membrane verticale mu (fig. 298), tendue sur un cadre dont on a figuré la section en A et B. et en appliquant sur cette membrane un petit pendule p. La membrane étant placée aux divers points de l'espace dans lequel on se proposait de vérifier la distribution des nœuds et des ventres, la grandeur des impulsions communiquées au pendule donnait une idée des valeurs relatives de la vitesse d'ébranlement transmise par l'air à la membrane.

Si maintenant, un corps sonore étant placé en S (fig. 299) et une paroi réfléchissante en PQ, la membrane mn est tendue au fond d'une sorte d'entonnoir ABCD, fixé lui-même dans un vase AMNB



Fig. 299.

à parois très-solides, et si l'appareil est tourné de façon que l'une des deux ondes, soit fonde directe, soit l'onde ne réfléchie, doire le contourner pour arriver à la membrane, on voit que les vitesses apportées par cette onde sont, par cela même, changées de signe : les neudes paraissent alors occuper les positions dans lesquelles l'expérience précédente avait constaté des ventres, et réciproquement.—
Les conditions dans lesquelles se trouve la membrane ma, dans l'appareil dont on vient d'indiquer l'usage, sont analogues à celles que présente la membrane du tympan dans l'orcille humaine: c'est faute d'avoir fait cette renarque que divers physiciens, et Savart en particulier, ont commis plusieurs erreurs dans l'interprétation des phénomènes observés.

Enfin cette expérience offre, en outre, un moyon simple de séparer les uns des autres plusieurs sons de hauteurs différentes, dont la coexistence constitue un bruit dépourvu en apparence de tout caractère musical; chacun des sons élémentaires donnant naissance à un système particulier de nœuds et de ventres, on peut souvent, en plaçant l'oreille à diverses distances, sur la perpendiculaire menédu corps sonore à une paroi solide où s'opère la réflexion, entendre ces divers sons prédominer tour à tour. On concevra sans peine la production de phénomènes analogues.

On concevra sans peine la production de phénomènes analogues, mais plus complexes, par l'interférence des ondes directes et des ondes réfléchies, dans un espace limité de toutes parts.

339. McFraction du son. — Lorqu'un ébranlement se transmet d'un milieu dans un autre, il se produit une réfraction dont les lois sont identiques à celles de la réfraction de la lumière, c'est-àdire que le rapport du sinus de l'angle d'incidence au sinus de l'angle de réfraction est constant et égal au rapport de la vitesse de propagation dans le premier milieu à la vitesse de propagation dans le second.

Les phénomènes de réfraction du son ont été constatés par Sondhauss; en mettant en présence d'un corps sonore une sorte de lentille biconvexe, formée par deux membranes de collocion dont l'intervalle est rempli par de l'acide carbonique, on obtient une véritable concentration du son et un foyr sonore. — Le même effet peut être réalisé au moyen d'une lentille biconcave remplie d'hydrogène.

# PRODUCTION DU SON PAR LES GAZ (TUYAUX SONORES). .

- 330. Toutes les fois qu'une maise de gaz limitée, de forme quelconque, est ébranlée d'une manière quelconque, on peut considérer
  chacun de ses points comme étant l'origine d'ondes qui se propagent
  conformément aux lois qui viennent d'être indiquées : la propagation, la réflexion et la superposition de ces ondes donnent dont
  uà un état de mouvement, variable avec le temps, qui peut être
  entièrement déterminé à l'aide des notions qui précèdent. On
  considérera, en particulier, le cas où le gaz est renfermé dans un
  tuyau cylindrique de petit diamètre, ouvert à une extrémité, ouvert ou fermé à l'autre.
- Tuyaux sonores. On peut employer deux procédés différents pour faire vibrer ou parler un tuyau :

- t° Une impulsion ou aspiration unique, ou une succession d'aspirations ou d'impulsions (1);
- 2° Une action continue, produisant à l'une des extrémités ouvertes des vibrations de période déterminée; telle est, par exemple, dans les tuyaux à embouchure de flûte (fig. 300), l'arrivée continue de





l'air qui sort par la lumière a et vient se briser contre la lèvre supérieure b; telle est aussi, daus le sifflet des locomotives (fig. 301), l'arrivée de la vapeur qui sort par la fente circulaire aa et vient se briser contre le bord tranchant bb du timbre T.

Quelle que soit celle de ces deux méthodes qu'on emploie pour frier padre un viava. l'expérience montre qu'il rend les mênes sons. — Il est facile de se rendre compte de cette concordance. Si l'on place à l'extrémité onverte d'un tuyau une embouchure qui vibre d'acrord avec le son que rendrait ce tuyau sous l'influence d'un èbranlement unique. l'effet du mouvement produit à l'embouchure pendant la durée T d'une première vibration est de produire, au bout du temps T, un état d'ébranlement déterminé dans l'air intérieur, et., par suite de la forme et des dimensions du tuyau, cet d'aradlement tend à se reproduire de lui-même à l'ipoque 2T, mais

<sup>(</sup>i) On parvient à obtenir une succession régulière d'aspirations ou d'impulsions, à l'aide de mécanismes magnéto-électriques.

la succession des mouvements qui se sont produits à l'embouchure. entre l'époque T et l'époque 2T, a pour effet de reproduire une seconde série d'ébranlements qui est identique à la première, et qui, en s'ajoutant à elle, double la valeur de la vitesse et de la condensation en chaque point du tuvau, et ainsi de suite. La concordance répétée de ces diverses actions a donc pour conséquence un renforcement des vibrations qui va en croissant avec le temps, et qui n'aurait pas de limite s'il n'y avait pas sans cesse diffusion du mouvement dans le milieu extérieur. Si la période de l'embouchure et celle du tuyau ne coincident pas, il n'y a plus concordance des impulsions successives, et le renforcement est moindre; mais, le son d'intensité maximum étant celui qu'on s'attache à produire dans toutes les expériences, on voit qu'il est indifférent d'employer l'un ou l'autre des deux procédés. - Il suffit également, à la rigueur, de donner la théorie correspondante à un seul des deux modes de vibration

# 332. Lois expérimentales relatives aux tuyaux sonores.

— Lorsqu'on opère sur des tuyaux dont la longueur est suffisamment grande par rapport aux dimensions de la section, et dont les parois ont une épaisseur suffisante, on constate que la forme ou les dimensions de la section transversale sont sans influeuce sur la hauteur des sons produits: il en est de même de la nature ou de l'épaisseur des parois. — La longueur du tuyau et la nature du gaz qu'il contient sont done les seuls éléments dont on ait à déterminer l'influence.

Une étude expérimentale, faite successivement sur des tuyaux ouverts et sur des tuyaux fermés, conduit aux lois suivantes :

Tuyaux ouerts. — \* Pour des tuyaux de diverses longueurs, les nombres de vibrations qui correspondent au soa fondamental, c'est-à-dire au son le plus grave que le tuyau puisse rendre, sont en raison inverse des longueurs.

2° Pour un même tuyau ouvert, les nombres de vibrations qui correspondent aux divers sons harmoniques, c'est-à-dire aux sons de hauteurs croissantes que l'on peut faire rendre successivement au tuyau, en faisant varier la vitesse d'arrivée de l'air, sont entre eux comme les nombres entiers de la suite naturelle 1, 2, 3, 4,...;

Dans les expériences qui servent à établir ces lois, on peut d'ailleurs déterminer les positions des nœuds færs en opérant avec des tuyaux prismatiques dont l'une des parois est formée par une lame de verre, et faisant descendre dans ce tuyau, à l'aide d'un fil de soie, une petite membrane tendue sur un anneau rigide et couverte de sable fin; on voit le sable s'agiter en tous les points du tuyau, sauf en certains points où la vitesse de vibration est constamment nulle : ce sont les nœuds færs. — On constate alors que, si le tuyau rend le son fondamental, il y a un nœud au milieu, et en ce point seulement. Si le tuyau rend f'un quelconque des harmonques, les nœuds sont équidistants entre eux, et la distance du premier ou du dernier nœud à l'extrémité du tuyau qui est la plus voisine de lui est égale à la moitié de la distance de deux nœuds consécutifs.

Pour constater la position des reutres fixes, et vérifier qu'ils sont toujours situés à égale distance de deux nœuds consécutifs, on peut employer, ou bien la membrane couverte de sable, en cherchant les points où le sable présente l'agitation la plus vive, ou bien des tuyaux présentant des ouvertures latérales que l'on pourra débouchet à volonté. Dans cette dernière manière d'opérer, les ventres se distinguent alors par ce caractère que la condensation y est nulle, et qu'ils peuvent être mis en communication avec l'atmosphère sans que le son soit modifié.

Tuyaux fermés. — 1° Le son fondamental d'un tuyau fermé est l'octave grave du son fondamental d'un tuyau ouvert de même longueur.

2° Pour des tuyaux fermés de diverses longueurs, les nombres de vibrations qui correspondent au son fondamental sont en raison inverse des longueurs. — Cette loi est une conséquence de la précédente et de la première loi relative aux tuyaux ouverts.

3° Pour un même tuyau fermé, les nombres de vibrations qui correspondent aux divers sons harmoniques sont entre eux comme la série des nombres impairs 1, 3, 5, 7, ....

L'expérience montre que, dans le cas où un tuyau fermé rend le son fondamental, il y a un neud fise à l'extérnité fermée et un ventre fixe à l'extrémité ouverte. Quand il rend un harmonique quelconque, les nœuds et les ventres allernent entre cux : ils sont situés à égales distances les uns des autres, dans toute la longueur du tuyau, de façon que l'ouverture du tuyau corresponde à un ventre et le fond du tuvau à un nœud.

333. Théorie des tuyaux sonores. — Lorsqu'un mouvement vibratoire se produit à l'ouverture d'un tuyau, l'onde partie de cette extrémité A (fig. 302) se réfléchit une première fois à l'extré-



mité B, soit sur la paroi rigide si le tuyau est fermé, soit sur l'air extérieur si le tuyau est ouvert (325). L'interférence du mouvement direct avec le mouvement produit par cette réflexion tend alors à produire le système de nœuds fixes et de ventres fixes qui a été étudié précédemment (326). Mais l'onde qui a subi cette réflexion en B vient se réfléchir de nouveau en A; elle peut donc être considérée alors comme une nouvelle onde directe, engendrant à son tour une nouvelle onde réfléchie. Or, si l'état de l'onde qui a subi ces deux réflexions successives, en B et en A, est identique avec celui de l'onde directe primitive, elle produit, par son interférence avec l'onde réfléchie qu'elle engendre, c'est-à-dire avec l'onde qui a subi trois réflexions successives, en B, en A et en B, un mouvement identique avec celui qui résultait de l'interférence de l'onde directe avec l'onde une seule fois réfléchie. On en pourra dire autant de l'interférence de l'onde réfléchie quatre fois avec l'onde réfléchie cinq fois, et ainsi de suite. Tous ces mouvements étant concordants, leurs vitesses et leurs condensations s'ajouteront, et, si les ondes réfléchies étaient réellement égales en intensité aux ondes directes, l'accroissement du son n'aurait pas de limite. Mais la transmission

partielle des vibrations à l'atmosphère extérieure implique un affaiblissement sensible, à chaque réflexion. La superposition d'un nombre indéfini de mouvements concordants, mais d'amplitudes indéfiniment décroissantes, donne ainsi naissance à un son dont l'intensité ne peut croître au delà d'une certaine limite; on doit regarder cette limite comme sensiblement atteinte au bout d'un temps très-court, si la longueur du tuyau est peu considérable relativement à la vitesse de propagation du son. — Il est clair d'ailleurs que, si les effets des ondes qui ont éprouvé un nombre pair de réflexions ne concordent pas avec ceux de l'onde directe, l'intensité du son doit être moindre.

Cette condition de concordance détermine donc la série de sons qui est caractéristique d'un tuyau donné, soit dans le cas des tuyaux ouverts, soit dans le cas des tuyaux fermés <sup>(1)</sup>. — On va voir que cette série s'en déduit très-simplement, dans chaeun de ces deux cas.

Tuyouz ouertı. — Les deux réflexions successives en B et en A ne langeant pas le signe de la vitesse, et les deux changements de signe de la condensation se compensant l'un l'autre, l'état de l'onde qui a subi deux réflexions est, au point A, le même que celui d'une onde qui aurait parcouru, sans se réfléchir, un chemin égal au double de la longueur dt utuyan est égal à un nombre entier de fois la longueur l' du tuyau est égal à un nombre entier de fois la longueur d' dout du son produit à l'embouchure, écsti-à-dire si l'on a

$$2l - n\lambda$$
.

Or, si a est la vitesse de propagation du son dans le gaz qui remplit le tuyau, et si T est la durée d'une vibration complète, on a

$$\lambda = aT$$
.

d'où l'on tire, en remplaçant λ par cette valeur,

$$T = \frac{1}{n} \frac{2l}{a}$$
.

<sup>(</sup>i) Voir, à la fin de l'Acoustique, la note complénientaire A sur les effets des réflexions multiples du son dans un luyau.

Entin, si l'on désigne par N le nombre des vibrations effectuées en une seconde, nombre dont la valeur n'est autre chose que  $\frac{1}{T}$ , on pourra mettre cette formule sous la forme qui a été donnée par Daniel Bernoulli,

$$\lambda = 2n \frac{61}{a}$$

Gette formule comprend, comme on le voit immédiatement, les deux lois expérimentales indiquées plus haut (332), c'est-à-dire: 1 · la relation entre la longueur d'un tuyau ouvert et le nombre de vibrations du son fondamental (ce nombre étant donné par la valeur de N qui correspond  $\delta = -1$ );  $\alpha$  · la loi qui régit la érrie des harmoniques.

En outre, pour chaque valeur de n, c'est-à-dire pour chaque harmonique en particulier, les ondes qui ont subi un nombre pair de réflexions étant toutes concordantes, le mouvement de l'air en un point quelconque du tuyau est proportionnel à celui qui résulterait de l'interférence de l'onde directe avec l'onde qui a subi une seule réflexion. On conclut de là que, conformément à l'expérience, les deux extrémités du tuyau sont des ventres, et que, si l'on divise la longueur totale en quarts de longueur d'ondulation, les points de division sont alternativement des nœuds et des ventres.

Tugunz fermés. — Si le tuyau est fermé en B, la réflexion en B change le signe de la vitesse; la réflexion eu A change le signe de la condensation. Au point A, l'état de l'oude réfléchie successivement en B et en A est douc exactement contraire à l'état d'une onde qui aurait parcouru deux fois la longneur du tuyau sans se réfléchir : par suite, il est identique à celui d'une onde qui aurait parcouru, sans se réfléchir, le double de la longueur du tuyau augmenté d'une conde de l'aurait parcouru. Sans se réfléchir, le double de la longueur du tuyau augmenté d'une deni-longueur d'ondulation. La condition de concordance est douc

$$al + \frac{\lambda}{2} = n\lambda$$
.

d'où l'on conclut, en raisonnant comme plus haut, la formule de Daniel Bernoulli,

$$y = (3n - 1) \frac{2l}{n}$$

VERDET, III. — Cours de phys. II.

. Cette formule comprend , comme celle des tuyaux fermés : 1° la loi des longueurs; 2° la loi relative à la série des harmoniques.

En comparant les deux formules entre elles, on voit, en outre, que le son fondamental d'un tuyau fermé doit être l'octave grave du son fondamental d'un tuyau ouvert de même longueur.

Enfin on peut se rendre compte, absolument comme il a été dit pour les tuyaux ouverts, de la distribution des nœuds fixes et des ventres fixes.

334. Viteue du son dans les gaz, déduite des formules relatives aux tuyaux sonores. — Les formules qui précèdent permettent de calculer la valeur numérique de la vitesse du son a, quand on a déterminé par l'expérience toutes les autres quantités que ces formules contiennent.

Or, si l'on fait ce calcul pour l'air, en employant les données fournies par un tuyau rendant le son fondamental, on trouve que le résultat est en général inférieur, de près d'un sixième, à la vitesse déterninée directement (322). — La raison de cette différence est dans l'évidente ineactitude des hypothèses relatifiés à l'état de l'air aux extrémités du tuyau. Il est possible, en augmentant suffissamment l'épaisseur de la paroi qui bouche l'extrémité d'un tuyau ferné, d'obtenir l'immobilité presque complète de la tranche d'air qui est en contact avec elle: mais, au voisinage d'une extrémité ouverte et surtout au voisinage d'une entrémité ouverte et surtout au voisinage d'une entrémité ouverte et surtout au voisinage d'une entrémité par le le l'air soit exactement parallèle à l'ave, et il y a nécessairement une transition entre l'état de l'air extrémite su celui de l'air intérieur.

Deux méthodes ant été employées pour éliminer l'influence de cette perturbation. — La première, employée par M. Zamminer, consiste à mesurer, à l'aide d'un piston mobile, la distance de deux nœuds successifs, pour un harmonique déterminé, et à en déduire la valeur de la longueur d'ondulation. — La seconde, employée par Wertheim, consiste à déterminer directement l'influence de la perturbation elle-même, en opérant comme il suit.

Sur une embouchure donnée, on fixe successivement plusieurs tuyaux ouverts, de même diamètre, mais de longueurs différentes : si les perturbations produites à l'embouchure et à l'extrémité ouverte des divers tuyaux sont indépendantes de leur longueur, on pourra, au lieu d'admettre pour chacun d'eux, dans le cas du son fondamental, la formule générale

$$1-\frac{\lambda}{2}$$
.

poser

$$I + \alpha + \beta = \frac{\lambda}{2} - \frac{\alpha}{2\lambda},$$

$$I + \alpha + \beta = \frac{\lambda}{2} - \frac{\alpha}{2\lambda},$$

$$I + \alpha + \beta = \frac{\lambda}{2} - \frac{\alpha}{2\lambda},$$

d'où l'on conclura

$$N(l+\alpha+\beta) = N'(l'+\alpha+\beta) = N'(l'+\alpha+\beta) = \dots$$

et chacuue de ces équations devra donner la même valeur pour  $\alpha + \beta$ . L'espérience confirme cette hypothèse. — Des expériences analogues, exécutées sur des tuyaux fermés, à fond très-résistant, font connaître la perturbation  $\alpha$  due à l'embouchure seule. — On trouve d'ailleurs que  $\alpha$  et  $\beta$  sont toujours des quantités positives, egales à des fractions assez petites de  $\frac{\alpha}{\gamma}$ , mais d'autant plus grandes que le diamètre du tuvau est plus grand.

Les détaits qui précédent suffisent pour faire concevoir la possibilité d'obtenir une mesure exacte de la vitesse du son au moyen des résultats de ces expériences : il convient de réduire autant que possible la valeur des corrections, en opérant sur des tuyaux de petit diamètre. — Le calcul des anciennes expériences de Dulong fournit les valeurs suivantes pour les vitesses du son dans divers gaz :

| Vitesse du son dans | fair 33 <sub>2</sub> * |
|---------------------|------------------------|
|                     | Foxygène               |
|                     | l'hydrogène            |
|                     | l'oxyde de carbone 337 |
|                     | l'acide carbonique     |
|                     | le protoxyde d'azote   |
|                     | le gaz oléfiant 314    |
|                     |                        |

335. Conséquences relatives au rapport des deux equeteurs spécifiques des gaz, et aux quantités de chaleur qui correspondent à de petites variations de volume. — Les vitesses du son dans les gaz simples étant, à deux ou trois mètres près, en raison inverse des racines carrées de densités, on a conclu de ces expériences que, dans tous les gaz simples, le rapport des deux chaleurs spécifiques a semillement la même valeur, et que cette valeur est d'environ ..., 41. — Il convient, sans doute, de restreindre cet énoncé aux gaz qui sont très-éloignés de leur point de liquéfaction. — Pour les gaz composés, le rapport des deux chaleurs spécifiques a des valeurs différentes.

Si maintenant on calcule, pour un gaz quelconque, au moyen de la valeur de la vitesse du son fournie par les espériences que l'on vient d'indiquer, la valeur de la chaleur spécifique à volume coustant e, on trouve toujours un résultat qui satisfait approximativement à la refaliou.

$$C = c = \frac{1}{E} \alpha p_o v_o$$
,

qui est une conséquence nécessaire de la théorie mécanique de la chaleur, pour les gaz où le travail intérieur est nul (1).

Si maintenant on désigne par D<sub>o</sub> la densité du gaz, on peut mettre la formule précédente sous la forme

$$(C-e)D_o = \frac{1}{E}\alpha p_o.$$

Or CD, représente la quantité de chaleur absorbée par l'unité de volume du gaz, lorsque sa température s'élève d'un degré sous pression constante, et cl., est la quantité de chaleur absorbée lorsque la température s'élève d'un degré sous volume constant; donc (C-c) D, est la quantité de chaleur absorbée par l'unité de volume du gaz lorsqu'elle se dilate, sans variation de température, d'une quantité égale à la dilatation correspondante à un échauffement d'un degré. La formule exprime donc un théorème que l'on peut énoncer ains i

<sup>(1)</sup> Voir le cours de première année, tome l'\*, p. 223.

De petites dilatations absorbent des quantités égales de chaleur dans tous les gaz permanents, pris sous la même pression.

Cet énoncé est d'ailleurs évidemment applicable aux quantités de chaleur dégagées par de petites compressions.

Dulong avait déduit de ses expériences cette conséquence importante, longtemps avant qu'on eût commencé à soupçonner le principe de l'équivalence du travail mécanique et de la chaleur.

336. Lei relative aux sons rendus par les tuyaux dont les diverses dimensions sont des grandeurs de même ordre. — Les diverses lois qui ont été énoncées précédemment (332) ne

sont applicables qu'aux tuyaux dont la longueur peut être regardée comme très-grande par rapport aux dimensions de la section. On doit à Savart plusieurs séries étrepériences sur l'influence de la forme ou des dimensions des tuyaux qui ne satisfont pas à cette rondition. — Le résultat le plus important auquel aient conduit ces recherches est le suivant :

Pour des tuyaux de formes semblables et semblablement embouchés, les nombres de vibrations du son fondamental sont inversement proportionnels aux dimensions homologues.

Cette loi, qui a été établie expérimentalement par Savart en opérant sur des tuyaux de forme cubique, de forme eylindrique ou de forme sphérique, avait d'ailleurs été entrevue par le P. Mersenne: elle s'applique également bien aux tuyaux ouverts et aux tuyaux fermés.

337. Tuyaux à anekee. — On désigne sous le nom général d'année une lautie élastique mise en vibration par le passage rapide d'un gaz, et placée d'ordinaire entre un tuyau porte-rent T (fig. 303 ou 304) et une sorte de cornet C s'ouvrant dans l'air extérieur, et appelé cornet d'Ammonie.

L'anche battante est représentée à la partie supérieure de la figure 303 ; quand l'air n'arrive pas par le porte-vent, elle vient s'appliquer sur les bords d'une rigole demi-circulaire, fermée par une plaque horizontale à sa partie inférieure. L'air comprimé dans le porte-vent par la soufflerie ne peut s'échapper qu'en soulevant la lame élastique, qui est ensuite ramenée à sa position primitive par son élasticité même, et ainsi de suite. De là une série de vibrations,



anns un estre le veriations, dont on règle la hauteur en augmentant ou diminuant la longueur de la languette; on emploie, pour cela, une rautet formée par un fil de fer courhé qui fait ressort et détermine la longueur de la partie vibrante de la lanne. — Dans l'anche libre (lig. 3 o h), la lame vibrante passe librement dans une ouverture par lauquelle s'échappe l'air : elle oscille de part et d'autre du plan de cette ouverture, et donne des sons généralement moins stridents que l'anche battante.

Le son des tuyaux à anche résulte donc, comme celui de la sirène, des passages et des arrêts alternatifs éprouvés par l'air qui tend à s'échapper du porte-vent. L'air du cornet d'harmonie est également uiss en vibration. Les dimensions du cornet ont pour effet de modifier la hauteur du son dans certaines limites, et surtout d'en adoucir singulièment le insultenut d'en adoucir singulièment le insultenut d'en adoucir singu-

ng. 303. Fig. 304. lièrement le timbre.

L'organe de la voix, chez l'homme, se rapproche probablement beaucoup d'un instrument à anche libre.

## COMPRESSIBILITÉ DES LIQUIDES.

338. Influence des variations de volume des vasce, dans l'étude de la compressibilité des liquides.— L'étude de la compressibilité des liquides présente toujours de grandes difficultés, à cause de la nécessité où l'on est de les placer dans des enveloppes solides, qui sont toujours modifiées par les pressions auxquelles on les soumet.— Les variations de volume de l'enveloppe interviennent d'ailleurs de deux manières différentes, selon que la pression s'everce seulement à l'intérieur ou qu'elle agit simultanément à l'intérieur et à l'estérieur.

1° Si la pression s'exerce seulement à l'intérieur, l'enveloppe éprouve un accroissement de volume; alors la diminution apparente de volume du liquide est égale à la somme de la diminution de

T R

Fig. 305.

volume réelle du liquide et de l'accroissement de volume de la capacité interne de l'enveloppe. Cet accroissement est assez considérable dans les piézomètres en verre peu épais dont on se sert géméralement, et qui se composent d'un réservoir R (fig. 305) surmonté d'un tube fin T dont la graduation indique les volumes apparents du liquide. — L'influence de l'accroissement de volume du vase deviendrait moindre si l'on donnait aux parois une épaisseur plus grande, mais elle ne deviendrait jamais assez petite pour être négligeable. 2° Si la pression agit à l'intérieur et à l'exté-

rieur, le volume de la matière du piécomètre, sous l'influence d'une pression exercée sur la surface tant intérieure qu'extérieure, diminue évidemment d'une fraction qui peut être regardee, entre des limites plus ou moins étendues, comme proportionnelle à la pression. — Il est facile de voir que, si cette matière est bien homogène, la capacité rieure dans laquelle le liquide est contenu diminue précisément de la même fraction de sa valeur initiale; car, toutes les droites que l'on peut concevoir à l'intérieur de la matière de l'enveloppe jouissant alors des mêmes propriétés physiques, leur longueur diminue dans le même rapport, en sorte que l'enveloppe demeure géométriquement semblable à elle-même, ce qui implique que la capacité intérieure diminue comme on vient de l'indiquer. — Dès lors, si l'on mesurait exactement la diminution d'une dimension linéaire de l'appareit, comme cette diminution est unique sur le fraction très-petite, il suffiriat de la tripler pour obtenir une valeur suffisamment evacte de la contraction de la capacité intérieure, et, en ajoutant le nombre ainsi obtenu à la compression apparente, on aurait la compression réelle. Mais ce procédé direct serait d'une application très-difficile et n'a juansi été emplové.

Les méthodes indirectes par lesquelles on y a suppléé ont toujours été insalisantes, soit parce qu'elles impliquaient des formules théoriques inevaetes on au moins douteuses, soit parce qu'on appliquait à une enveloque donnée des coefficients déterminés sur des tiges de verre dont la constitution physique différait de celle de l'enveloppe, soit enfin par ces deux motifs à la fois. — On peut dire que la compressibilité absolue d'auenn liquide n'est connuexactement; on verra plus loin qu'il est seulement permis d'assigner deux limites, entre lesquelles est comprise la compressibilité de chacam des liquides qu'on a étudés par la méthode de M. Regnault.

339. Expériences propres à constater la compressibilité des liquides, sans la mesurer.— On connaît l'expérience faite anciennement par les académiciens de Florence : deux boules \( \), la (fig. 366), réunies par un tube recourbé T et remplies d'eau, comme l'indique la figure, étaient plongées. l'une \( \) dans l'eau bouillante, l'autre B dans de la neige: la vapeur d'eou produite du côté \( \) Aven but l'expérience pression sur le liquide contenu du côté \( \) Le nival du liquide ne parut pas changer, d'où l'on conclut qu'il n'y avait pas dimination du volume de l'eau: mais on doit remarquer qu'il y avait necessierment condensation de la vapeur d'eau à la surface \( b, \) en sorte que l'invariabilité même du nivean du liquide était réellement la peuve de la compressibilité de l'eau.

Une autre expérience, imaginée par Canton, peut être facilement répétée comme il suit : on construit un thermomètre à cau, avec les précautions nécessaires pour en expulser entièrement l'air; on le place sous le récipient de la machine pneumatique, et l'on observe le niveau du liquide. Lorsqu'on haise rentrer l'air sous le récipient de la machine et qu'on hrise en nième teuns la pointe du thermomètre, on voit le niveau du liquide descendre d'une petite quantité: comme d'ailleurs la pression atmosphérique agit à la fois à l'intérieur et à l'estérieur, la capacité interne de l'enveloppe a nécessai-



rement diminué. en sorte que l'abaissement du niveau démontre que le volume du liquide a diminué dans un plus grand rapport que cette capacité interne.

Enfin on doit à Perkins l'expérieure suivante : un vase métalique de bronze PP (fig. 3 o 7), offrant une résistance considérable et exactement plein d'oux, contenuit une tige mince de métal, passant à frottement dur dans la boîte à cuir CX; la boîte à cuir était d'aitleurs pressée elle-même par un boulon à vis EF. L'apparedi étant placé dans l'air, on avait assujetti à frottement doux, sur la tige AB, une petite rondelle de cuir D, qui on avait fait glisser jusqu'à ce qu'elle vint touther le boulon five EF. L'apparedi fut alors dessendin dans la mer, jusqu'à une profondeur d'environ 900 mètres, c'est-àdire soumis à une pression d'environ 100 atmosphères. Au moment
où on le ramena à la surface, on constata que la rondelle s'était
relevée sur la tige, à ô-".00 environ de sa position primitive: la
tige s'était donc enfoncée dans le vase d'une quantité parfaitent
appréciable. — Malheureusement on n'a pas tenu compte, dans
cette expérience, des variations de température éprouvées par le
liquide.

340. Expériences dans lesquelles on a tenté de mesurer ne compressibilité des l'aquides. — Dans la méthode employée par O'Ersted, le liquide soumis à l'expérience est placé dans un piécondre formé d'un réservoir de verre R, surmonté d'un tige graduée T (fig. 308). Ce liquide est limité à sa partie supérience.



une petite colonne de mercure m, ou mieux per une bulle d'air surmontée d'un index de sulfure de carbone. Sur la plaque métallique qui porte le piézomètre, et à côté de lui, est un tube gradué coatenant une colonne d'air limitée, qui fonctionne comme un manonètre à air comprimé. La plaque qui porte es deux appareils est introduite dans un grand cylindre de verre plein d'eau, représenté par la figure 30 gà une échelle plus petite : on comprime le liquidé contenu dans le cylindre, au moyen du piston et de la vis qui surmontent l'appareit. L'observation du piézomètre donne la variation de volume apparente du liquide qu'il contient: l'observation du manomètre donne la pression correspondante. — Clérsted supposait à tort que, la pression s'exerçant simultanément à l'extérieur et à l'intérieur du piézomètre, sa capacife intérieure demeurait invariable.

341. Expériences de M. Regnautt. — La méthode employée par M. Regnault a pour but spécial de déterminer, sur l'enveloppe même qui sert aux expériences, les coefficients de compressibilité relatifs au verre, coefficients qui doivent intervenir dans le calcul des résultals.

Le réservoir du piézomètre C (fig. 3 : o) peut communiquer par le tube S avec l'atmosphère, ou par le tube T avec un récipient conte-



Fig 310.

nant de l'air comprinci; la pression de cet air est d'ailleurs mesurée par un manomètre. — L'inspection seule de la figure permet de couprendre couvent le jeu des robinets R. V. S. U permet de transmettre à volonté la pression de l'air du récipient, soit à l'intérieur du piécomètre, soit à l'entérieur, soit simultanèment à l'intérieur et à l'extérieur.

Soient V le nombre de divisions de la tige du piézomètre auquel est équisalente la capacité intérieure du réservoir, jusqu'à l'origine de la graduation; n<sub>e</sub> le nombre de divisions occupées par le liquide dans la tige, lorsque la pression atmosphérique agit à l'intérieur et à l'ex-

térieur; n, n, n, n; les nombres de divisions occupées successivement par le liquide, d'abord lorsque les pressions intérieure et extérieure augmentent de l'atmosphères, puis lorsque la pression extérieure seule éprouve cet accroissement, enfin lorsque la pression intérieure seule l'éprouve à son tour. Désignona pri è le coefficient de couppressibilité du liquide, é-ext-à-dire la fraction dont son volume diminue lorsque la pression augmente d'une atmosphère; par k le coefficient de compressibilité cubique de l'entelope, c'est-à-dire la fraction dont le volume de la matière de cette enveloppe, et sa capacité interne diminuent lorsque la pression orporues, tant à l'intérieur qui à l'extérieur, un accroissement d'une atmosphère; par h la fraction dont la capacité interne diminue lorsque la pression extérieure seule s'accroit d'une atmosphère, et par l la fraction dont la capacité interne augmente lorsque la pression intérieure seule s'accroit d'une atmosphère. (Les coefficients h et l'dé-pendent de l'épsisseur de l'enveloppe et de sa forme.) — En égalant, pour chacune des trois expériences, le volume du liquide à celui de la capacité de l'enveloppe, on a les trois équations

$$(V + n_e)(1 - \delta P) = (V + n_1)(1 - kP),$$
  
 $V + n_e = (V + n_2)(1 - kP),$   
 $(V + n_e)(1 - \delta P) = (V + n_3)(1 + kP).$ 

D'ailleurs, on peut regarder comme évident que le coefficient k est égal à k - l, en sorte que la troisième expérience n'est, au fond, qu'une vérification des deux premières, destinée à s'assurer si les pressions exercées sur le verre n'en ont pas altéré la constitution physique.

(9) Si Pon augmente d'abord la pression extérieure de P atmosphères, la capacité interne de l'enreloppe diminue de la fraction AP, si l'on augmente alors la pression intérieure de P atmosphères, il en résulte use d'illatation qu'on pout représenter par AP, et comme l'effet définitif de ces deux accroissements de pression est la contraction AP, i set clair que

$$k = h - \lambda$$
.

Mais on peat prouver que à ne differe jus de f. Ex effet, PF exprime l'effet produit per un ecroisement P de la pression indivireux, lerque la pression extricure est d'une atmosphere; àP exprime l'effet produit par en même secroisement, lompe la pression extricure est de (P-) atmosphere. De s'admirtre que le compression et difutation cont proportionariles sus crevinentents de produit. Cel admirtre la miglicitement con proportionariles sus crevinentents de produit. Cel admirtre implicitement cert de l'admire de la previou actuellement certre. Il révalue de li que

$$\lambda = l$$
 , of par smile  $k = h - l$  .

Il suffit donc d'avoir égard aux deux premières équations. — Or ces deux équations peuvent se mettre sous la forme

$$\delta P = \frac{n_* - n_1}{V + n_*} + kP - kP \frac{n_* - n_1}{V + n_*},$$
  
$$kP = \frac{n_3 - n_*}{V + n_*} - kP \frac{n_3 - n_*}{V + n_*}.$$

ou par approximation, en ayant égard à la petitesse des variations de volume correspondantes aux diverses expériences.

$$\delta P = \frac{n_{\bullet} - n_{\bullet}}{\sqrt{n_{\bullet}}} + kP,$$

$$kP = \frac{n_{\bullet} - n_{\bullet}}{\sqrt{n_{\bullet}}}.$$

Il suit de là que l'on a

$$\delta > \frac{1}{N} \frac{n_* - n_*}{N + n_*};$$

et, comme k est plus petit que h, on voit que l'on a, au contraire.

$$\delta < \frac{1}{P} \left( \frac{n_e - n_i}{V + n_e} + \frac{n_g - n_e}{V + n_e} \right)$$

ou bien

$$\delta < \frac{1}{p} \frac{u_2 - u_1}{1 + u_2}$$

On obtient done ainsi deux limites, entre lesquelles est nécessirement comprise la quantité cherchée  $\hat{P}$ . Dour détenniner la valour précise de cette quantité, il faudrait qu'une théorie justifiée par l'expérience établit une relation entre k et h, et  $\hat{c}$ est ce qui n'a encore été fait avec certitude pour aucun corps. — La quantité  $\frac{1}{p} \frac{n_s-n_b}{v_s-n_b}$  est ce qu'on appelle la compressibilité apparente.

M. Regnault a étudié la compressibilité de l'eau dans des piézomètres en cuivre rouge, en laiton et en verre; il a obtenu, pour les compressibilités apparentes. les nombres suivants:

| Piézomètre | en | cuivre  | r | 0 | u | g  | e. |  |   |  |  |  | 0,00004639 |
|------------|----|---------|---|---|---|----|----|--|---|--|--|--|------------|
|            | en | laiton. |   |   |   | ٠. |    |  | : |  |  |  | 0.00004685 |
|            | en | verre.  |   |   |   |    |    |  |   |  |  |  | 0,00004430 |

La compressibilité réelle étant plus grande que la compressibilité apparente, on peut conclure de là, avec certitude, qu'elle est supérieure au plus grand de ces trois nombres, c'est-à-dire à

#### 0.0000/685.

- On pourrait, en ajoutant les valeurs de h au valeurs précédentes de la compressibilité apparente, obtenir des nombres auxquels la compressibilité réelle serait certainement inférieure: mais la faible épaisseur des parois, dans les piézondètres employés par M. Repnault, a rendu hé tellement grand, que cette détermination de la limite supérieure de la compressibilité serait sans intérêt. On indiquera plus loin comment il est possible de calculer une limite supérieure plus approchés.
- M. Regnault a trouvé, de la même manière, pour la compressibilité apparente du mercure dans une enveloppe de verre, le nombre

#### 0.00000193 [1]

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Les valeurs des compressibilités absolues qui as trouvent rapportées dans diventratifs de physique, come résultant des expériences de M. Repault ou de ses élères, ont été calculées en admettant, entre les coefficients à ct à, des relations déduites d'un théorie qu'on sait aujourd'hui être inexacte. (Voir, à la fin de l'Acoustique, la note compéhenatira B. vur la compressibilité des fiquides.)

### PROPAGATION ET PRODUCTION

### DU MOUVEMENT VIBRATOIRE DANS LES LIQUIDES.

342. Valeur théorique de la viteuse de propagation du som dans les Hquites. En partant, comme précédemment (321), de ce principe que la vitese du son a est égale à la racine carrée du rapport de l'accroissement absolu de la pression à l'accroissement absolu de la densité, on est conduit à la formule.

$$a = \sqrt{\frac{gm H}{D\varepsilon}}$$

dans laquelle g désigne l'intensité de la pesanteur, m est la densité du mercure, D la densité du liquide, H est une hauteur barométrique arbitraire, et « désigne la diminution de volume qui correspond à l'accroissement de pression mesuré par cette hauteur.

Les effets calorifiques de la compression d'un liquide étant d'ailleurs à peine sensibles, il n'y a pas lieu de tenir compte de la chaleur dégagée ou absorbée dans les mouvements vibratoires.

343. Détermination expérimentale de la vitence de propagation du son dans l'eau. — Expériences de M. Colladon a meuré, en 1897, par des expériences faites avec Sturm, sur le lac de Genève, la vitesse de propagation du son dans l'eau. La figure 31, représente la disposition adoptée dans ces expériences : une cloche C, plongeant dans l'eau du lac, était ébranlée par le choc d'un battani B, qui était mis en mouvement par un levier ettérieur L; le levier était d'allieurs disposé de façon que, à l'instant où se produisait le choc du battant sur la cloche, une mèche M fivée au levier vint enflammer un petit tas de poudre P, placé à l'avant du bateau qui portait le système. A une grande distance, une sorte de cornet acoustique OM, dont le pavillon M était fermé par une membrane tendue, permetetai à un obser-

vateur, dont l'oreille était placée en O. d'entendre le son de la cloche transmis par le liquide.

D'après ces expériences, la vitesse de transmission du son dans l'eau serait représentée par 1/435 mètres, à la température de



8 degrés. — La compressibilité de l'eau n'étant pas exactement connue, on ne peut comparer cette valeur à la valeur théorique que l'on vient d'indiquer (342).

344. Production du son par les liquides. — Expériences de Carpiard de Latour e expériences de Werthein. — Cagniard de Latour a montré qu'on peut faire rendre des sons à une sirien complétement plongée dans l'eau, en amenant dans la caisse de l'instrument un courant d'eau plus ou moins rapide : cette espérience prouve que les liquides sont aptes, connue les gaz, à produire et à pronger les sons de l'activation de la care de la care de la care de l'activation de la care de la care de la care de l'activation de la care de la care de l'activation de la care de l'activation de la care de l'activation de la care de la care de l'activation de la care de l'activation de l'activation de l'activation de la care de l'activation de l'activatio

Les expériences de Wertheim sur les vibrations produites par des tuyaux sonores entièrement plongés dans Feau ont permis de calculer la vitesse du son dans ce liquide, par une méthode analogue è celle qui a été indiquée pour les gaz. — Lin tuyau ouvert f (fig. 31-2), à embouchure de flitte, est placé au milieu d'un réservoir métallique MY qui contient de l'eau. Ce tuyau est mis en communication às partie inférieure, par l'intermédiaire du tube FC. avec une sphère métallique contenant également de l'eau, et communiquant par le robinet r avec un résersoir à air comprimé. Enfin la série de tubes BDE, dans-laquelle est interposée la pompe fou-



lante P, net en communication la même sphère A avec l'eau du réservoir MN. Cette pompe permet donc de déterminer un courant d'eau continu, qui est chassé de la boule A dans le tuyau sonore par le tube CF, passe dans le réservoir MN, et revient à la boule par le tube EDR.

Ces expériences conduisent à des lois semblables à celles qu'avaient fournires les expériences analogues, faites sur les colonnes paceures : elles conduisent également à admettre des perturbations analogues à celles qui ont été signalées, plus haut (334), aux deux extémités du trayu sonore "0. Ces perturbations ont été déterminées directement, par Wertheim, à l'aide de la méthode dont on a indiqué le principe, et il a pu alors calculer la valeur de a vitesse du son, déduite des nombres de vibrations fournis par les expériences. — La valeur qui résulte de ce calcul est supérieure de plus d'un sixieme à celles que fournissent les expériences différence constitue que fournissent les expériences directes. Cette différence constitue

Des luyaux fermés ne peuvent être employés dans ces expériences, parce qu'il est impossible de douner à la parce qui en forme le fond une résistance suffisante : cette parci ne peut plus être considérée comme inéhranlable, sons l'influence des vibrations du liquide.

Venner, III. - Cours de plays, II.

une difficulté dont l'interprétation théorique n'est pas complétement connue.

345. Réfraction du son à la surface de séparation d'un liquide et d'un gaz.— La réfraction qu'éprouve le son en passant d'un liquide dans un gaz, ou réciproquement, peut être démontrée sans peine par l'expérience qui consiste à concentrer les ondes sonores au moyen d'une leuille béconcare pleine d'eau.

On remarquera, en outre, que les ondes produites dans l'eau peuvent toujours se transmettre de ce liquide à l'air : au contraire, les ondes produite dans l'air et arrivant à la surface de l'eau éprovent la réflection totale lorsque l'angle d'incidence est tel que son sinus soit plus grand que le rapport de la vitesse du son dans l'air à la vitesse du son dans l'eau <sup>(1)</sup>

Enfin, dans le petit nombre des expériences qui ont été faites sur ce sujet, on a toujours constaté que les sons transmis des gaz aux liquides sont remarquables par leur faible intensité: c'est un résultat qu'il était facile de prévoir.

<sup>(</sup>i) L'interprétation de cette loi, qui est analogue à celle que suivent les ondes lumineuses dans les circonstances semblables, sera donnée plus loin.

#### ÉLASTICITÉ DES CORPS SOLIDES.

346. Caractèrea distinctifs de l'état fluide et de l'état notide. — L'état fluide, défini souvent d'une manière plus ou moins vague et généralement insuffisante, peut être considéré comme l'état d'un corps dans lequel l'équilibre ne peut exister que si les pressions sont partout normales oux éléments sur lesquels elles s'exercent. — Cet d'un corps dans lequel la résistance au glissement est nulle. De cette définition il est d'ailleurs facile de déduire la démonstration des deux principes fondamentaux de l'hydrostatique, le principe de l'égale transmission des pressions «».

Dès lors, l'étude de l'élasticité des fluides se réduit à l'étude de leur compressibilité, et l'on a vu que cette étude, très-peu avancée pour les liquides, a été au contraire poussée assez loin pour les gaz. En effet on a déterminé, pour quelques gaz, l'influence que la température elle-même exerce sur la relation qui existe entre la pression et la densité.

L'état solide, au contraire, peut être considéré comme l'état d'un corps dans lequel l'équilibre peut exister, quoique les pressions soint obliques aux éléments sur lesquels elles i exercent. — On voit, dès lors, que les pressions sur les divers éléments peuvent avoir des composantes tangentielles, équilibrées par la résistance au glissement : l'énoncé qui précède n'est donc qu'une expression plus précise de

O Voye le Courre de Ménonique de Sterm, s' célition, tome II, pages als et animates.

D L'étude compliée de l'édustiré la peut d'ex conçus assu me todre compité des efféts de la chateur sur les corps, et réciproquement, car il est bien évident que l'étu corps dépend à lo sois des forces qui glessent urb in ét de la condition interne (relative probablement sur moirements des mélécules) que l'expression munérique de la tien probablement sur moirements des mélécules) que l'expression munérique de la tien de la chateur de la condition interne (relative probablement sur moirements des mélécules) que l'expression munérique de la chateur de la condition de la condition

cette propriété, par laquelle ou définit les corps solides dans l'enseignement élémentaire, d'avoir une forme et un arrangement moléculaire déterminés (1).

347. Caractèrea particuliers que présente l'étude de l'élasticité dans les corps solides. — De la constitution spéciale des corps solides il résulte que l'étude de l'élasticité doit présenter, dans ces corps, une complication toute particulière. Il n'est plus nécessaire, pour qu'il y ait équilibre dans un corps solide, qu'il y ait uniformité, soit dans les pressions intérieures, soit dans les pressions extérieures; de sorte qu'on peut, par exemple, attendre à un éta d'équilibre, pour un cylindre, en le pressant seulement sur ses deux bases; ou pour un ressort hélicoide, en exerçant seulement des pressions sur ses deux extrêmités, etc. Il semble, dès lors, que le nombre des expériences à faire sur ces corps soit illimité.

Une analyse exacte des conditions dans lesquelles peut se trouver placé un corps solide a montré qu'i sufficiri d'éveturer, sur chaque corps, un nombre limité d'expériences déterminant des constantes caractéristiques, pour réduire à de s'imples problèmes de blécanique toutes les questions relatives à l'elasticité. Cette analyse et le dévelopement des questions qu'elle conduit à poser constituent la théorie mathémique de l'élasticité. Par elle-même, cette théorie ne peut fournir la solution complète d'aucune question; mais elle indique, d'une manière précise, les éléments que cette solution doit emprunte à l'expérience.

On se bornera, dans ce cours, à exposer les résultats fournis par l'expérience dans quelques cas très-simples, indépendamment de toute théorie, et à indiquer, d'une manière très-sommaire, les conséquences les plus générales de l'analyse théorique dont on vient de faire connaître le but et la portée.

Il est essentiel de faire remarquer d'abord combien sont grandes les forces qu'il faut appliquer aux corps solides en général, pour

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Tous les degrés internacidaires existent, rutre la fluidité parfaite, qui n'appartient pen-tèrre qu'ux pax, el l'étal des corps tels que le verre, le marbre, les métaux, etc., auxquels l'usage a réserve le nom de corps solides. Les corps qui établissent la transition sont désignés, auixnt les cas, par les expressions mai définies de liquides risqueux, de matières patieuxe, de matières mêtues.

produire une déformation appréciable; cette grandeur est telle, que, dans la plupart des cas, on peut regarder comme négligeable la pression atmosphérique qui agit sur la surface des corps à l'origine des expériences.

348. Compressibilité cubique. — Aucune expérience directe nia été tentée jusqu'ici sur la compressibilité cubique des corps solides. — On ue conçoit guive d'autre disposition expérimentale que celle qui consisterait à comprimer uniformément la surface d'un solide, par l'intermédiaire d'un liquide on d'un gaz, et à meura de contraction de ses dimensions linéaires. Il est à peine nécessaire de faire remarquer combien il serait difficile de réaliser une pareille expérience, dans des conditions telles que les ré-

sultats obtenus fussent vraiment significatifs.

349. Étude expérimentale des allongements produits au l'es flis par la traction.

L'appareil représenté par la figure 3/3 a été employé pour étudier les lois de l'allongement qu'éprouvent les flis métalliques, sons l'influence de tractions considérables. Le fil sommis à l'expérience est placé verticalement, et assujetit à sa partie sipérieure dans un étan E tivé à un mur solide : il est serré à sa partie inférieure dans un étan semblable F, qui supporte une caisse CC, reposant d'abord sur le sol par des vis calantes. C'est dans cette caisse que sont placés les poids P qui formerent la cathécise que sont placés les poids P qui formerent la cathécise de sibusie à allonger le fil. — En donnant à cette charge diverses valeurs, on mesure au cathécimètre les distances de deux points de repère m,

n, placés sur le fil, au voisinage de ses extrémités. Pour assurer l'exartitude des résultats, on aura soin, avant chaque expérience, de descendre d'abord les vis calautes de manière qu'elles reposent sur le sol, et qu'elles sontiennent la caisse au moment où l'on y place les poids : puis, la charge étant réglée, on fern tourner ces vis de unanière à les éloigner leutement du sol et à laisser agir la charge saus donner de serousse au fil. — On devra, en outre, tenir compte seulement des observations dans lesquelles la charge aura été supérieure à celle qui est nécessaire pour redresser le fil : on sera d'aillenrs certain qu'on a atteint la valeur de la charge qui redresse complétement le fil, lorsque des valeurs plus grandes de la charge elle-même produiront, entre les deux points de repère, des accroissements de distance variant d'une manière régulière.

D'après les résultats fournis par ces expériences, l'allongement éprouvé par une tige métallique bien tendue est : 1° proportionnel à la longueur (11; 3° incersement proportionnel à la section; 3° proportionnel à la charge; 1° cariable d'un solule à un autre.

Ces diverses lois expérimentales sont évidentment comprises dans la formule générale

$$\lambda = \frac{1}{M} \cdot \frac{Pl}{s}$$

dans laquelle I est la longueur du fil, « sa section; M est un coefficient particulier, caractéristique de la matière même du fil et de son état physique; P est une surcharge déterminée; à est l'allongement correspondant.

Le coefficient M a reçu le nom de coefficient d'hasticit de traction où de module d'étanicité. — Si l'on veut donne une interpréviation à cette quantité numérique, on voit qu'en faisant  $\mathbf{z} = \mathbf{1}$  et  $\lambda = 1$  dans la formule qui précède, on obtient pour le poids P la valeur particulière P = M. On voit donc que le coefficient d'étasticité peut être considéré comme exprimant le poids qui serait capable de doubler la longueur d'une tige de même nature et ayant pour section l'unité, si les lois de l'allongement restaient les mêmes jusqu'à cette limite : cette dernière hypothèse est certainement tout à fait en dehors de la réalité.

# 350. Valeurs des coefficients d'élastieité de traction. — Si l'on prend pour unité de longueur le mètre, pour unité de section le millimètre carré, pour unité de poids le kilogramme, les

<sup>0)</sup> Cette loi peut être regardée comme éridente a priori pour un fil homogène, et la vérification expérimentale qu'ou en peut faire n'est en réalité qu'un moyen de s'assurer de cette homogénétié.

coefficients d'élasticité des principaux métaux ont, d'après Wertheim, les valeurs suivantes, pour des températures comprises entre 15 et 20 degrés :

| Plomb     |    |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  | 1727  | à | 1803  |
|-----------|----|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|-------|---|-------|
| Or        |    |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  | 5584  | à | 8131  |
| Argent    |    |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  | 7140  | à | 7357  |
| Zinc      | Ů. |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  | 8734  | à | 9021  |
| Palladium |    |  |  | , |  |  |  |   |  |  |  |  |  | 9789  | à | 11759 |
| Cuivre    |    |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  |       |   |       |
| Platine   |    |  |  |   |  |  |  | : |  |  |  |  |  | 15518 | à | 17044 |
| Acier     |    |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  | 17278 | à | 19561 |
| Fer       |    |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |  |  | 18613 | à | 20869 |

Les variations considérables que l'on observe dans les valeurs du coefficient d'élasticité d'un même métal dépendent principalement de la manière dont il a été travaillé, et du recuit auquel il a pu être soumis

Entre 15 degrés au-dessous de zéro et 200 degrés, l'expérience a montré que le coefficient d'élasticité des métaux recuits augmente à mesure que la température s'élève.

351. Limite d'Etanstietté. — Lorsque la charge employée avec un fil déterminé dépasse une certaine limite, variable d'ailleurs d'un fil à un autre, il se produit un allongement permanent, c'estàdire que ce fil ne reprend plus sa longueur primitive quand on vient ensuite à supprimer la charge : on dit alors qu'on a dépassé la limité d'élasticité. — Les lois exprimées par la formule qui précéde sont d'ailleurs encore applicables au fil ainsi modifié, pourvu que l'on désigne par λ l'excès de l'allongement temporaire sur l'allongement permanent.

Le temps pendant lequel la traction se continue exerce, sur la production de l'allongement permanent, une influence remarquable. M. Vicat a observé, sur des fils de fer, un allongement progressif pendant près de trois ans; Wertheim, à l'aide de mesures trèsprécises, a pu faire des observations analogues sur la plupart des métaux, en laissant agir la charge pendant quelques jours. — Il est probable qu'il n'existe pas, à proprement parler, pour les métaux, de limite d'élasticité, et que les plus faibles charges produiraient un allongement permanent, si on les laissait agir assez longtemps.

Enfin un accroissement suffisant de la charge a pour conséquence la rupture. — Il n'existe pas de relation générale entre la résistance à la rupture et le coefficient d'élastirité. L'expérience montre d'ailleurs que la rupture peut être produite par l'action prolongée d'une charge que le métal était d'abord capable de soutenir.

On peut remarquer que le phénomène de la rupture accuse un défaut d'homogénétié dans la structure moléculaire : un fil parfaitement homogène devrait se réduire en poudre, au lieu de se séparer en deux fragments. — Cette simple observation suffit pour expliquer l'extrême variabilité de résistance à la rupture que présentent souvent divers échantillons d'un même métal.

- 352. Contraction transversale accompagnant l'alloquegement produit par la traction. — Lorqu'on opère sur les matières très-extensibles, telles que le caoutchouc, on observe, sans aucune difficulté, qu'un allongement produit par la traction est accompagné d'une contraction transversale. — Sur les autres corps solides, on a pu constater le même phénomène de deux manières différentes.
- 1º Méliode de Cagniard de Latour. Dans l'intérieur d'un tube vylindrique plein de liquide AB (fig. 31 h), on place le fil à étudier; on le scelle dans le fond M du tube, et on fait agir sur lui une traction, par l'intermédiaire d'un poids P et d'un système de poulies S, disposées à la partie supérieure. L'abaissement du niveau A du liquide dans le tube indique que le volume de la portion immergée du fil a dinninué, et, par conséquent, que le diamètre transversal éset contracté. On doit à Cagniard de Latour une série de mesures destinées à évaluer numériquement les divers ékments du phénomène : les conditions mêmes dans lesquelles il se produit rendent à peu près impossible toute détermination précise.
- aº Méthode de M. Regnault, appliquée par Werthéein. Un cylindre creux PQ (fig. 3 1 5), formé par un tube métallique, par exemple, et rempli d'eau, est soumis à une traction longitudinale; pour cela, il est assujetti à ses extréunités dans des pièces métalliques a, b, qui

sont destinées, l'une à appliquer la charge, l'autre à permettre de fixer le système dans l'appareil de suspension. On mesure l'allongement du cylindre, par la méthode indiquée plus hant (349); quant



à l'abassement du niveau de l'ean, pour plus d'exactitude on l'obserce daus un tube de verre capiliaire † qui surunonte le cylindre. La seconde mesure fait connaître la variation du volume intérieur, et, en la combinant avec la mesure de l'allongement, il est facile de calculer le changement du diamètre transversal interne; ce changement est toujours une contraction.

On a prétendu que le rapport de la contraction transversale à l'allongement avait la même valeur dans tous les corps : cette assertion, très-improhable a priori, n'est pas justifiée par les expériences connues.

353. Compression longitudinale. — L'étude expérimentale de la compression longitudinale qui se produit dans les corps

solides, quand on les soumet à une pression dans le sens de leur plus grande dimension, présente des difficultés particulières : il est en effet presque impossible d'éviter la flexion qui résulte alors nécessairement du moindre défant de symétrie ou d'homogénéité dans le corps. - La proportionnalité de l'allongement à la charge, qui s'observe dans les expériences de traction, entre certaines limites, autorise à admettre que, entre ces mêmes limites, le raccourcissement produit par la compression est égal et de signe contraire à l'allongement produit par une égale traction.

- 354. Flexion. Pour ce qui concerne la flexion, on se bornera à l'indication sommaire de deux cas très-simples : l'étude détaillée du phénomène constitue un des chapitres principaux de la Mécanique.
- 1º Verge encastrée par une de ses extrémités. On dit qu'une verge est encastrée par une de ses extrémités, lorsque cette extrémité est assujettie de telle manière que la direction du premier élément libre de la verge soit invariable. - Si l'on assuiettit de cette manière une verge AB (fig. 316), à son extrémité A, de fa-



con que le premier élément qui suit le point A soit maintenu invariablement dans une position horizontale, et qu'on applique à l'autre extrémité B un poids P, l'expérience montre que le déplacement de l'extrémité libre est proportionnel à la charge et proportionnel au cube de la longueur. - Si la section de la verge est rectangulaire, le déplacement est en raison inverse du produit de la section par le carré de l'épaisseur.

2º Verge reposant sur deux appuis voisins de ses extrémités. — Si l'on place une verge sur deux arêtes vives, situées dans un même plan horizontal, de manière que les points d'appui A et A' (fig. 317)



soient voisins de ses extrémités, et si l'ou applique eu son milieu B un poids P, l'expérience montre que la flèche de flexion varie suiceaut les mêmes lois que le déplacement de l'extémité libre dans le cas précédent : pour les mêmes valeurs de la charge, de la longueur et de la section, la valeur numérique de la longueur de la flèche est différente.

Lorsqu'une verge n'est soumise qu'à des forces perpendiculaires à son axe, qui l'infléchissent très-peu, on peut admettre que les molécules qui se trouvaient, à l'état naturel, contenues dans une même section perpendiculaire à l'axe, y demeurent contenues après la flexion. Il suit de là que toutes les droites qui étaient primitivement parallèles à l'axe présentent le même système de courbure, et, comme d'ailleurs l'action de forces perpendiculaires à l'axe ne saurait produire un allongement ou un raccourcissement, il est nécessaire que la longueur moyenne de ces diverses droites soit la même avant et après la flexion. Parmi les filets moléculaires dont on peut concevoir que la verge est formée, il y en a donc qui augmentent de longueur et d'autres qui diminuent : c'est la tendance de tous ces filets à reprendre leur longueur primitive qui est la cause de la résistance à la flexion. — Cette remarque a permis à Euler de déduire les lois de la flexion de celles de l'allongement, antérieurement à toute expérience.

Les lois qu'on vient d'indiquer montrent que, à mesure que la

section des verges diminue, la résistance à la flevion diminue aussion comprend douc que, par une réduction indéfinie de ses misensions transversales, toute verge tend à se transformer en un fil ou en une corde parfaitement flexible, qui n'a de forme déterminée qu'autant que des tensions égales et opposées agissent sur ses extrémis. —Le problème de l'équilibre d'une corde flexible appartient à l'étude de la Mécanique; les lois des vibrations qu'elle exécute quaud on l'étante de cette position d'équilibre seront étudiées plus loin.

355. Torsion. — Expériences de Coulomb. — L'étude des lois de la torsion a été faite d'abord par Coulomb : les expé-

riences ont été exécutées spécialement sur des fils métalliques, par la méthode des oscillations.

des oscillations. Un fil AB (fig. 318), fixé par son extrémité supérieure A, sontient une subère métallique C, dont le poids est très-considérable par rapport à celui dn fil; à cette sphère est fixée une aiguille horizontale M, mobile sur un cadran divisé MN. - Après avoir laissé le fil prendre une position d'équilibre, on déplace l'extrémité libre de l'aiguille, de manière à lui faire décrire un arc plus ou moins considérable sur le cercle. Le fil est ainsi tordu d'un angle connu, et l'on abandonne alors l'extrémité de l'aiguille à elle-même : elle exécute, autour de sa position d'équilibre, des oscillations dont on observe la durée. Fig. 318.

L'expérience montre que la durée des

oscillations est indépendante de leur amplitude, et cela entre des limites très-ciendues. On en conclut que la force de torsion est, à chaque instant, proportionnelle à l'angle de torsion, de même que, dans les oscillations infiniment petites et isochrones d'un pendule, la composante efficace de l'action de la pesanteur est, à chaque instant, proportionnelle à l'angle d'écart. — Dè lors, si l'on désigne par T la durée d'une oscillation, par F le moment du couple de torsion, par M le moment d'inertie du système oscillant, qui se réduit sensiblement à celui de la sphère C, la formule

$$T = \pi \sqrt{\frac{M}{F}}$$

permet de calculer F.

En faisant varier les dimensions et la nature du fil, on reconnaît que le moment du couple de torsion varie en raison inverse de la longueur du fil, et proportionnellement à la quatrième puissance de son diamètre. Il augmente en même temps que le coefficient d'élasticité, sans lui être proportionnel.

356. Expériences de Wertheim. — On doit à Savart d'abord, et à Wertheim ensuite, plusieurs séries d'expériences dans



lesquelles on s'est proposé de vérifier les lois de la torsion, dans le

cas des verges ayant une section transversale un peu grande, par l'observation directe des valeurs du couple de torsion.

Dans l'appareil de Wertheim (fig. 3 1 g), les deux extrémités à et B de la verge sout encastrées dans des pièces métalliques C, D : l'une de ces pièces D est solidement fixée dans un étau massif, l'autre C est rendue solidaire de l'axe d'une roue S : cette roue est sollicitée à tourner par faction de deux poisé égaux P, q', qui agissent en sens contraire aux extrémités d'un même diamètre, par l'intermédiaire de deux cordes dont l'une passe sur une poulie R. L'aiguille a, qui set fixée sur la verge et dont l'extrémité se trove sur le cadran fixe aux, sert à constater que l'extrémité B n'éprouve réellement aucun déplacement, pendant que l'effort de torsion a lieu. Une alidade, qui est munie d'un vernier et fixée invariablement au bâti qui supporte l'appareil, sert, avec la division de la roue S, à mesurer l'angle dont a tourné l'extrémité A.

Des expériences exécutées avec cet appareil il résulte que les, lois indiquées par Coulomb, pour les fils métalliques, sont applicables aux verges solides ayant une section transversale beaucoup plus grande. — Wertheim a vérifié, en effet, que le moment du couple de torsion, mesuré directement, est proportionnel à l'angle de torsion, qu'il est inversement proportionnel à la longueur de la verge, et proportionnel au carré de la section.

# 357. Considérations générales. — Coefficients fondamentaux de la théorie de Pélastieité. — Soit un parallélipi-



Fig. 310.

pède rectangle (fig. 3ao) soumis d'abord, sur ses deux bases ABDC, EFHG, à l'action de pressions normales, égales et opposées. Il résulte des lois de l'allongement que les arétes parallèles à AE se raccourciront, tandis que les arêtes perpendiculaires s'allongeront, et que les changements relatifs de longueur seront proportionnels au quotient de la pression normale par l'aire de ABCD, écsà-dire

à la pression exercée sur l'unité de surface des bases.

En appelant,  $\alpha$  le raccourcissement relatif de l'arête AE,  $\beta$  l'allongement relatif des arêtes AB et AC, et en désignant par P la pression exercée sur l'unité de surface, on aura

$$\alpha = mP$$
,  $\beta = nP$ ,

m et n étant des coefficients dont l'expérience seule peut donner la valeur.

De même, si l'on conçoit qu'une pression Q agisse sur l'unité de surfare de chacune des fares ABFE, CDHG, l'arête AC éprouvera nn raccaurcissement α', et les arêtes AB, AE un allongement β', et l'on aura

$$\alpha' = mQ$$
,  $\beta' = nQ$ .

Si une pression R agit sur l'unité de surface de chacune des faces ACGE, BDHF, l'arête AB éprouvera un raccourrissement  $\alpha''$ , les arêtes AE, AC un allongement  $\beta''$ , et l'on aura

$$\alpha'' \rightarrow mR$$
,  
 $\beta'' \rightarrow nR$ .

Enfin, si les trois couples de pressions P, Q, R agissent simultanément, leurs effets se superposeront  $^{(1)}$ , et, en appelant  $\epsilon$ ,  $\epsilon'$ ,  $\epsilon'$  les variations relatives de longueur des trois arêtes AE, AC, AB, on aura

$$\begin{split} \epsilon &= \alpha - (\beta' + \beta''), \\ \epsilon' &= \alpha' - (\beta + \beta''), \\ \epsilon'' &= \alpha'' - (\beta + \beta'), \end{split}$$

c'est-à-dire

$$\varepsilon = mP - n(Q + R),$$
  
 $\varepsilon' = mQ - n(P + R),$   
 $\varepsilon' = mR - n(P + Q).$ 

© Dans les limites entre lesquelles les changements de dimensions sout proportionnels aux pressions on aux tractions, il est chier que l'effet d'une pression ou d'une irration et aindépendant de l'existence d'une traction ou d'une pression antivieure. C'est er qu'on reprime en disont que les effets de plusieurs pressions ou de plusieurs tractions se superporent.

Il est facile d'en conclure que

$$P = H \varepsilon + K (\varepsilon' + \varepsilon''),$$

$$Q = H \varepsilon' + K (\varepsilon + \varepsilon''),$$

$$R = H \varepsilon'' + K (\varepsilon + \varepsilon').$$

en faisant  $H = \frac{m-n}{m(m-n)-m^2}$ ,  $K = \frac{n}{m(m-n)-2n^2}$ . — Donc les pressions evercées sur les bases du parallélipipède, et par suite les *réactions tlausiques* du parallélipipède lui-même, sont exprimables en fonction linéaire des variations relatives de longueur des arêtes, au moyen de deux coefficients constants.

Ces deux coefficients H et K sont les éléments fondamentaux de la théorie de l'élasticité. L'expérience seule peut les déterminer, directement ou indirectement; mais, une fois qu'elle les a déterminés, toutes les questions relatives aux petites déformations produites par l'action d'un système de forces quelconques se réduisent à de simples problèmes de Mécanique rationnelle, et n'offrent plus que des difficultés de calcul (1). En effet, l'analyse exacte des conditions de l'équilibre intérieur d'un corps solide élastique démontre qu'en chaque point de ce corps il existe trois directions rectangulaires, variables d'ailleurs d'un point à l'autre, telles que les éléments perpendiculaires à ces directions supportent des pressions ou des tractions normales. Un parallélipipède infiniment petit, ayant ses arêtes parallèles à ces trois directions, se trouve dans les conditions du parallélipipède qu'on vient de considérèr plus haut, et il suffit d'exprimer, d'une manière générale, les relations qui existent entre les pressions qu'il supporte et les changements de longueur de ses dimensions infiniment petites, pour obtenir les équations différentielles du problème considéré.

La détermination des coefficients H et K n'a encore été faite avec exactitude pour aucun corps (2). — C'est pour cette raison qu'il est

<sup>(1)</sup> La solution de ces divers problètnes est aujourd'hui restreinte entre les limites où s'observe la proportionnalité des déformations élastiques aux forces qui les produisent. En déhors de ces limites, il serait nécessaire de connaître la loi suivant laquelle les coefficients Het K varient avec la pression.

<sup>(1)</sup> Les formules qui expriment, en fonction des changements de dimensions on éllata-

impossible de déterminer rigoureusement la correction qu'il faudrait ajouter aux compressibilités apparentes des liquides, mesurées par M. Regnault, pour en déduire les compressibilités absolues.

tions linéaires, les forces qui agissent sur l'unité de surface des faces d'un parallélipipède rectangle, peuvent s'écrire

$$P = (H - K) \varepsilon + K (\varepsilon + \varepsilon' + \varepsilon'),$$

$$Q = (H - K) \varepsilon' + K (\varepsilon + \varepsilon' + \varepsilon'),$$

$$R = (H - K) \varepsilon'' + K (\varepsilon + \varepsilon' + \varepsilon').$$

On contient, en geiséral, de prendre positirement les valeurs de e, é, é l'orspié-lles représentent des accroissements de longueur, et les forces P, Q, R lorsqu'elles représentent des tractions et non des pressions. — En appelant 3 la variation relative du volume ou distantios eulique en parallélipipède, on a, en raison de la petitesse des déformations élastiques.

$$\theta = \varepsilon + \varepsilon' + \varepsilon'$$

de sorte qu'en posaut  $K=\lambda,\ H-K=z\mu$ , pour se conformer aux notations des leçons classiques de M. Lamé sur l'élasticité, on a

$$P = \lambda \theta + 2\mu \varepsilon,$$
  
 $Q = \lambda \theta + 2\mu \varepsilon',$   
 $R = \lambda \theta + 2\mu \varepsilon'.$ 

Cluscune des tractions ou des pressions est donc la somme d'un terme proportionnel à la dilatation cubique et d'un terme proportionnel à la dilatation linésire parallèle à la pression considérée.

Un parallélipipède liquide ne pourrait être en équilibre que si les pressions exercées sur ses six faces étaient égales; et l'on sait, en outre, que l'accroissement de densité ou l'accroissement négatif de volume du liquide serait proportionnel à la pression. On aurait donc

$$P = O = R = \lambda \theta$$
.

Par consequent, il est possible de comprendre dans une même thérier générale les olifiques et la Fiquidre, on monitant que, pour cette derminé value de corps, le coefficier se les fiques revênit à fave. Il suit de là que, si dans certains corps le coefficient a pe ut très-peits ann rétre un l, ce serap, qui avers de n'acidit des salides, se reproporteent des injustices l'ensemble de leurs propriétés. — De tels corps existent : ce sont ceru que l'ou dérigent presentent de le justice réquerais, par les expressions signate de native pétases, natives places, natives places qua très places places de l'acidit de l'acidit de l'acidit de la partie de l'acidit pour que l'enve de l'acidit de l'ac

### PROPAGATION ET PRODUCTION DU SON

#### DANS LES SOLIDES.

#### PROPAGATION DU SON DANS LES SOLIDES.

338. Propagation du son dans une tige de petit diamètre, chrantée parallélement à sa longueur. — Formule de Laplace. — En considérant une tige solide, d'un diamètre très-petit par rapport à sa longueur, Laplace a pu calculer la vitesse de propagation d'un ébranlement imprimé à l'un de ses points dans une direction paralléle à sa longueur.

En désignant par g'Incedération due à la pesanteur, par c'lalougement éprouvé par une tige de même nature et de longueur égale à l'unité, sous l'influence d'une traction égale à son poids, il a trouvé que la vitesse de propagation a de l'ébrantement, dans le seus de la longueur, doit étre.

$$a = \sqrt{\frac{q}{\epsilon}}$$
.

Si l'on représente par E le coefficient d'étasticité du corps solide considéré, par D son poids spécifique, et si l'on remplace l'allongement e par sa valeur en fonction du coefficient E, déduite de la formule donnée précédemment (349), on met cette expression sous une autre forme, savoir

$$a = \sqrt{\frac{gE}{D}}$$

formule que l'on peut chercher à vérifier par l'expérience (1).

<sup>(5)</sup> Lorsque, pour mettre cette formule en nombres, on calcule E en appliquant à une expérience d'allongement la formule

$$\lambda = \frac{1}{E} \frac{Pl}{s}$$

il est essentiel de prendre des unités de longueur et de surface corrélatives. Il faut bien se garder, par exemple, de prendre le mêtre pour unité de longueur, et le millimètre carré pour unité de section, counne on l'a fait dans le tobleau des coefficients d'élasticité qui a été donné plus laut (350). 359. Expériences relatives à la vitesse du son dans les tiges solides d'une grande lengueur. — Il est manifeste que la détermination directe de la vitesse de propagation du son, dans des tiges solides d'une faible section et d'une grande longueur, doit offirir des difficultés pariques considérables : aussi les essais tentés jusqu'à ce jour dans cette direction présentent-ils une imperfection eutrême.

Biot a cherché à déterminer la vitesse de propagation du son dans la fonte, en observant la propagation d'un ébraulement communiqué à l'une des estrémités d'une conduite de tuyaux destinée aux eaux d'Arcueil. La longueur parcourue était seulement de 53 i mètres, et la durée de la propagation dans toute cette longueur était inférieure à trois divièmes de seconde : les moindres erreurs avaient donc me influence considérable. Il faut reusarquer, en outre, qu'il n'y avait pas continuité absolue entre tous les tuyaux consécutifs.

Wertheim et Bréguet reprirent la même question pour le fer, en opérant sur une ligne de fils télégraphiques tendue entre Annières et Patreaux. La longueur parcourue excédait à kilomètres, et la durée de propagation était supérieure à une seconde; mais la continuité du crops solide n'était pas mieux assurée. Il s'est présenté d'ailleurs quelques particularités inexplicables, qui ne permettent pas d'avoir confiance dans les résultats obtenus : on a constaté, par exemple, que le son était complétement intercepté par un tunnel dont les fils ne touchaient pas les parois, c'est-à-dire, en réalité, par le mont Valérien. Il est donc probable que, ce que les observateurs entendaient réellement dans leurs expériences, c'était le son transmis par le sol dans lequel s'enfonçaient les poteaux du télégraphe.

360. Propagation du son dans une masse solide indéfaire.— Lorsqu'on étudie théoriquement la propagation d'un ébranicuent dans une masse solide indéfinie, on trouve qu'il doit se former deux ondes distinctes, l'une à vibrations normales à sa surface ou sirbations longitudinels, l'autre à vibrations tronsrersales.

Si l'on désigne par  $2\theta$  le rapport qui existe entre la contraction transversale relative et l'allongement relatif, dans une tige soumise à une traction longitudinale, le calcul donne, pour la vitesse de l'onde à vibrations longitudinales, la valeur

$$b = \sqrt{\frac{gE}{D}} \frac{1-\theta}{2\theta + \theta}.$$

Quant à la vitesse de l'oude à vibrations longitudinales, on trouve

$$c = \sqrt{\frac{gE}{D} \frac{1-2\theta}{4\theta(1+\theta)}}.$$

Aucune expérience directe n'a vérifié ces résultats de la théorie.

On doit seulement à Wertheini cette remarque, que les phénomènes des tremblements de terre semblent accuser effectivement la production de deux ondes.

#### PRODUCTION DU SON PAR LES CORPS SOLIDES,

361. Vibrations longitudinales des solides syant de per tites dimensions transversules (verge ou cordea.) — La propagation et la combinaison des ébranlements produits dans une rerge solide, parallèlement à sa plus grande dimension, doivent séfentuer comme dans un tuyau de petit diamètre. De la résulte que les lois relatives aux divers sons qui peuvent s'y produire par les vibrations longitudinales doivent être analogues aux lois des tuyaux sonores (332). — Pour déterminer la position des meuds fares, on cherchera la position des points de la verge que l'on peut toucher sans que le mouvement vibratoire soi altéré.

Trois cas sont à distinguer, selon la manière dont la verge vibrante est assujettic.

1º Verge libre à ses deux extrénités. — L'expérience montre, comme la théorie le faisait prévoir, que les lois sont celles des tuyaux ouverts aux deux bouts. — Pour faire vibrer un verge en laissant ses deux extrémités libres, on la saisira, dans chaque cas, par un point situé de façon qu'il doive correspondre à un nœud, pour l'harmonique que l'on veut produire.

2° Verge libre à une extrémité, fixée à l'autre. — Les lois sont celles des tuyaux ouverts à un bout et fermés à l'autre.

3° Verge ou corde fixée à ses deux bouts. — La série des sons est la même que celle d'une verge libre à ses deux extrémités, mais les mouds et les vertes occupent des positions inverses. — On voit en effet, a priori, que l'on peut, en admettant d'abord que le milieu de la verge corresponde à un ventre, regarder les deux motités de cette verge comme constituant deux verges lisées à un bout, libres à l'autre, et assemblées de façon que leurs mouvements aient toujours lieu dans le même sens : on est ainsi conduit à la série des sons

Mais on peut aussi, en admettant que le milieu de la verge corresponde à un nœud, regarder ses deu moitiés comme constituant deux verges fixées aux deux bouts, et assemblées de manière que leurs vibrations aient toujours lieu en sens contraire, ce qui donne la série des sons

L'ensemble de ces deux séries donne la suite entière des nombres naturels, comme pour une verge dont les deux extrémités sont libres.

Dans ces divers cas, on constate toujours que, pourvu que la longueur soit assez grande par rapport aux dimensions transversales, la la valeur absolue des dimensions transversales elles-mêmes n'a pas d'influence.

Enfin, lorsqu'on opère sur une corde et qu'on fait varier la grandeur du poids par lequel il est toujours indispensable de la tendre, on constate également que la valeur de ce poids est sans influence sur les vibrations longitudinales.

Ces diverses lois, dont il suffira d'avoir donné ici l'énoncé, ont été établies par Chladni.

362. Mesure de la vitesse du son dans les solides et du coefficient d'étastieté, au moyen des vibrations longitudinales. — Les rapprochements que les lois précédentes établissent, entre les vibrations longitudinales des verges ou des cordes et celles et uyoux sonores, fournissent immédiatement une méthode de dé-

termination de la vitesse du son dans les corps solides, et permettent, par suite, de calculer également le coefficient d'élasticité.

Le tableau ci-dessous contient les résultats obtenus par Wertheim, en appliquant aux vibrations longitudinales des verges des formules semblables à celles qui ont servi pour déterminer la vitesse du son dans les goz au moyen des tuyaux sonores. — Toutes ces vitesses sont évaluées on prenant para unit le triesse du son dans l'air;

| Plomb         | 3,974 à 4,120   |
|---------------|-----------------|
| Or            | 5,603 à 6,424   |
| Étain         | 7.338 à 7,48c   |
| Platine       | 7,823 à 8,467   |
| Argent        | 7,903 à · 8,057 |
| Zinc          | ŋ,863 à 11.007  |
| Lailou        | 10,294          |
| Cuivre        | 11,167          |
| Acier         | 14,961 à 15,108 |
| Fer           | 15,108          |
| Cristal       | 11,890 à 12,220 |
| Verre         |                 |
| Bois de chêne | 9,902 à 12,820  |
| Rois do conin | 12 hook 1 = 260 |

Les coefficients d'élasticité qui out été défuits de ces expériences par Werthein sont généralement un peu supérieurs à ceux que donnent les expériences de traction (350). — Ces différences peuvent être duces d'abord à une certaine influence des effets calorifiques produits par la compression ou par la dilatation. Mais if laut remaiquer, en outre, que lorsqu'on soumet une tige solide à l'action d'un poids, comme on le fait dans les expériences de traction, l'allongement maximum de cette tige ne se produit qu'an bont d'un certain temps, et l'on ne procède aux mesures que lorsque l'état définité parall obtenu. Il est clair que l'allongement ainsi mesuré doit être supérieur à celui que produirait la même force, si son action ne severepti que pendant un temps très-court : or c'est précisément

O Les variations que présente la vitesse du son dans un même corps tienment en général aux différences qu'il peut offrir dans son état physique, En genéral, la vitesse du son est moindre dans les métaux récuits que dans les métaux écronis.

pendant un temps très-court que doit s'exercer, dans le mouvement vibratoire, l'action des forces produites par les condensations et les dilatations successives. On conjoit donc que le coefficient d'élasicités obtenu par la traction, c'est-à-dire le rapport de la force à l'allongement que donnent les expériences directes, doive être moindre que le rapport qu'il faudrait employer pour calculer la vitesse théorique de propagation.

# 363. Vibrations tournantes des verges et des cordes.— Les lois des vibrations tournantes, découvertes également par Chladni, sont les mêmes que celles des vibrations transversales.

Toutes choses égales d'ailleurs, le son fondamental des vibrations tournantes est seulement plus grave que celui des vibrations longitudinales; le rapport du nombre de vibrations de l'un au nombre de vibrations de l'autre dépend de la nature de la verge et de la forme de sa section.

364. Vibrations transversales. — Pour l'étude des vibrations transversales, il devient nécessaire de considérer séparément les cordes et les verges.

Les cordes se distinguent des verges en ce que, si l'on fait abstraction de l'action evercée sur elles par l'ellet de la pessanteur, action toujours très-faible, on peut les regarder comme n'ayant de figure déterminée qu'autant qu'elles sont tendues, en une ligue sensiblement droite, par deux forces égales agissant en sens contairie sur leurs extrémités. Les rerges deutiques, au contraire, reviennent d'elles-unens à leur figure initiale toutes les fois qu'elles en sont écartée.

Cette distinction n'a cependant rien d'absolu, car il n'existe pas de corde parlictement flexible, et, d'un autre côté, on peut toujours ajonter à l'effet propre de l'elastirité d'une verge celui d'une teusion extérieure agissant sur sas extrémités. On peut remarquer d'ailleurs que, en réduisant suffisamment la section d'une verge donnée, on peut toujours lui donner une flexibilité telle, que ses propriétés ne diffèrent pas sensiblement de celles d'une corde idéal; inverseuant, si l'on augmente suffisamment les diumensions transversales du corps le plus l'exible, on peut toujours rendre les effets de son élasticié comparables à ceux de sa tension. — Enfin, à dimensions égales, les cordes doivent être considérées comme ayant des propriétés plus ou moins voisines de celles des verges, selon l'élasticité de la matière qui les constitue-: éet ainsi, par exemple, que les cordes métalliques sont toujours, toutes choses égales d'ailleurs, beaucoup plus semblables à de vértiables verges que les cordes de nature organique.

L'étude des vibrations transversales des verges proprement dites, qui contribue à faire connaître la résistance que ces corps opposent à l'action de forces tendant à les déformer, importe à la théorie générale de l'élasticité, an même titre que l'étude des vibrations longitudinales et des vibrations tournantes. — L'étude des vibrations tournantes musique pure; elle fait connaître les lois du mouvement vibratoire auquel il convient de comparer les autres.

On exposera d'abord les résultats relatifs aux vibrations transversales des cordes.

365. Vibrastons transversales des cordes. — Le nombre de vibrations qui correspond au son fondamental d'une corde qui vibre transversalement est proportionnel à la racine carrée du pouls paseur; il est en raison interse de la longueur, de la racine carrée de la section, et de la racine carrée de la demité.

Il est facile de voir que les lois indiquées par cet énoncé sont comprises dans la formule suivante, donnée par Taylor,

$$N = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{gP}{pl}}$$

formule dans laquelle N est le nombre de vibrations du son fondamental, g est l'intensité de la pesanteur, P est le poids tenseur, p est le poids de la corde elle-même, et l est sa longueur (1).

Ces lois ne se vérifient exactement que pour des cordes satisfaisant à la définition qui en a été donnée plus haut (364), c'est-à-dire ayant à la fois un diamètre très-petit et une longueur suffisamment grande. — Il faut, en outre, que les deux extrémités soient fixées

(1) En effet, si l'on désigne par o la cortion de la corde, par à sa densité, et si l'ou

de manière à rendre impossible toute communication du mouvement vibratoire de la corde à se supports. C'est cette dernière condition qu'on a spécialement cherché à réaliser dans la construction de l'instrument connu sous le nom de sonométre, à l'aide duquel on étudie en général les vibrations transversales des cordes.

La corde soumise à l'expérience, retenue à l'une de ses extrémités par une cheville p (fig. 391), vient s'appuyer sur deux chevalets bd. ac. qui limitent la partie vibrante, et, après avoir passé sur une



Fig. 3s1.

poulie, elle reçoit à son autre extrémité un poids tenseur P. Les chevalels reposent sur une caisse en bois de sapin, destinée à renforcer les sons. — Pour vérifier, par exemple, l'influence de la grandeur des poids tenseurs, on charge rette corde d'un certain poids P et on la fait vibrer; au moyen de la clef A, on règle la tension de la corde ed, qui est fivée parallèlement à la première, de manière à la mettre à l'unisson. On remplace alors le poids P

remarque que son poids n'est autre chose que le produit de son volume cl par son poids spécifique  $\delta g$ , la formule de Taylor devient

$$N = \frac{1}{2l} \sqrt{\frac{P}{\sigma \delta}}$$

et, sous cette forme, on voit immédiatement qu'elle est l'expression analytique des tois énoncées plus haut.

Enfin, si l'on veut introduire dans la formule, au lieu de la section  $\sigma$  de la corde, te rayon r de cette section supposée circulaire, on remplacera  $\sigma$  par  $\pi r^2$ , ce qui donnera

$$N = \frac{1}{2rl} \sqrt{\frac{P}{\pi \delta}}.$$

Il est essentiel de remarquer que, dans la formule de Taylor telle qu'on vient de la douver. N'exprime le nombre des esbrations completes ou oscillations doubles, tel qu'il a été défini plus hant (306).

par un autre poids P', et, en comparant le nouveau son rendu à celui de la corde cd, on constate que les nombres de vibrations sont entre eux comme les racines carrées des poids P et P'.

Pour vérifier la loi des longueurs, on laisse invariable le poids tenseur P de la preuière corde, et l'On fait vaires seulement la longueur de la partie vibrante, en déplaçant le chevalet mobile m: on compare le son obtenu à celui de la seconde corde, et l'on en déduit le rapport des nombres de vibrations. — Il est aisé de concevoir comment on peut vérifier de même la loi des sections et la loi des demités.

Le sonomètre fournit encore le moyen de déterminer facilement la loi des harmoniques que peut reudre une uleme corde, sous une tension constante. — On trouve ainsi que les harmoniques successifs correspondent à des nombres de vibrations qui sont entre eux romme la suite des nombres entiers 1, 2, 3, 7.

Pour déterminer, par l'expérience, la situation des mends faces qui se produisent lorsqu'on fait rendre à une corde l'un de ses harmoniques, il suffit de distribuer dans toute sa longueur, de distance en distance, de petits chevrons de papier. Ils sont immédiatemen renversés dans les points de la corde qui participent aux vibrations transversales : ils restent au contraire immobiles dans les points qui correspondent à des nœuds. — L'expérieure aimsi faite montre que, en rendaul les harmoniques de rang 3, 3, 4, ..., la corde se divise en 4, 3, 4, ..., parties égales, séparées les unes des autres par des nœuds fixes.

366. Relation entre les vibrations transversates et les vibrations longitudinales d'une même corde. — Lorsque l'on compare, au nombre des vibrations transversales N donné par la formule de l'aylor, le nombre des vibrations longitudinales N' de la même corde, rendant le son fondamental dans les deux cas, on est conduit à la relation

$$\frac{N}{N} = \frac{\sqrt{\frac{gP}{Pl}}}{\frac{1}{l}\sqrt{\frac{gE}{D}}}$$

dans laquelle D désigne le poids spécifique de la corde. Or, si l'on remarque que le poids spécifique de la corde est égal à son poids pdivisé par son volume  $\sigma l$ , et qu'on remplace alors D par  $\frac{P}{\sigma d^*}$ . la relation devient

$$\frac{N}{N} = \frac{\sqrt{\frac{g P}{p l}}}{\sqrt{\frac{g E \sigma}{p l}}}$$

ou enfin

$$\frac{N}{N} = \sqrt{\frac{P}{E\sigma}}$$

Mais, si l'on représente par  $\lambda$  l'allongement qu'éprouve cette même corde sous une change égale à P, on a. d'après ce qui a été vu précédemment (349),  $\lambda = \frac{1}{E} \frac{P}{\sigma}$ , c'est-à-dire  $E = \frac{Pl}{\sigma \lambda}$ ; en remplaçant E par cette valeur, il vient définitivement

$$\frac{N}{N} = \sqrt{\frac{\bar{\lambda}}{l}}$$

La quantité à étant toujours petite par rapport à l, on voit que le son fondamental correspondant à la vibration transversale est toujours, pour une même corde, beaucoup moins élevé que le son fondamental correspondant à la vibration longitudinale.

367. Vibrations transverantes des verges. — Les lois des vibrations longitudinales ont pu être déduites immédiatement des lois de la propagation et de la réflexion d'un ébranlement longitudinal. — Il en est autrement des lois des vibrations transversales ou des vibrations tournantes. La théorie de ces phénomènes est fondée sur des considérations du genre de celles qui ont été indiquées plus haut, à propos de la flevion.

Les lois des vibrations transversales des verges out été d'abord établies théoriquement par Euler. Elles ont été ensuite vérifiées expérimentalement par Chladni, Strehlke, et plus récemment par M. Lissajous. Chacune des deux extrémités de la verge peut être placée dans trois conditions différentes :

t\* On dit qu'une extrémité d'une verge est escattrée, lorsque cette extrémité est fixée de telle manière qu'elle ne puisse se déplacer, et qu'en outre, dans toute l'eston, l'ave de la verge demeure, à cette extrémité, tangent à sa direction primitive. — On voit donc que, si l'on représente par y le déplacement du point dont la distance à l'extrémité encastrée est x, ce mode de fixation est défini analytiquement par ces deux conditions que, pour x = o, on ait à la fois

$$y = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = 0.$$

On réalise ces conditions en serrant très-fortement l'extrémité de la verge dans un étau.

3º On dit qu'une extrimité d'une verge est appuyé, lorsque cette cutrémité est assujettie de telle namière qu'elle ne puisse se déplicer, et que crependant l'ave de la verge puisse faire, à cette extrémité, un angle quelconque avec sa direction primitive. — Ce mode d'assujétissement visige donc que, pour x= 0, on ait encore

la première dérivée  $\frac{dy}{dx}$  peut avoir une valeur quelconque, mais on démontre que l'on doit avoir

$$\frac{d^2y}{dx^2} = 0.$$

Cette condition est d'ailleurs extrêmement difficile à réaliser d'une manière satisfaisante.

3º Lorsqu'une extrémité d'une verge vibrant transversulement est entièrement libre, on démontre que, pendant la vibration, cette extrémité est assujettie à ces deux conditions que, pour x=o, on ait à la fois

$$\frac{d^{1}y}{dx^{i}} = 0$$

et

$$\frac{d^3y}{dx^3} = 0.$$

Chacune des trois conditions qui précèdent pouvant se trouver réalisée pour l'une ou pour l'autre des extrémités d'une verge, on voit qu'il y a lieu de considérer en définitive, pour une verge vibrant transversalement, six modes d'assujettissement distincts:

| Verge encastrée à une extrémit | lé | encastrée à l'auti |
|--------------------------------|----|--------------------|
|                                |    |                    |
|                                |    | libre à l'antre.   |
| Verge appuyée à une extrémit   | lé | appuyée à l'autre  |
|                                |    | libre à l'autre.   |
| Verge libre à une extrémité    |    | fibre à l'autro    |

Les figures 392 représentent les formes que prend la verge, quand elle rend le son fondamental, dans chacun des modes d'assu-



Fig. 341.

jettissement que l'on vient d'indiquer. Les lignes ponctuées indiquent la direction de son axe dans l'état de repos.

Lorsqu'on veut étudier la position des nœuds, pour les vibrations correspondantes any divers harmoniques, on saupoudre de sable la face supérieure de la verge : on voit ce sable se rassembler, dès que la verge est mise en vibration, sur les points qui correspondent à des nœuds. - On remarque en particulier que, dans le quatrième cas, celui où la verge est appuyée par ses deux extrémités, les nœuds sont tous équidistants entre eux : les nombres de vibrations qui correspondent aux divers harmoniques sont en raison inverse des carrés des longueurs des parties vibrantes, - Dans les autres cas, les parties vibrantes dans lesquelles la verge se divise, en produisant un harmonique d'un ordre élevé, sont sensiblement égales entre elles, à l'exception des deux parties les plus voisines des extrémités : les nombres de vibrations qui correspondent aux divers harmoniques sont, comme l'a montré M. Lissajons, sensiblement en raison inverse des carrés des longueurs des parties vibrantes éloignées des extrémités.

Daus chacun de ces sis modes d'assujettissement, le son fondamental rendu par une mème verge et ser rapports avec les harmoniques successio ent des valeurs particulières. Mais si l'on considère des verges diverses avant leurs extrémités dans les mêmes conditions, et produisant chacune le son fondamental, ou un harmonique de meme ordre, on peut démontrer par l'expérieuce les lois suivantes, qui sont d'ailleurs conformes à la théorie :

- 1° Le nombre des vibrations est en raison inverse du carré de la longueur.
- 2° Dans les verges de section circulaire, le nombre des vibrations est proportionnel au diamètre.
- 3º Dans les verges de section rectangulaire, le nombre des vibrations est proportionel à l'époisseur, c'est-à-dire à la dimension paralée aux vibrations; il est indépendant de la largeur, c'est-à-dire de la dimension de la section perpendiculaire à la précédente. — Lorsque la largeur est considérable relativement à l'épaisseur, les serges reçoivent habituellement le nom de lames, mais cette différence d'appellation n'implique aucune différence de propriétés.
- 4º Le nombre des vibrations est proportionnel à la racine carrée du quotient du coefficient d'élasticité par la densité.

La théorie el l'expérience montrent qu'il n' a pas de différence sessutiélle eutre une verge courbe et une verge droite, en sorte que les lois précédentes sont également applicables aux diapasons, avec la forme qu'on leur donne ordinairement. — On trouve encore d'autres applications des vibrations transversalse des verges dans le violon de fer, dans le elaquebois, et dans l'harmoniea à lames de verre.

368. Vibrations transversates des plaques. — Pour étudier la forme des figures nodales que détermine le mouvement vibratoire dans les plaques, lorsqu'on fait varier la position des points par lesquels elles sont assujetties et celle des points par lesquels on les attaique, Chiladni a encore employé le sable. — Voici quelques-unes des lois générales auxquelles conduisent ces expériences:

Pour des plaques boungèues de même forure et de même nature, les nombres de vibrations des sons qui correspondent à une même figure nodale sont en raion inverse de la surface et en raion directe de l'Épaisseur. — Il suit de là que, si deux plaques sont des prismes géométriquement semblables, les nombres de vibrations sont en raion inverse des dimensions homologues.

Dans les plaques circulaires, les figures nodales sont des assemblages de diamètres et de cercles.

Dans les plaques carrées, les lignes nodales, qui ont des formes très-variées, peuvent se ramener approximativement à des combinaisons de droites parallèles aux côtés, et de droites parallèles aux diagonales.

Les vibrations des timbres et des cloches sont soumises à des lois identiques à celles des plaques (1).

369. Vibrations des membranes. — La difficulté de communiquer à une membrane une tension uniforme et conun empéhe qu'on puisse soumettre à une étude expérimentale bien rigoureuse les vibrations qui peuvent s'y produire. — L'expérience apprend cependant que les harmoniques d'une nême membrane forment,

Voir, à la fin de l'Acoustique, la note complémentaire C, relative à une loi générale des mouvements vibratoires.

comme ceux de tout autre corps sonore, une série discontinue; mais, lorsqu'on s'élève dans la série, les termes successifs se rapprochent tellement les uus des autres, que, dans la pratique, on peut regarder une membrane comme capable de vibrer à l'unisson d'un son quelconque, à partir d'une limite inférieure déterminée.

La membrane du tympan paraît apte à vibrer à l'unisson d'un son absolument que/conque; mais on doit remarquer que, grâce à la chaîne des osselets, sa tension peut varier d'une manière continue entre des limites très-étendues.

370. Vibrations des corps cristallisés. — Tout ce qui a tér dit précédemment, soit de l'équilibre d'astique, soit des mouvements vibratoires des corps solides, convient exclusivement aux corps isotropes. C'est-à-dire aux corps dans lesquels les propriétés physiques sont indépendantes de la direction. Les corps son cristallisés et les corps cristallisés dans le système cubique sont donc les seuls auxquels les récultats précédents soient applicables.

Dans les corps appartenant à des systèmes cristallins autres que le yatème cubique, on doit considérer les propriétés élastiques comme variables avec la direction. — De là résulte une complication extrême, soit dans les phénomènes d'équilibre, soit dans les mouwements vibratoires: la théorie indique qu'il ne faudrait pas déterminer expérimentalement moins de 21 constantes distinctes, pour chaque corps, avant d'être en état de résoudre à l'avance les divers problèmes qu'on peut se poser.

On na abordé par l'espérience que le cas simple des plaques circulaires, taillées dans des substances qui, comme le spath ou le quartz, paraissent constituées symétriquement autour d'un axe déterminé; pour interpréter les phénomères observés, on les a comparés à ceux des plaques de bois taillées dans diverses directions relativement aux fibres. — Ces recherches ont montré que certaines figures nodales qui, dans une plaque isotrope, peuvent affecte toutes les positions, ne peuvent se produire sur une plaque non isotrope que dans des positions déterminées. Ainsi, on ne peut obtenir la figure composée de deux diamètres rectangulaires que si ces diamètres sont dirigés. Tun parallélement aux lipnes de plus grande résistance à la flexion, l'autre parallèlement aux lignes de moindre résistance.

L'influence de l'inégalité d'élasticité peut encore être rendue seusible par les vibrations d'une verge à section circulier ou carrée; les vibrations transversales planes ne sont alors possibles que suivant deux directions rectangulaires qui offrent, l'une un maximum de résistance à la flevion, l'autre un minimum de résistance. Une flexion initiale paralèle à tout autre plan a pour conséquence le monvement plus ou moins complexe qui résulte de la coexistence de deux mouvements de période inégale, parallèles aux deux plans rectangulaires qu'on vient de définir.

Il faut remarquer enfin que l'inégalité d'élasticité intervient encore, comme cruse perturbatorie, dans la plupart des expériences qu'on effectue sur des corps regardés comme isotropes. Le travail mécanique auquel les métaux ont été soumis, la trempe qu'à éprouvée le verree na refroitissant, sont autant d'influences qui produisent presque toujours de légères variations d'élasticité, dans telle ou telle direction.

## PHÉNOMÈNES

PRODUTY

#### PAR LA SUPERPOSITION DES MOUVEMENTS VIRRATOIRES.

371. Du renforcement des sons en général. — Le raisonnement par lequel on a expliqué plus haut (331) le renforcement du son d'une embouchure, par un tuyau susceptible de vibrer à l'unisson avec elle, peut évidemment être étendu au cas plus général où un corps quelconque, capable d'entrer en vibration, se trouve en présence d'un autre corps vibrant.

L'observation fournit d'ailleurs nu grand nombre d'exemples de phénomènes analogues. — Aiusi, deux cordes réglées à l'unisson étant placées au voisinage l'une de l'autre, il sullit d'Étrauller l'une d'elles pour que la seconde entre en vibration. Lorsqu'on chante auprès d'une barpe ou d'un piano, on observe que les cordes mises à l'unisson de la note clantée se mettent à vibrer d'elles-nêmes. — Lorsqu'il se produit simultanément, dans un même lieu, un grand nombre de sons divers, et q'uon vient à approcher l'orcille d'un tuyau placé dans ce lieu, s'il arrive que l'un des sons produits soit à l'unisson du son fondamental de ce tuyau ou de l'un de ses harmoniques, on constate que ce son prend une intensité remarquable.

Ce dernier phénomène a été récenument appliqué par M. Helmholtz à l'étude de la voix humaine. En employant une série de tuyaux de dimensions diverses, il a pu reconnaître que tonte émission de voix, chantée ou parlée, est toujours composée de plusieurs sons de diverses hauteurs. Il est facile de constater, en outre, que si l'on analyse ainsi diverses voyelles, émises sur la même note musicule, on y reconnaît la coexistence de sons variables pour chaque voyelle en particulier <sup>10</sup>.

Si le son fondamental d'un corps est très-grave, les harmoniques d'un ordre élevé sont extrêmement rapprochés les uns des autres ;

(1) Il est commode de donner à ces tuyaux la forme d'une cavité sphérique S (fig. 323),

#### SUPERPOSITION DES MOUVEMENTS VIRRATOIRES.

alors, au-dessus d'une cretaine limite, le corps devient, comme les membranes, à peu près également propre à vibrer à l'unisson de tous les sons possibles. — Ainsi s'explique l'utilité de la uble d'harmonir dans cretains instruments, comme le piano ou la harpe; celle de la caisse, dans le violon ou le violoncelle. Il est d'ailleurs utile, ainsi que l'a montré Savart, que le son fondamental de la caisse d'un violon présente un rapport déterminé avec le son fondamental des diverses cordes d'un violon présente un rapport déterminé avec le son fondamental des diverses cordes (presse cordes les presses des presses les presses le

Lorsqu'un corps est mis en vibration, et que les ébranlements qui lui ont été imprimés ne sont pas incessamment renouvelés, la somme de forces vives qu'il possède doit se dépenser d'autant plus rapidement que l'intensité des mouvements communiqués aux corps extérieurs est plus grande. On voit donc que le renforcement d'un son, produit par la communication du mouvement aux corps extérieurs, lui fait perdre en durée tout ce qu'il lui fait gapare en incensité. — Il peut arriver aussi que les appareils renforçants aient pour effet de concentere dans des directions déterminées la force vive qui, sous la seule influence du corps sonore, se répandrait également dans tous les sens. Cette répartition inégale peut être facilement constatée, par exemple, en plaçant successivement l'oreille dans diverses positions autour d'un timbre armé d'un tyau renforçant.

372. Des hattements et du son résultant. — Supposons qu'en un même point de l'espace concourent, suivant des directions sensiblement parallèles, deux mouvements vibratoires ayant des pé-

présentant une ouverture AB, et, à l'oppose de cette ouverture, un petit appendice conique creux MN que l'on introduit dans le conduit autilif externe. L'expérience indique, pour chaque grandeur de luyau, les dimensions les plus avantageuses de l'ouverture AB.

Pour füre l'analyse d'un son par cette méthode, à laquelle M. Helmholtz a domé un grand développement, on emploie une série de tuyaun semblables, qu'il désigne sons le nom de résonateurs. L'observateur se place de manière à bien entendre les on qu'il se propose d'analyser, et il détermine, en plaçant auccessivement dans l'ortille tes divers résonateurs, quels sont ceux qui lui

donnent la sensation d'un renforcement considérable.

(i) Voir plus loin, à la fin de l'Accustique, la note complémentaire D, relative au renforcement des sons.

Fig. 3+3.

riodes différentes, T. T. La vitesse de vibration de ce point, à un instant déterminé t, sera sensiblement la somme algébrique des deux vitesses que lui imprimeraient séparément ces deux mouvements vibratoires. — Or, si l'on suppose, en particulier, que les deux mouvements vibratoires qui concourent au point considéré soient analognes à des mouvements pendulaires, les vitesses V, V', imprimées par chacun d'eux à ce point, au même instant t, peuvent se représente par les formules.

$$\begin{split} r &= \Lambda \sin 2\pi \left(\frac{t}{\Gamma} + \theta\right), \\ r' &= \Lambda' \sin 2\pi \left(\frac{t}{\Gamma} + \theta'\right). \end{split}$$

Mais l'expression de la seconde vitesse peut s'écrire

$$r' = A' \sin 2\pi \left( \frac{t}{T} + \theta + \frac{t}{T} + \theta' - \frac{t}{T} - \theta \right)$$

ou bien

$$\mathbf{r}' = \mathbf{A}' \sin 2\pi \left[ \frac{t}{\mathbf{T}} + \theta + \left( \theta' - \theta + \frac{t \cdot \mathbf{T} - \mathbf{T}'}{\mathbf{T} \mathbf{T}'} \right) \right] \cdot$$

La vitesse résultante du point que l'on considère est donc la même que si elle était produite par la combinaison de deux mouvements vibratoires ayant la même période T, mais présentant entre eux une différence de phase exprimée par

$$2\pi \left[\theta' - \theta + \frac{t \cdot T - T}{Tt}\right];$$

et, dans cette façon d'envisager le phénomène, si l'on considère le même point à divers instants successifs, la différence de phase des deux mouvements qui s'y combinent serait variable avec le temps.

Mais, si la durée des deux périodes  $\Gamma$  et  $\Gamma$  est notablement supérieure à leur différence  $T-\Gamma$ , le tenne  $\frac{(\Gamma-\Gamma)}{T\Gamma}$  varie notablement moins vite que le tenne  $\frac{\Gamma}{T}$ ; il en résulte que, pendant la durée d'une vibration ou d'un petit nombre de vibrations, l'effet produit differe peu de l'effet qui résulterait de la combinaison de deux mouvements ayant même période et présentant une différence de phase cons-

# SUPERPOSITION DES MOUVEMENTS VIBRATOIRES, 101

tante, égale à la valeur moyenne de l'expression précédente pendant cet intervalle.

En particulier, si l'ou considère une époque déterminée t, telle que l'on ait

 $2\pi \left[\theta' - \theta + \frac{t \cdot T - T'}{T\Gamma}\right] = 2u\pi$ 

on voit que, pendant les vibrations voisines de cette époque, les deux vitesses s'ajouteront sensiblement l'une à l'autre, et le mouvement résultant offrira le maximum d'intensité.

Au contraire, si l'on considère nne autre époque t', telle que l'on ait

$$2\pi \left[\theta' - \theta + \frac{t' \cdot T - T'}{11}\right] = (2u + 1)\pi$$

on voit que, pendant les vibrations voisines de cette époque, les deux vitesses seront sensiblement opposées, et le mouvement résultant présentera le minimum d'intensité.

Donc, en définitive, si l'oreille est placée au point que l'on consi dère, il se produira une succession de renforcements et d'affaiblissements dans l'impression perçue. Il est fairle de voir d'ailleurs que ces renforcements et ces affaiblissements doivent être périodiques et alternatifs; car, d'après ce qu'on vient de voir, il y aura renforcement aux époques successives

$$t_1 = (\theta - \theta') \frac{TT}{T - T},$$

$$t_2 = (\theta - \theta' + 1) \frac{TT}{T - T},$$

$$t_3 = (\theta - \theta' + 2) \frac{TT}{T - T},$$

et affaiblissement aux époques

$$t'_{i} = \left(\theta - \theta + \frac{1}{2}\right) \frac{T\Gamma}{\Gamma - 1},$$

$$t'_{s} = \left(\theta - \theta + \frac{3}{2}\right) \frac{T\Gamma}{\Gamma - 1},$$

$$t'_{s} = \left(\theta - \theta + \frac{5}{2}\right) \frac{T\Gamma}{\Gamma - 1},$$

On voit donc que l'intervalle d'un maximum an minimum qui le suit immédiatement est égal à  $\frac{1}{2}\frac{TT}{T-T}$ .— Cette succession de maxima et de minima alternatifs et équidistants constitue le phénomène des hattements.

Les époques absolues des maxima et des minima dépendent des valeurs de  $\theta$  et de  $\theta$ , et, par suite, de la situation de l'observateur par rapport aut deu, et, par suite, de la situation de l'observateur par rapport aut ou cur per sonores; mais l'intervalle de deux maxima ou de deux minima consécutifs,  $\frac{TT}{1}$ , est indépendant de la position de l'observateur. — Donc, de quelque façon que l'on soit placé, on doit toujours percevoir, dans l'unité de temps, un nombre de hattements égal à  $\frac{T}{1}$  ou  $\frac{T}{T}$  ou  $\frac{T}{T}$  —  $\frac{T}{T}$  Mais, d'autre part,  $\frac{T}{T}$  et  $\frac{T}{T}$  no sont autre chose que les nombres de vibrations N et N des deux sons adans l'unité de temps. Donc le nombre des battements perçue en une seconde est égal à la différence absolue des nombres de vibrations complètes des deux sons qui les produiseurs.

Le phénomène des battements peut s'observer en faisant résonner à à la fois deux corps sonores quelconques dont les nombres de vibrations soient entre eux dans un rapport voisin de l'unité; par exemple, en faisant parler simultanément deux tuyaux de grande longueur, présentant entre les sons qu'ils produisent une différence d'un ton ou d'un demi-ton.

Lorsque les battements produits par deux sous se succèdent à des intervalles de temps très-rapprochés, l'oreille devient impuissante à les distinguer; elle ne perçoit plus qu'un son résultant, dont la hauteur est donnée précisément par le noubre des battements produits en une seconde. — Ce phénomène paraît avoir été remarqué pour la première fois par le musicien Tartini.

<sup>&</sup>lt;sup>(i)</sup> Il n'est pas nécessaire à l'exactitude des raisonnements que les mouvements vibratoires combinés soient des mouvements semblables à ceux d'un pendule. Il suffit que chaque vibration complète soit la succession de deux oscillations égales et opposées.

On peur remarquer également que, ai les nombres de vilentions des deux sons qui produisset les hattements sont de la ferme N el (N+1), le nombre entair le c d ils fois la différence et le plus grand commun diviseur des deux sondres. Cette remarque, incusement généralisée, e conduit pulseurs auteurs à un étonier colts i fait errors de la loi des beltements. (Voyes, à la fin de l'évausique, la note complémentaire E, sur l'évaluation numérique des sons par les battements de l'active de la loi des parties de la loi des loi des loi des la loi des la loi des loi des

## SUPERPOSITION DES MOUVEMENTS VIBRATOIRES, 103

373. Représentation graphique du phénomène des battements, au moyen du phonautographe. — On peut rendre sensible à l'œil l'état vibratoire de l'air, dans les circonstances



où il se produit des hattements ou un son résultant, au moyen du phonautographe de Scott (fig. 324).

L'appareil se compose d'un paraboloide de révolution A, dont la surface intérieure réfléchit en son foyer les ondulations sonores qui viennent la rencontrer parallèlement à son ave; une membrane MM, tendue en ce fover, vibre sous l'influence de ces ondulations, et un



Fig. 305.

stylet très-léger, fixé à la membrane, trace sur un cylindre tournant C une courbe ondulée, représentative de l'état vibratoire de l'air. Comme une membrane ne peut réellement vibrer qu'à l'unisson de certains sons déterminés, il est nécessaire, dans chaque expérience, de modifier un peu les conditions dans lesquelles elle se trouve; on y parvient au moyen d'une pièce médalique disposés de nanière à pouvoir être appuyée à volonté sur divers points de la membrane. — Lorsqu'on entend des battements, les sinuosités de la courbe ondulée, en s'accusant plus ou moins, rendent manifestes les renforcements et les affaiblissements alternatifs du mouvement vibratoire (fig. 345).

374. Coexistence de plusieurs mouvements dans un même cerps sonore. — Tout corps sonore étant aple à produire une série déterminée de sons, il résulte du principe général de la superposition des petits mouvements qu'un même corps peut exécuter une infinité de mouvements complexes, formés chacun par la superposition de divers mouvements simples. — Si le nombre des mouvements simultanés qui composent un mouvement compleve n'est pas trop considérable, l'oreille peut les distinguer les uns des autres.

On peut citer, comme exemples de ce phénomène général :

La production simultance du son fondamental et des premiers harmoniques par un même corps: par un tuyan sonore, par une corde vibrante, par un diapason, un timbre, etc.

L'esistence simultanée du mouvement transversal et du mouvement longitudinal dans une corde ou une verge. — Il est à peu près impossible de faire vibrer longitudinalement une verge de quelque longueur, sans donner en mêue temps naissance à celui des harmoniques transversux qui est le plus voisin du son longitudinal.

La coexistence, dans une verge de section rectangulaire, de deux mouvements parallèles aux deux dimensions trausversales. — Ce dernier cas présente assez d'intérêt pour mériter qu'on en fasse une étude particulière.

375. Coexistence de deux mouvements perpendieulaires entre cux, dans une verge de section rectangutaire. — 1° Si l'on considère d'abord le cus où la cerge est bien homogène et de section currée, les deux monvements vibratoires sout vanctement de même période l'a slors. les projections d'une molé-

## SUPERPOSITION DES MOUVEMENTS VIBRATOIRES, 105

cule quelconque de la verge sur deux aves rectangulaires, menés par la position d'équilibre de cette molécule parallèlement aux deux plaus de vibration, peuvent se représenter par

$$\xi = a \cos 2\pi \frac{t}{T},$$

$$\eta = b \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} + \theta\right),$$

ce qu'on peut écrire

$$\frac{\xi}{a} = \cos 2\pi \frac{t}{T},$$

$$\frac{\eta}{b} = \cos 2\pi \frac{t}{T} \cos 2\pi \theta = \sin 2\pi \frac{t}{T} \sin 2\pi \theta.$$

On tire de là

$$\frac{\xi}{a}\cos 2\pi\theta - \frac{\eta}{b} = \sin 2\pi\theta \sin 2\pi \frac{t}{T}$$

$$\frac{\xi}{a}\sin 2\pi\theta = \sin 2\pi\theta \cos 2\pi \frac{t}{T};$$

et

par suite, en élevant au carré ces deux dernières équations et les ajoutant membre à membre,

$$\frac{\xi^2}{a^2} + \frac{\eta^2}{b^2} - \frac{2\eta\xi}{ab}\cos 2\pi\theta = \sin^2 2\pi\theta$$

Donc, en général, un point quelconque d'une verge homogène, de section carrée, décrit une ellipse.

Si, en partienlier, la différence de phase  $\theta$  des deux mouvements rectangulaires est telle que l'on ait cos  $2\pi\theta=1$ , cette ellipse se réduit à une droite ayant pour équation

$$\frac{\xi}{a} - \frac{\eta}{b} = 0.$$

Si la différence est telle que l'ou ait  $\cos 2\pi\theta = -1$ , l'ellipse se réduit à une autre droite ayant pour équation

$$\frac{\xi}{a} + \frac{\eta}{b} = 0.$$

Si la différence de phase est telle que l'on ait  $\cos 2\pi\theta = 0$ , l'équation précédente devient

$$\frac{\xi^2}{a^2} + \frac{\gamma^2}{l^2} = 1.$$

c'est-à-dire qu'elle représente une ellipse ayant ses axes parallèles aux plans des deux vibrations élémentaires.

Enfin si, avec la condition précédente, on a aussi a=b, l'équation devient

$$\xi^2 + \eta^2 = a^2$$
,

c'est-à-dire que l'ellipse devient un cercle.

2º Lorsque la acción de la rerge n'est pas exostement currée, ou lorsque, par suite d'une inégalité de structure. la réasiance à la fexion n'est par la même dans les deux plans paraillèles aux côtés de la section, les durées des deux vibrations élémentaires ne sont plus les mêmes. — Mais, an lieu de supposer que les deux mouvements vibratoires aient des périodes différentes, il est aisé de montrer, comme on l'a déjà fait pour une question analogue (372), vull est permis de les considérer comme ayant la même période et une différence de planse rariable avec le temps. Tout se passe donc comme si, dans le premier cas que l'on vient de considérer, on supposait que θ fat variable avec le temps; chaque modécule vibrante dévrit donc une edipse, dans laquelle l'exentricité et la position de la figne des absides varient sans cesse, la somme des carrés des longueurs des axes demeurant constante.

3° Lorsque les deux dimensions transversales de la verge sont entre elles dans us rapport simple  $\frac{n}{n}$ , les expressions des projections d'une molécule vibrante sur les deux aves menés par sa position d'équilibre deviennent

$$\xi = a \cos 2\pi \frac{t}{T},$$

$$\eta = b \cos 2\pi \left(\frac{t}{\frac{m}{R}T} + \theta\right);$$

chaque point de la verge décrit donc une rourbe représentée par l'équation qu'on obtient en éliminant t entre ces deux équations, —

## SUPERPOSITION DES MOUVEMENTS VIBRATOIRES, 107

La forme de cette courbe dépend , pour une même verge , de la valenr particulière qu'on donne à la quantité  $\theta$ .

4° Enfin, lorsque le rapport des deux dimensions de la verge diffère peu du rapport simple  $\frac{m}{n}$ , le mouvement d'une molécule peut se représenter en admettant que, dans l'équation de la courbe fournie par l'élimination de t entre les deux équations précédentes, la quantiilé  $\theta$ soit variable avec le tenujs "0.

Pour observer les diverses formes de la courbe décrite dans ces différents cas, il suffit d'attacher, en l'un des points d'une verge élastique fixée par une de ses extrémités, une sorte de perle brillante formée par une petite sphère de verre pleine de mercure; en faisant réfléchir sur cette perle la lumère du soleil ou d'une source lumineuse quelconque, on distingue, sous la forme d'une courbe continue, la succession des positions qu'elle prend pendant le mouvement vibratoire. — C'est l'instrument imagine par M. Wheatstone, et désigné sous le nom de kathédophone.

376. Étude optique des mouvements vibratoires. — Expériences de M. Lianajous. — Soit un faisceau lumineux, rendu convergent par une lentille à long foyer, et réfléchi, avant d'atteindre son point de convergence, sur un petit miroir attaché à un corps sonore quelconque; supposons, en outre, que les vibrations de ce crips soient parallèles au plan de réflexion. Si lon fait vibrer le corps sonore, le point de concours du faisceau lumineux oscillera, sans sortir du plan de réflexion : il décrira donc une petite ligne droite, de longueur proportionnelle à l'amplitude des vibrations

Supposons maintenant que le faisceau lumineux soit encore réfléchi, avant d'atteindre son point de convergence, par un miroir immobile, et que le plau de cette seconde réflecion soit perpendiculaire au plan de la première: lorsqu'on mettra en vibration le corps sonore qui porte le premier miroir, le point de concours du faisceau décrira alors une droite égale et parallèle à la précédente. — Si maintenant le second univoir est lui-même porté par un corps

<sup>(</sup>i) Voir, la fin de l'Acoustique, la note complémentaire F, sur la composition des mouvements vibratoires rectangulaires.

sonore dont les vibrations soient parallèles au plan de la seconde réflexion, le point de ronrours du faisceau lumineux exécutera si-multanément deux systèmes de vibrations perpendiculaires l'un sur l'autre. Les périodes des deux vibrations élémentaires du point lumieux seront les mêmes que les périodes des deux vibrations sonores correspondantes, et il y aura proportionnalité entre les amplitudes. On pourra dour reproduire de la sorte, sur un écran, toutes les rourbes qu'on a définies dans le paragraphe précédent 10.

Il suit de là que, si les deux corps sonores exécutent des vibrations dont les périodes aient entre elles un rapport simple déterminé, le point lumineux décrira indéfiniment l'une des courbes qui out été indiquées.— En particulier, si les deux corps sont exactement à l'unison, le point lumingux décrira une droite ou une ellipse immobile, suivant la valeur que présentera le retard ou l'avance d'une des vibrations sur l'autre.— Si l'unison, ou en général le rapport simple des deux monvements vibratoires, est alféré d'une très-petite quantité, on en sera averti par le changement de forme et le déplacement graduels de la courbe décrite. — On a douc, dans ce phénomène, un moyen très-sensible de vérifier l'accord de deux corps sonores quelcoquels.

<sup>&</sup>lt;sup>(i)</sup> On pourra faire les mêmes observations sur un faisceau divergent. L'eil, armé d'un verre, s'il est nécessaire, n'arra qu'à regarder l'image refléchie du point d'eù le faiscean est émané.

# NOTES COMPLÉMENTAIRES

# RELATIVES À DIVERSES QUESTIONS D'ACOUSTIQUE.

## NOTE A.

SUB LES EFFETS DES BÉFLEXIONS MULTIPLES DE SON DANS EN TUVAE.

Lorsqu'il se produit, à l'une des extrémités d'un tuyau, un mouement vibratoire continu, il y a, an bout d'un certain temps, et en chaque point du tuyau, superposition d'une multitude d'ondes qui ont été successivement réfléchies à charune des extrémités; les intensités de ces ondes successires doivent d'alleurs être considérese comme décroissantes, à mesure que le nombre des réflexions qu'elles ont éroruvées est buls considérable.

Admettons que, dans la réflexion de chaque onde sur une extrimité ouverte, la vitesse et la rondensation soient multipliées respectivement par des facteurs constants m et u, le facteur m différant peu de + +, et le facteur s différant peu de - +. Admettons de même que, dans la réflexion sur une extrémité fermiée, ces mêmes grandeurs soient multipliées par d'autres facteurs constants m' et u', respectivement peu différents b = -1 et b = -1 b'.

Si l'on considère, en particulier, un tuyan ouvert à ses deux extrémités, et si l'on désigne par R son embouchuro et par S l'extrémité opposée, les ondes dont les mouvements se combineront, à l'ins-

O dete hypothèse es la plus simple es la plus probable qu'on paisse faire, des qu'an de principient de configuration du condont l'attrospolier activitere, qui est si évidenment incompatible avec l'égalici absolute des ilterations incidentes est des vibrations réflechées. Il est vria qu'en augmentant suffissement la resistance du foud d'un trayan un pein faire cancèr que les sufferses absolutes de « ét de « issient aussi visiense de l'unité qu'on le toudra; mais il n'en est pas sinsi des valeurs de u et les , qui paraisont lonjours sensibilenent inférierue à l'antité, quel que unit de danséer du tribute.

tant t, en un point du tuyau situé à une distance x de l'embouchure, comprendront :

1º Une onde directe, dont la vitesse de vibration sera

$$r_a = A \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right);$$

2° Une onde réfléchie en S, dont la vitesse de vibration sera

$$r_1 = mA \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{2l-x}{\lambda}\right);$$

3º Une onde réfléchie successivement en S et en R, dont la vitesse de vibration sera

$$r_2 = m^2 \Lambda \sin 2\pi \left(\frac{l}{T} - \frac{2l + x}{\lambda}\right);$$

4º Une onde réfléchie successivement en S, R et S, dont la vitesse de vibration sera

$$r_3 = m^3 A \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{4l - x}{\lambda}\right);$$

5° Une onde réfléchie successivement en S, R, S et R, dont la vitesse de vibration sera

$$v_4 = m^4 A \sin \alpha \pi \left(\frac{t}{T} - \frac{4l + x}{\lambda}\right)$$

etc., etc.

En raison de la rapidité avec laquelle le son se propage, le nombre des ondes rélléchies est bientôt très-grand, et comme le coefficient m², qui entre dans l'expression de la vitese de l'onde qui a subi p rélexions, décroît en progression géométrique d'une onde à l'autre, la vitese résultante au bout d'un temps assex court ne diffère pas sensiblement de la somme de la série

$$V = v_0 + v_1 + v_2 + v_3 + \dots$$

cette série étant prolongée indéfiniment.

Pour trouver cette somme, on remarque d'abord que la série V est la somme de deux autres, savoir :

$$\begin{aligned} \text{A} \sin_2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right) + m^2 & \text{A} \sin_2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{2l + x}{\lambda}\right) \\ & + m^4 & \text{A} \sin_2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{4l + x}{\lambda}\right) + \cdots \end{aligned}$$

$$mA \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{4t - x}{\lambda}\right) + m^3 A \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{4t - x}{\lambda}\right) + \cdots$$

Or, si l'on pose

$$a\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right) = y$$
,  $a\pi\left(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda}\right) = z$ ,  $b\pi\left(\frac{t}{\lambda}\right) = s$ ,

ces deux séries parallèles peuvent s'écrire, au moyen des exponentielles imaginaires, sous la forme

$$\frac{A}{2\sqrt{-1}} \left[ e^{\sqrt{\sqrt{-1}}} + m^2 e^{(\sqrt{-1})\sqrt{-1}} + m^4 e^{(\sqrt{-2})\sqrt{-1}} + \cdots - e^{-\sqrt{\sqrt{-1}}} \cdot m^2 e^{-(\sqrt{-2})\sqrt{-1}} - m^4 e^{-(\sqrt{-2})\sqrt{-1}} - \cdots \right]$$

et

$$\frac{m\lambda}{2\sqrt{-1}} \left[ e^{(z-z)\sqrt{-1}} + m^2 e^{(z-z)\sqrt{-1}} + m^4 e^{(z-3z)\sqrt{-1}} + \cdots - e^{-(z-z)\sqrt{-1}} - m^2 e^{-(z-3z)\sqrt{-1}} - m^4 e^{-(z-3z)\sqrt{-1}} - \cdots \right]$$

Si l'on prend p termes dans chacune des deux lignes dont se compose chaque série, les formules de sommation des progressions géométriques réelles ou imaginaires conduisent aux expressions

$$\frac{A}{2\sqrt{-1}} \left[ \frac{e^{\sqrt{V-1}} - m^{2p} e^{(y-p)\sqrt{V-1}}}{1 - m^{2} e^{-\sqrt{V-1}}} - \frac{e^{-y\sqrt{V-1}} - m^{2p} e^{-(y-p)\sqrt{V-1}}}{1 - m^{2} e^{2\sqrt{V-1}}} \right]$$

et

$$\frac{m\Lambda}{2\sqrt{-1}} \begin{bmatrix} e^{\left(z-t\right)\sqrt{-1}} - m^{\eta}e^{\left(z-(p+1)z\right)\sqrt{-1}} \\ 1 - m^{\eta}e^{-t\sqrt{-1}} \\ - e^{-\left(z-t\right)\sqrt{-1}} - m^{\eta}e^{-\left(z-(p+1)z\right)\sqrt{-1}} \\ 1 - m^{\eta}e^{\sqrt{-1}} \end{bmatrix},$$

qui peuvent s'écrire, en effectuant les opérations,

$$\frac{\Lambda}{2\sqrt{-1}} \underbrace{ \begin{pmatrix} e^{\sqrt{V-1}} - e^{-\sqrt{V-1}} - m^{2} \left[ e^{(y+\epsilon)\sqrt{V-1}} - e^{-(y+\epsilon)\sqrt{V-1}} \right] \\ - m^{4p} \left[ e^{(y-p)\sqrt{V-1}} - e^{-(y-p)\sqrt{V-1}} \right] \\ + m^{4p+2} \left[ e^{(y-p)\sqrt{V-1}} - e^{-(y-p)\sqrt{V-1}} \right] \\ + m^{4} - m^{4} \left( e^{(V-1)} + e^{-x\sqrt{V-1}} \right) \end{pmatrix}}_{1+m^{4}-m^{4}} \underbrace{ \begin{pmatrix} e^{(y+\epsilon)\sqrt{V-1}} + e^{-x\sqrt{V-1}} \\ e^{-(y+\epsilon)\sqrt{V-1}} + e^{-x\sqrt{V-1}} \end{pmatrix} }_{1+m^{4}-m^{4}} \underbrace{ \begin{pmatrix} e^{(y+\epsilon)\sqrt{V-1}} + e^{-x\sqrt{V-1}} \\ e^{-(y+\epsilon)\sqrt{V-1}} + e^{-x\sqrt{V-1}} \end{pmatrix} }_{1+m^{4}-m^{4}} \underbrace{ \begin{pmatrix} e^{(y+\epsilon)\sqrt{V-1}} + e^{-x\sqrt{V-1}} \\ e^{-(y+\epsilon)\sqrt{V-1}} + e^{-x\sqrt{V-1}} \end{pmatrix} }_{1+m^{4}-m^{4}} \underbrace{ \begin{pmatrix} e^{(y+\epsilon)\sqrt{V-1}} + e^{-x\sqrt{V-1}} \\ e^{-(y+\epsilon)\sqrt{V-1}} + e^{-x\sqrt{V-1}} \end{pmatrix} }_{1+m^{4}-m^{4}} \underbrace{ \begin{pmatrix} e^{(y+\epsilon)\sqrt{V-1}} + e^{-x\sqrt{V-1}} \\ e^{-(y+\epsilon)\sqrt{V-1}} + e^{-x\sqrt{V-1}} \end{pmatrix} }_{1+m^{4}-m^{4}} \underbrace{ \begin{pmatrix} e^{(y+\epsilon)\sqrt{V-1}} + e^{-x\sqrt{V-1}} \\ e^{-(y+\epsilon)\sqrt{V-1}} + e^{-x\sqrt{V-1}} \end{pmatrix} }_{1+m^{4}-m^{4}} \underbrace{ \begin{pmatrix} e^{(y+\epsilon)\sqrt{V-1}} + e^{-x\sqrt{V-1}} \\ e^{-(y+\epsilon)\sqrt{V-1}} + e^{-x\sqrt{V-1}} \end{pmatrix} }_{1+m^{4}-m^{4}} \underbrace{ \begin{pmatrix} e^{(y+\epsilon)\sqrt{V-1}} + e^{-x\sqrt{V-1}} \\ e^{-(y+\epsilon)\sqrt{V-1}} + e^{-x\sqrt{V-1}} \end{pmatrix} }_{1+m^{4}-m^{4}} \underbrace{ \begin{pmatrix} e^{(y+\epsilon)\sqrt{V-1}} + e^{-x\sqrt{V-1}} \\ e^{-(y+\epsilon)\sqrt{V-1}} + e^{-x\sqrt{V-1}} \end{pmatrix} }_{1+m^{4}-m^{4}} \underbrace{ \begin{pmatrix} e^{(y+\epsilon)\sqrt{V-1}} + e^{-x\sqrt{V-1}} \\ e^{-(y+\epsilon)\sqrt{V-1}} + e^{-x\sqrt{V-1}} \end{pmatrix} }_{1+m^{4}-m^{4}} \underbrace{ \begin{pmatrix} e^{(y+\epsilon)\sqrt{V-1}} + e^{-x\sqrt{V-1}} \\ e^{-(y+\epsilon)\sqrt{V-1}} + e^{-x\sqrt{V-1}} \end{pmatrix} }_{1+m^{4}-m^{4}} \underbrace{ \begin{pmatrix} e^{(y+\epsilon)\sqrt{V-1}} + e^{-x\sqrt{V-1}} \\ e^{-(y+\epsilon)\sqrt{V-1}} + e^{-x\sqrt{V-1}} \end{pmatrix} }_{1+m^{4}-m^{4}} \underbrace{ \begin{pmatrix} e^{(y+\epsilon)\sqrt{V-1}} + e^{-x\sqrt{V-1}} \\ e^{-(y+\epsilon)\sqrt{V-1}} + e^{-x\sqrt{V-1}} \end{pmatrix} }_{1+m^{4}-m^{4}} \underbrace{ \begin{pmatrix} e^{(y+\epsilon)\sqrt{V-1}} + e^{-x\sqrt{V-1}} \\ e^{-(y+\epsilon)\sqrt{V-1}} + e^{-x\sqrt{V-1}} \end{pmatrix} }_{1+m^{4}-m^{4}} \underbrace{ \begin{pmatrix} e^{(y+\epsilon)\sqrt{V-1}} + e^{-x\sqrt{V-1}} \\ e^{-(y+\epsilon)\sqrt{V-1}} + e^{-x\sqrt{V-1}} \end{pmatrix} }_{1+m^{4}-m^{4}-m^{4}} \underbrace{ \begin{pmatrix} e^{(y+\epsilon)\sqrt{V-1}} + e^{-x\sqrt{V-1}} \\ e^{-x\sqrt{V-1}} + e^{-x\sqrt{V-1}} \end{pmatrix} }_{1+m^{4}-m^{4}-m^{4}-m^{4}} \underbrace{ \begin{pmatrix} e^{(y+\epsilon)\sqrt{V-1}} + e^{-x\sqrt{V-1}} \\ e^{-x\sqrt{V-1}} + e^{-x\sqrt{V-1}} \end{pmatrix} }_{1+m^{4}-m^{4}-m^{4}-m^{4}-m^{4}-m^{4}-m^{4}-m^{4}-m^{4}-m^{4}-m^{4}-m^{4}-m^{4}-m^{4}-m^{4}-m^{4}-m^{4}-m^{4}-m^{4}-m^{4}-m^{4}-m^{4}-m^{4}-m^{4}-m^{4}-m^{4}-m^{4}-m^{4}-m^{4}-m^{4}-m^{4}-m^{4}-m^{4}-m^{4}-m^{4}-m^{4}-m^{4}-m^{4}-m^{4}-m^{4}-m^{4}-m^{4}$$

et

$$\frac{m\Lambda}{2\sqrt{-1}} \underbrace{\begin{pmatrix} e^{(z-e)\sqrt{-1}} - e^{-(z-e)\sqrt{-1}} - m^3 \left(e^{2\sqrt{-1}} - e^{-t\sqrt{-1}}\right) \\ -m^{3p} \left[e^{(z-e)} + (p+e)z|V^{-1} - e^{-(z-e)\sqrt{-1}}\right] \\ +m^{3p+2} \left[e^{(z-e)}|V^{-1} - e^{-(z-e)\sqrt{-1}}\right] \\ 1+m^5 - m^2 \left(e^{t\sqrt{-1}} + e^{-z\sqrt{-1}}\right) \end{pmatrix}}_{1+m^5 - m^2 \left(e^{t\sqrt{-1}} + e^{-z\sqrt{-1}}\right)}$$

En revenant aux lignes trigonométriques, on obtient

$$A\frac{\sin y - m^{s} \sin (y + s) - m^{sp} \sin (y - ps) + m^{s + s} \sin (y - p - 1) s}{1 + m^{s} - 2m^{s} \cos s}$$

et  $mA \frac{\sin(z-s) - m^{2}\sin z - m^{4p}\sin[z-(p+1)s] + m^{4p+2}\sin[z-ps]}{1 + m^{4p} - 2m^{2}\cos s}$ 

et comme  $m^{2p}$  et  $m^{2p+2}$  décroissent au-dessous de toute linite, à mesure que p augmente, il est clair que la somme de la série V, indéfiniment prolongée, se réduit à

$$V = A \frac{\sin y + m \sin(z - s) - m^2 \sin(y + s) - m^3 \sin z}{1 + m^4 - 2m^2 \cos s}$$

ou, en remplaçant maintenant y, z et s par leurs valeurs,

$$V = A \begin{bmatrix} \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right) + m \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{2l - x}{\lambda}\right) \\ -m^* \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} + \frac{2l - x}{\lambda}\right) - m^2 \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} + \frac{2l - x}{\lambda}\right) \end{bmatrix}$$

En développant les fonctions trigonométriques, cette expression devient

$$\begin{array}{l} 1 = \frac{1}{1 + m^2 - 2m^2 \cos 4\pi} \frac{\lambda}{\lambda} \\ \times \left[ \left( \cos 4\pi \frac{\lambda}{\lambda} + m \cos 9\pi \frac{\lambda l - x}{2l - x} - m^2 \cos 4\pi \frac{\lambda}{\lambda} \right) \sin 9\pi \frac{\lambda l}{\eta} \\ + m^2 \sin 9\pi \frac{\lambda}{\lambda} + m \sin 9\pi \frac{\lambda l - x}{\lambda} - m^2 \cos 4\pi \frac{\lambda l}{\eta} \right] \end{array}$$

RÉFLEXIONS MULTIPLES DU SON DANS UN TUYAU, 113

Mais, en général, si l'on pose tang  $2\pi\theta = \frac{\Lambda}{V}$ , on a

$$M \sin 2\pi \frac{t}{T} - N \cos 2\pi \frac{t}{T} = \sqrt{M^2 + N^2} \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \theta\right)$$

Donc, en posant

$$\tan g \, 2\pi \theta = \frac{(1+m^3)\, \sin 2\pi \, \frac{x}{\lambda} + m\, (1+m) \sin 2\pi \, \frac{2l-x}{\lambda}}{(1-m^3)\, \cos 2\pi \, \frac{x^2}{\lambda} + m\, (1-m) \cos 2\pi \, \frac{2l-x}{\lambda}},$$

on obtient, après des transformations faciles à effectuer,

$$V = A \sqrt{\frac{1 + m^2 + 2m \cos 4\pi \frac{l - x}{\lambda}}{1 + m^2 - 2m^2 \cos 4\pi \frac{l}{\lambda}}} \sin 2\pi \left(\frac{l}{T} - \theta\right).$$

Aux deux extrémités du tuyau, c'est-à-dire pour x = o et pour x = l, les valeurs respectives du coefficient constant qui entre dans la valeur de V2 se réduisent à

$$A^{2} \frac{1 + m^{2} + 2m \cos 4\pi \frac{l}{\tilde{\lambda}}}{1 + m^{4} - 2m^{2} \cos 4\pi \frac{l}{\tilde{\lambda}}}$$

et à

$$A^2 = \frac{(1+m^2)^2}{1+m^2-2m^2\cos 4\pi \frac{l}{2}};$$

et il est facile de voir que ces expressions sont l'une et l'autre maxima toutes les fois que

$$\cos 4\pi \frac{l}{\lambda} = 1$$
.

c'est-à-dire toutes les fois que

$$l = \mu \frac{\lambda}{2}$$

D'ailleurs, c'est presque uniquement par les extrémités que le mouvement vibratoire de l'air contenu dans un tuyau ouvert, à parois suffisamment résistantes, se communique à l'atmosphère VERBET, III. - Cours de phys. II.

extérieure. Les sons d'intensité maxima sont donc précisément ceux qui satisfont à la condition qui rend maxima l'intensité du mouvement vibratoire aux deux extrémités.

Des calculs semblables pourraient être appliqués aux tuyaux fermés, — Ils conduiraient encore à une conclusion conforme aux lois de Bernoulli.

### NOTE B.

# SUR LA COMPRESSIBILITÉ DES LIQUIDES.

Les compressibilités absolues des liquides qu'on trouve dans les Mémoires de M. Regnault ou de ses élèves, et qui ont passé de là dans plusieurs Traités de physique, ont été calculées en admettant, entre les coefficients h et k qui out été définis plus haut (341), det relations dels-mêmes avaient été déduites par M. Lamé d'une ancienne théorie de l'élasticité, dans laquelle on faisait usage des formules générales qu'ont été données en note à la page 81, en supposant, dans ces formules,

$$\lambda = \mu$$
.

Il résultait de la même théorie que, lorsqu'un cylindre est soumis à une traction dans le sens de son axe, la contraction linéaire transversale doit être le quart de l'allongement suivant l'axe.

Wertheim a fait voir que, dans le cas du verre et des principaux métaux, la contraction transversale est inférieure à cette valeur, et on en a conclu que, au moins pour cette classe de corps, on doit avoir

$$\lambda > \mu$$

Si l'on examine l'influence que l'hypothèse inexacte  $\lambda = \mu$  a dû exercer sur les formules de calcul adoptées de confiance par Regnault, on reconnaît que ces formules conduisent à attribuer à k une valeur trop grande, h étant donné immédiatement par l'expérience. Par conséquent, les valeurs de d, ou de la compressibilité absolue, ont été estimées trop haut et ne peuvent être considérées que comme des limites supérieures.

## SUR UNE LOI GÉNÉRALE DES MOUVEMENTS VIBRATOIRES. 115

Or, on trouve dans le Mémoire de M. Regnault trois valeurs distinctes de la compressibilité absolue de l'eau, savoir :

| Dans les expériences faites avec un piézomètre de | cuivre rouge |            |
|---------------------------------------------------|--------------|------------|
|                                                   |              |            |
|                                                   | Verre        | 0.00004668 |

La valeur de la compressibilité absolue de l'eau est donc inférieure à 0,0000/668. D'autre part, on a vu plus haut qu'elle doit fre supérieure à 0,0000/668. La conclusion à tirre deces résultats, en apparence contradictoires, c'est qu'on ne peut pas comptes sur l'exactitude du tosisème chiffre significatif des nombres précédents, et qu'on doit regarder la compressibilité de l'eau comme comprise entre 0,000/66 et 0,000/67. — Si l'on admet qu'elle soit égale à 0,000/67, on en conclut pour la vitesse de propagation du son dans l'eau, à la température de 8 degrés, la valeur 1/60 mètres par seconde. L'expérience directe avait donné, comme on l'a vu, la valeur 1/45 mètres par seconde : la différence qui existe entre ces deux résultats est entièrement explicable par l'incertitude de la venie valeur de la compressibilité.

### NOTE C.

## SUR UNE LOI GÉNÉRALE DES MOUVEMENTS VIBRATOIRES.

Savart a découvert que des tuyaux de formes semblables, semblabl-ment embouchés, rendent des sons dont les nombres de vibrations sont inversement proportionnels aux dimensions homologues. La même loi s'applique à tous les mouvements vibratoires considérés en acoustique.

Ainsi, par exemple, le rapport des nombres de vibrations transversales N et N' de deux cordes rendant chacune le son fondamental est donné, d'après la formule de Taylor (365), par la relation

$$\frac{N}{N} = \sqrt{\frac{P}{P'} \frac{p'l}{pl}};$$

or, si l'on désigne par σ et σ' les sections des deux cordes. par σ

et 5' les densités des matières qui les constituent, cette relation peut s'écrire

$$\frac{N}{N'} = \sqrt{\frac{\left(\frac{P}{\sigma}\right)}{\left(\frac{P}{\sigma}\right)} \cdot \frac{l^{\alpha}}{l^{\alpha}} \cdot \frac{\delta}{\delta}}.$$

Si maintenant on suppose que les cordes soient des cylindres de même nature, géométriquement semblables, et que les tensions rapportées à l'unité de section soient égales, ce rapport se réduit simplement au rapport inverse des longueurs

$$\frac{N}{N} = \frac{l}{l}$$

Si deux verges de section rectangulaire et de même nature vibrent parallèlement à la même dimension, et dans des conditions identiques quant à leurs extrémités, le rapport de leurs nombres de vibrations (367) est donné par la relation

$$\frac{N}{N} = \frac{e}{e} \frac{l^2}{l^2};$$

si l'on suppose que ces deux verges soient géométriquement semblables, c'est-à-dire qu'elles aient des dimensions transversales proportionnelles à leurs longueurs, la valeur du second membre se réduit encore au rapport inverse des dimensions homolognes.

Si deux plaques sont des prismes semblables, leurs surfaces sont proportionnelles aux carrés de leurs épaisseurs, et le rapport de leurs nombres de vibrations se présente encore sons la même forme.

Cauchy a fait voir que la loi est tont à fait générale 0: c en r'est qu'une conséquence très-simple de la forme linéaire des équations du mouvement vibratoire des corps élastiques, et des équations par lesquelles on représente les conditions relatives aux limites de ces corps.

<sup>(1)</sup> Mémoires de l'Académie des sciences, t. IX, p. 118.

# NOTE D.

#### SER LE RENFORCEMENT DES SONS.

Soit un point mobile, sollicité par une force dirigée vers un centre lixe et proportionnelle à la distance. — Si la vitesse initiale est nulle, ou passe par le centre five, le mouvement du point aura lieu sur la droite qui passe par la position initiale et par le centre five, et sera détermiée par l'équation différentielle

$$\frac{d^2u}{dt^2} + n^2u = 0,$$

dont l'intégrale est

$$u = A \cos u (t + \theta),$$

les constantes  $\Lambda$  et  $\theta$  dépendant de l'état initial. Donc, dans ce cas, le mouvement sera périodique, et la durée de la période sera

$$T = \frac{2\pi}{n}$$

Faisons arriver sur ce même point, supposé en repos, une série d'oudes sonores périodiques, dont la période differ de  $\overline{T}$  et puisse se représenter par  $\frac{2\pi}{m}$ . Sous l'impulsion de ces ondes, le point mobile se mettra en movement, et on pourra le regarder comme sollicité par une force qui sera, à chaque instant, proportionnelle à l'excès algébrique de la vitesse de vibration des ondes sur sa vitesse propre. L'équation différentielle de son mouvement sera donc de la forme

$$\frac{d^{3}u}{dt^{2}}+n^{2}u+2k\left[\frac{du}{dt}-\sin m(t+\theta)\right]=0,$$

si l'on admet que les vibrations sonores soient elles-mêmes représentées par une formule trigonométrique simple. La constante k est nécessairement positive.

Pour l'intégration, on considérera d'abord l'équation plus simple

$$\frac{d^{4}u}{dt^{2}}+n^{2}u+2k\frac{du}{dt}=0,$$

dont l'intégrale générale est

$$u = Ae^{-(k-v)t} + Be^{-(k+v)t}$$

en désignant par e le nombre. réel ou imaginaire, dont le carré est égal à ê<sup>2</sup> — n<sup>2</sup>. On trouvera ensuite, par la méthode de la variation des constantes arbitraires, que l'intégrale de l'équation du mouvement se déduit de la précédente en y faisant

$$\begin{split} \mathbf{A} &= \mathbf{M} + \frac{k}{v} \frac{e^{(k-v)t} ((k-v)\sin m(t+\theta) - m\cos m(t+\theta))}{m^k + (k-v)^t} \\ \mathbf{B} &= \mathbf{N} - \frac{k}{v} \frac{e^{(k+v)t} [(k+v)\sin m(t+\theta) - m\cos m(t+\theta))}{m^k + (k+v)}. \end{split}$$

M et N étant deux constantes arbitraires qui doivent se déterminer par la considération de l'état initial. Cette substitution donne, en avant égard à la relation  $v^2 = k^2 - n^2$ ,

$$n = Me^{-(k-\epsilon)t} + Ne^{-(k+\epsilon)t} - 2k\frac{(m^2 - n^2)\sin m(t + \theta) + 2mk\cos m(t + \theta)}{(m^2 - n^2 + 2k^2)^2 - 4k^2(k^2 - n^2)},$$

ou, en saisant 
$$\frac{2mk}{m^2-n^2}$$
 = tang  $m\varphi$ ,

$$u = Me^{-(k-v)t} + Ne^{-(k+v)t} - \frac{2k\sin m(t+\theta+\phi)}{\sqrt{(m^2-n^2)^2 + 4m^2k^2}};$$

et il ne reste plus, pour obtenir les valeurs de M et de N, qu'à remarquer que, pour t=0, on a à la fois u=0 et  $\frac{du}{dt}=0$ .

Si v est réel, on voit que le déplacement w ne diffère d'un déplacement périodique, isochrone avec les ondes sonores incidentes, que d'une quantité qui décroit indéfiniment à mesure que t augmente. En effet, la réalité de v implique que v soit plus petit que k, et, par conséquent, que les deux facteurs -(k-v) et -(k+v) soient tous les deux négatifs.

Si v est imaginaire, les constantes M et N doivent être imaginaires elles-mêmes : en tenant compte de cette condition, on obtient

$$u = e^{-it} (P\cos \rho t + Q\sin \rho t) - \frac{2k\sin m(t + \theta + \varphi)}{\sqrt{(m^2 - n^2)^2 + 4m^2k^2}}$$

en faisant  $p^2 = n^2 - k^2$ , et en prenant pour P et Q deux constantes réelles qui, pour t = 0, réduisent à zéro la valeur précédente de u, ainsi que celle de  $\frac{du}{dt}$  qui s'en déduit. Le déplacement u est alors la somme de deux déplacements périodiques, dont l'un est isochrone avec les ondes sonores incidentes, et dont l'autre a pour période  $\frac{2\pi}{\rho}$ , c'est-à-dire une durée toujours supérieure à la période propre  $\frac{2\pi}{n}$  du point mobile. L'intensité du second mouvement décroit indéfiniment à mesure que t augmente, et, au bout d'un temps suffissemment long, le premier seul est sensible.

Ainsi, dans tous les cas, l'état final du point mobile est un mouvement périodique, de même période que celui des ondes sonces incidentes. Mais l'intensité de ce mouvement, pour une valeur donnée de m, dépend de la valeur de n et atteint son maximum pour n — m, c'est-à-dire quand la période des vibrations du point mobile, supposé libre, est identique à la période des vibrations incidentes.

Ces calculs donnent l'explication du phénomène général de la communication du mouvement vibratoire d'un corps sonce à un autre. — Chaque nofécule du corps primitivement immobile peut être assimilée au point mobile qu'on vient de considérer. Par suite des es liaisons avec les mofécules du corps sonce, toutes les fois qu'on l'écarte de sa position d'équilibre, elle est sollicitée à y revenir par une force proportionnelle à l'écart. Si la force qu'il a met en mouvement est l'impulsion périodique d'un esérie d'ondes émanées d'un deuxième corps soncre, on pourra répéter tout ce qui vient d'être dit d'un point libre, et on arrivera aux mêmes conclusions. L'un système d'ondes soncres persistantes finit donc toujours par communiquer un mouvement de même période aux corps élastiques qu'il renoutre: mais l'intensité de ce mouvement est unaxima dans ceux des corps qui, en vertu de leur élasticité ou de leur tension, peuvent réceture d'es vibrations isociérentes w'.

D S Ton volait enviager la question à un autre point de vue, et d'enchre quelle se, pour un corps donné, l'onde source qu'diertenine le mouvement le plus intense, il fusérait (omparer, non plus les déplacements, qui ne sont propirtionnels au intensité que pour des sont de méne période, aussi les forces viers, écnt-l-dire les caracités de vitesses finales de tribution. — On auxil donc à chercher la valeur de u qui rend maximum le coefficient indépendant du temps qui entre dans l'expression de  $\left(\frac{d}{dt}\right)^2$ , savoir

$$\frac{4k^2 m^2}{(m^2 - n^2)^2 + 4k^2 m^2}$$

On trouversit sinsi de nouveau la condition m² = n².

### NOTE E.

### SUR L'ÉVALUATION NUMÉRIQUE DES SONS PAR LES BATTEMENTS.

Sanveur a fait reunarquer que, si l'on connaît à la fois l'intervalle de deux sons et le noubre de leurs battements dans l'unité de temps, il est facile d'en déduire les nombres absolus de leurs vibrations dans le même temps. — En effet, si l'on désigne par x et y ces nombres absolus, par mai la valeur numérique de l'intervalle des deux sons et par b le nombre des battements, on a

$$\frac{x}{y} = \frac{m}{n}, \qquad x - y = b.$$

Mais les évaluations sinsi obtenues n'offrent aucune exactitude; car, pour obtenir des battenents distincts les uns des autres, il faut donner au rapport  $\frac{m}{n}$  que valeur assez peu différente de l'unité, et l'oreille la plus evercée n'apprécie qu'avec une précision médiocre les intervalles de ce genre.

Scheibler a proposé une tont autre méthode, pour faire servir les battements à la même détermination. — Soit une série d'instruments, de diapasons par evemple, tellement construits que le deuxième, entendu aver le premier, donne naissance à quatre battements par seconde; qu'il en soit de même du troisième, entendu avec le deuxième; du quatrième, entendu avec le troisième, etc., les nombres de vibrations de ces divers instruments seront, si l'on appelle x le nombre de vibrations du premier.

$$x + 4, x + 8, x + 19, \dots$$

La série étant suffisamment prolongée, on trouvera toujours deux

termes, x+4p et x+4(p+1), qui comprendront entre eux l'octave du premier son, de telle façon qu'on ait

$$2x > x + 4p$$

et

$$2x < x + h(p+1)$$
.

Lo nombre x sera ainsi déterminé avec une erreur inférieure à quatre vibrations. — On peut obtenir une précision plus grande en construisant un diapson qui donne exactement l'octave du son x, et déterminant le nombre des batteunents qu'il produit lorsqu'on le fait entendre avec le son x + 4p. — La sensibilité d'une oreille un peu everée dans l'appréciation de l'intervalle d'octave permet d'obtenir ainsi des résultats d'une grande exactitude.

La méthode est pratiquement inapplicable à l'étude d'une série de sons, mais elle peut servir à évaluer le nombre absolu des vibrations d'un son déterminé, auquel on rapporte tous les autres.

### NOTE F.

SUR LA COMPOSITION DES MOUVEMENTS VIBRATOIRES RECTANGULAIRES,

M. Lissajons a donné un moyen simple de construire et de se représenter toutes les courbes qui résultent de la superposition de deux monvements vibratoires rectangulaires, de périodes inégales.

Mettons les équations de ces deux monvements sous les formes

 $x = a \cos t$ 

et

$$y = b \cos m (t + \theta)$$
.

re qui est toijours possible, pour des mouvements de la nature de ceux que nous avons considérés jusqu'ici, en prenant une unité de temps convenable. — Construions, en prenant pour abscises les valeurs du temps et pour ordonnées les valeurs du déplacement, la courbe MY (fig. 361), représentée par la seconde de ces équations, Prenons ensuite un cylindre droit à base circulaire (fig. 36 bi), de diamètre égal à a., et enroulons, sur une circonférence FG parallèle aux bases de ce cylindre, la ligne droit AX qui a servi

d'axe des abscisses pour construire la courbe MN, de manière que le point A soit placé sur le point F. La courbe MN engendrera ainsi



Fig. 316.

une courbe dont on se représente facilement les sinuosités de part et d'autre de la circonférence FHG. Soient P un point quelconque



Fig. 3.6 bis.

de cette courbe, Q sa projection orthogonale sur un plan BCDE, mené par l'ase du cylindre et par le point F. Les coordonnées du point Q, par rapport à deux aves rectangulaires dont l'un est l'axe du cylindre et l'autre le diamètre FG du cercle FHG, seront OR et RQ. Mais OR est, dans le cercle de rayon a, le cosinus de l'are FK, égal à t par définition; RQ est égal à KP, c'est-à-dire à l'ordonnée y déterminée par la seconde des équations précédentes; on a donc

$$OR = a \cos t$$
,  
 $RQ = b \cos m (t + \theta)$ .

Donc le lieu des points Q, dans le plan BCDE, sera précisément la courbe cherchée. — On voit enfin que cette courbe reprécisément le l'aspect sons lequel un observateur, placé à une très-grande distance sur la direction du rayon OH perpendiculaire à FG, apercevrait la courbe MN qui est enroulée sur le cylindre.

Concevons maintenant que, l'observateur demeurant sur le prolongement de OH, on fasse tourner la courbe MN tout entière, d'un angle déterminé, autour de l'axe du cylindre. L'ordonnée correspondante au point F changera de valeur, et ce qui apparaîtra alors à l'observateur, ce sera la nouvelle courbe résultant d'un changement déterminé de la valeur de 0. — Mais on peut obtenir le même résultat, soit en faisant tourner la courbe MN d'un certain angle, soite n faisant tourner du même angle, en sens contraire, le rayon OH sur le prolongement duquel on suppose que l'observateur est placé. Il suffira donc d'enrouler sur le cylindre, une fois pour toutes, la courbe correspondante à la valeur 0 — o, et de supposer qu'un observateur très-éloigné contemple cette courbe en faisant le tour du cylindre; les divers aspects sous lesquels il l'apercevra successivement seront les formes diverses que peut prendre la courbe engendrée par la combinaison des deux mouvements rectangulaires.

Les courbes qui se trouvent dans chacune des rangées horizontales de la figure 327 présentent des exemples des transformations



Fig. 322.

successives qui résultent de la combinaison de deux mouvements rectangulaires, quand on fait varier successivement la différence de phase de ces deux mouvements. — La première ligne horizontale est relative au cas où les deux mouvements ont même période; la seconde, au cas où le rapport des périodes est ; la troisième, au cas où ce rapport est ;; la quatrième, au cas où il est égal à ;

# OPTIQUE.

# PROPAGATION RECTILIGNE DE LA LUMIÈRE.

377. Déduttions. — L'opfique est la partie de la science qui traite des conditions dans lesquelles les corps sont aptes à produire en nous les sensations lumineuses. — Quant à ces sensations ellemêmes, elles ne peuvent pas plus être définies que les sensations acoustiques ou calorifiques.

Les corps qui peuvent impressionner notre œil se distinguent en corps lumineux par eux-mêmes, et corps visibles par éclairement.

378. Propagation rectifique de la lumière. — Lorsque l'acid et les corps qui l'environnent sont placés dans un même milieu homogène et transparent, l'un quelconque de ces corps est visible en totalités iles droites menées de ses divers points à l'ouverture de papulle sont tout entières contenues dans ce milieu. Un corps est totalement ou partiellement invisible lorsque toutes ces droites, ou quelques-unes d'entre elles, rencontrent certains corps appelés opaques.

Les conditions nécessaires pour qu'un corps non lumineux par lui-même, placé dans le même milieu homogène et transparent qu'une source de lumière, soit éclairé par elle, sont evactement semblables. Un point déterminé du corps reçoit la lumière d'un point déterminé de la source, si la droite menée entre ces deux points est tout entière contenue dans le milieu qui les sépare : il cesse d'être éclairé par ce point de la source, si la droite que l'on vient de définir rencontre un corps opaque.

L'expression de ces faits expérimentaux est ce qu'on appelle la loi de la propagation rectiligne de la lumière; le développement des conséquences qu'on en déduit constitue la théorie géométrique des ombres. — Quant à la constatation expérimentale des résultats divers auxquels conduit cette théorie, on remarquera que, dès que la source lumineuse a des dimensions sensibles, comme c'est le casordinaire, l'estience de la pénombre rend impossible toute réfication précise de la loi de propagation rectiligne. L'expérience vulgaire suffit d'ailleurs à prouver que cette loi est l'expression approchée de la réalité.<sup>10</sup>.

379. Chambre obscure. — Lorsqu'on pratique, dans l'une des parois MN d'un espace complétement clos, une petite ouverture mn (fig. 328), il résulte de ce qui précède qu'un point lumineux A,



Fig. 3s8.

placé en debors de cet espace, éclaire les points situés dans un cône ayant pour sommet le point A et pour base la petite ouverture.

— Si donc on considère un objet extérieur AB, lumineux ou éclairé, et un écran PO placé dans la chambre obseure derrière louverture, chaque point de AB donne naissance sur l'écran a une petite surface éclairée, limitée par l'intersection de l'écran avec le cône qui a pour sommet ce point et pour base la petite ouverture. L'ensemble de ces petites surfaces donne naissance à une image grossière AB des objets extérieurs; l'inspection de la figure 3-8 fait comprendre que cette image est remersée.

<sup>(1)</sup> Ou étudiera plus loin des phénomènes qui montrent qu'elle n'en est pas l'expression rigoureusement exacte.

380. Viteace de la lumière. — L'observation attentive de certains phénomènes astronomiques a montré que l'éclairement d'un corps commence, en réalité, quelque temps après qu'il est sorti de l'ombre portée par un corps opaque : de même, l'éclairement finit quelque temps près qu'il est entré dans cette ombre.

Des procédés expérimentaux très-délicats ont permis de constater et même de mesurer la durée de ce temps, soit par l'observation de ces phénomènes astronomiques, soit par des expériences de laboratoire. — On a reconnu qu'elle est proportionnelle à la distance qui sépare le corps éclairé du corps opaque, et on a appelé niteas de la lumière le quotient constant de cette distance par la durée dont il s'agit.

La valeur la plus probable de cette vitesse, lorsqu'on prend la seconde pour unité de temps, est de 300 000 kilomètres environ. C'est dire qu'on peut se dispenser d'y avoir égard, dans toutes les expériences qui n'ont pas pour but spérial la mesure des plus petits intervalles de temps.

381. Conctusiona genérales. — D'après les faits qui précèdent, il est impossible d'attribuer la lumière à l'action d'une force qui se ferait sentir instantanément à toute distance : les physiciens l'ont considérée, tantôt comme produite par l'émission de molécules matérielles, animées d'une vitesse finie, tantôt comme consistant en une modification de l'état des corps, modification qui se propageration de l'estat des corps lumineux ou éclairés. — La première hypothèse, celle de l'émission, est aujourd'hui à peu près abandonnée; la seconde, celle des ondulations, paraît senle admissible.

Les lignes suivant lesquelles se propage la lumièr reçoivent le nom de rayons (unineux; les lois précédentes permettent de les regarder comme rectilignes dans un milieu homogène. — Ces rayons ne sont point de pures abstractions géométriques; car, lorsque certaines conditions sont satisfaites, nous verrons qu'on doit leur attribuer des propriétés physiques déterminées.

### PHOTOMÉTRIE.

382. Comparation des Intensités lumineuses. — L'oil distingue, dans ses sensations, la rouleur et l'intensit. — Bien qu'on puisse reconnaître des différences d'intensité entre des couleurs diverses, le jugement qu'on porte sur les intensités des sources lumineuses que l'on compare n'offre une certaine précision que si leur onleur est la mème. Enfin, même dans ce cas, l'œil n'apprécie bien que l'égalité d'intensité; il ne peut fournir directement aucune notion d'un rapport numérique entre des intensités différentes.

Lorsque deux sources de lumière de mêmes dimensions éclairent séparément deux surfaces de même nature, placées dans les mêmes conditions de distance et d'inclinaison par rapport aux sources et à l'œil, et que les impressions produites sur l'œil par les deux surfaces éclairées sout fâgeles. on doit considérer les deux sources comme identiques. — Si deux, trois, quatre sources identiques et identiquement placées éclairent simultanément une surface donnée, on est convenu de dire que l'éclairement est doublé, triplé, quadruplé, ou que la surface reçoit une quantité double, triple, quadruplé de lumière. Il n'est d'ailleurs pas certain que ces nombres exprisunt l'accroissement d'énergie de la sensation proprement dite.

383. Loi du cosimus. — On constate, par l'expérience, qu'un cops lumineux de forme quelconque, dont tous les éléments superficiels offrent les mêmes conditions physiques, produit exactement la même sensation qu'un plan lumineux, lorsque sa distance à l'euil est assez grande pour que les droites nenées de ses divers points à l'ouverture de la pupille soient sensiblement parallèles. Par consciuent, les éléments que découpent, sur la surface de ce corps, divers exlindres a nant pour base l'ouverture de la pupille, envoient l'evil des quantités égales de lumière. Comme d'ailleurs les étendus de ces éléments sont inversement proportionnelles, pour chacun d'eux, au cosinus de l'angle formé par la normale à l'élément avec les artés du cyindre, il en résulte que la quantité de lumière envoyér par un élément lumineux douné, dons diverses directions, est proportionnelle aux comme d'intérnate douné, dons diverses directions, est proportionnelle aux comme d'intérnate.

CONTRACTOR SEGMENT OF THE PROPERTY OF THE PROP

Il est d'ailleurs évident que la quantité de lumière envoyée par un élément lumineux, sur une surface placée très-loin par rapport aux dimensions de l'élément lui-même, est proportionnelle au cosinus de l'angle formé par la normale à la surface avec la direction des ravons lumineux.

384. Loi du carré des distances. — L'expérience montre que l'éclairement produit par une source lumineuse, sur une surface de nature déterminée et sous une inclinaison déterminée, est égal à l'éclairement que produisent, sur une surface de même nature et sous le même inclinaison, quatre sources identiques placées à une distance double; il est encore égal à l'éclairement produit par neuf sources identiques placées à une distance triple, et ainsi de suite. On en conclut que les éclairements produits par l'une de ces sources, à différentes distances de la surface éclairée, sont en raison inverse des currés des distances.

Il est d'ailleurs facile de démontrer a priori qu'il en doit être ainsi, soit dans la théorie de l'émission, soit dans la théorie des ondulations. - En effet, suivant qu'on accepte l'une ou l'autre de ces deux théories, il faut admettre, ou bien que la source lumineuse émet autour d'elle, dans un temps déterminé, une certaine quantité de molécules matérielles, ou bien qu'elle produit dans le milieu qui l'environne un mouvement correspondant à une certaine quantité de force vive. On doit admettre aussi que l'éclairement d'une surface de grandeur déterminée est proportionnel à la quantité de molécules matérielles ou à la quantité de mouvement qu'elle reçoit dans un temps déterminé, par exemple dans l'unité de temps. Or si l'on décrit, autour de la source comme centre, une sphère de rayon D, la surface de cette sphère 4 mD2 recevra, dans l'unité de temps, toutes les molécules émises dans l'unité de temps par la source, ou toutes les quantités de forces vives produites dans l'unité de temps par cette même source. De même, une sphère de rayon D', décrite autour de la même source, recevrait la même quantité de molécules matérielles, ou la même quantité de forces vives, sur une surface 4πD'2. Dès lors, comme les quantités de molécules matérielles ou les quantités de forces vives reçues dans une même étendue de chacune

VERDET, III. - Cours de phys. II.

de ces deux surfaces sont inversement proportionnelles aux surfaces totales, ces mêmes quantités doivent être dans le rapport  $\frac{D^2}{D^2}$ , c'est-à-dire que les éclairements doivent être en raison inverse des carrés des distances.

385. Éclat intrinsèque et éclat total d'une source tunsineuse. — Objet de la photométrie. — Des deux lois précédentes on déduit facilement une expression simple de la quantité de lumière envoyée par une surface à une autre, Jorsque la distance de ces deux surfaces est très-grande par rapport aux dimensions de chacune d'élles.

Soient S la projection de la surface lumineuse sur un plan perpondiculaire à la direction des rayons lumineux. S' la projection de la surface échairée sur le même plan. D la distance des deux surfaces; enfin, soit E un coefficient particulier, qui caractérise la source lumineuse considérée, et que nous nonmerons éclat intrinséque de la source. — On peut représenter la quantifé totale de lumière Q, envoyée d'une surface à l'antice, par

$$Q = \frac{ESS'}{D^2}$$

Si, dans cette expression, on fait S'=1, c'est-à-dire si l'on considère la quantité de lumière Q, envoyée par la source sur une surface dont la projection sur la direction des rayons est égale à l'unité, on obtient ce qu'on nomme l'éclat total de la source à la distance D: il a pour expression

$$Q_1 = \frac{ES}{D^2}$$

Enfin, on peut remarquer que  $\frac{S}{D^2}$  exprime la surface découpée, dans une sphère de rayon égal à l'unité. par un cône ayant son sommet sur la surface éclairée et circonscrit à la sourree, c'est-à-dire la surface apparente de la source, uc de la surface éclairée : par suite, si l'on fait  $\frac{S}{D^2}$ —t dans la valeur précédente de  $Q_1$ , on obtiendra une valeur qu'on peut appeler l'éclat total de la source par

unité de surface apparente : cette quantité n'est autre que le coefficient même qui représente l'éclat intrinséque de la source (1).

L'objet de la photométrie est de comparer tantôt les éclats totaux, tantôt les éclats intrinsèques. Le principe de toutes les méthodes est toujours de ramener cette comparaison à l'appréciation de l'égalité d'éclairement de deux surfaces voisines.

Pour comparer l'échat total d'une source à celui d'une autre, on réduit dans un rapport connu la quantité de lumière envoyée par l'une des deux sources, jusqu'à ce que la comparaison des deux éclairements conduise à en constater l'égalité. L'exposition des procédés de ce genre ne pourra être faite qu'après une étude apprefondée de propriétés de la lumière. — Les procédés qui servent à la comparaison des éclats intrinsèques peuvent au contraire être exposés dès maintenant.

386. Méthode générale de comparation des éclats intrinacques de deux sources lumineuses.— Pour comparer les éclats intrinsèques de deux sources, on fait tomber séparément les rayons émis par l'une et par l'autre sur deux surfaces identiques, sous une inclinaison sensiblement normale; on fait alors varies distance de l'une d'elles à la surface qu'elle éclaire, jusqu'à ce que les deux éclairements paraissent égaux : on a alors

$$\frac{ES}{D^2} = \frac{E_1S_1}{D_1^2} \stackrel{(2)}{\longrightarrow} ,$$

formule d'où l'on déduit le rapport des éclats intrinsèques.

Pour que cette méthode conduise à des résultats exacts, il faut :

(i) Lorsque la distance de la surface lumineuse à la surface éclairée n'est pas trèsgrande par rapport anx dimensions de ces surfaces, l'expression

$$E \frac{d^nSd^nS'\cos i \cos i}{D^n}$$

représente toujours l'éclairement produit sur un élément différentiel de la surface S par nn élément différentiel de la surface S. L'éclairement total de l'élément d'S' s'obtient par une intégration : il peut être variable d'un élément à l'autre.

On Dans la pratique, on n'a souvent intérêt à connaître que le rapport des expressions ES et E, S, , qu'on appelle quelquefois les éclats totaux à l'amité de distance. — Cette dénomination n'est exacte qu'autant qu'on suppose l'unité de distance tré-grande par rapport aux dimensions de la surface éclairante et de la surface éclairée.

1° qu'il y ait identité physique absolue entre les deux surfaces dont on compare l'éclairement; 9° que ces deux surfaces soient en contact immédiat l'une avec l'autre, afin que la comparaison ne présente pour l'œil aucune incertitude.

387. Photomètre de Foucault, - Les deux conditions que l'on vient d'énoncer ont été réalisées surtout dans le photomètre qui a été construit par Foucault pour la Compagnie parisienne d'éclairage par le gaz : ce photomètre est aujourd'hui universellement adopté dans l'industrie.

Les deux sources que l'on compare A, B (fig. 329) agissent séparément sur deux parties différentes d'une lame de porcelaine ver-



ticale PQ, assez mince pour être translucide (1). L'écran opaque vertical RS, qui sépare l'un de l'antre les deux éclairements, peut à volonté être approché ou éloigné de la lame PQ; on lui donne une position telle, que les plans verticaux menés par AM et BN, qui limitent les régions éclairées séparément par les sources A et B,

<sup>(</sup>i) On emploie quelquefois aussi des lames de gélatine, ou des lames de verre recouvertes d'un dépôt uniforme et adhérent de grains de fécule ou d'autres matières. Le papier huilé, le verre dépoli, les membranes organiques, dont on s'est souvent servi, sont en général dépourvus de l'homogénéité désirable. - On peut corriger les défauts d'homogénéité, pourvu qu'ils ne soient pas trop considérables, en changeant de côté les deux sources lumineuses et prenant la moyenne des résultats fournis par les deux expériences.

viennent se couper sur la lame de porcelaine : les deux régions PM, QN, édairées chacune par l'une des deux sources, sont alors séparées par une bande plus éclairée MN, qu'on peut rendre aussi étroite que l'on veut.

388. Photomètre de Rumford. — Le photomètre de Rumford, bien antérieur à celui de Foncault, est loin de présenter la même précision.

Entre les deux sources que l'on compare, A, B (fig. 330), et un écran translucide PQ, on place un cylindre opaque vertical C; on



fait varier la distance de l'une des sources à l'écrau jusqu'à ce que les deux ombres portées MY, NY paraissent de même valeur. — Lorsque cette égalité est obtenue, il est évident que l'ombre NY, relative à la source A, reçoit de la source B autant de lumière que l'ombre MY, relative à la source B, en reçoit de la source A. On peut donc, en appelant D et D, les distances Am et Bu, poser encore l'équation  $\frac{E_0}{D^2} = \frac{E_0 P_0}{D^2}$ , d'où l'on déduira le rapport des éclats intrinsèques.

## RÉFLEXION DE LA LUMIÈRE.

389. Lois de la réflexion. — La réflexion d'un rayon lumineux sur une surface polie est assujettie aux deux lois élémentaires suivantes :

1° Le rayon réfléchi reste dans le plan normal d'incidence.

2° L'angle de réflexion. c'est-à-dire l'angle formé par le rayon réfléchi avec la normale, est égal à l'angle d'incidence, c'est-à-dire à l'angle formé par le rayon incident avec la normale.

Pour vérifier approximativement ces lois, on peut joindre par des droites les divers points d'une source lumineuse aux divers points d'une surface réfléchissante, et construire, en appliquant les lois elles-mémes, les rayons réfléchis correspondants à ces rayons incidents; on constate alors que les points de l'espace renoutrés par les droites que l'on a obtenues, comme représentant les directions des rayons réfléchis, sont tous éclairés et sont senls éclairés par la lumière que renroie la surface. — Il flaut remarquer d'aillenrs que, les sources lumineuses employées ayant en général des dimensions sensibles, l'à se produit toujours, dans ces expériences, des eflets comparables, l'à ceux de la pérombre, ce qui ne permet pas de donner à cette vérification plus d'exactitude qu'à celle des lois de la propagation rectitique.

On vérifie au contraire très-exactement les lois de la réflexion en comparant la distance zénithale d'un astre, mesurée directement, avec la distance zénithale que l'on déduit de l'observation de son image vue par réflexion à la surface d'un bain de mercure. z' Un théodolite étant installé de manière que son ave soit bien vertical, on vise d'abord une étoile; on fait ensuite tourner le limbe et 18 o degrés autour de l'ave de l'instrument, et l'on vise de nouveau la même étoile; le déplacement angulaire qu'il faut donner à la lunette est (abstraction faite de l'effet du mouvement diume que les formules de l'astronomies sphérique permettent de corriger) le les formules de l'astronomies sphérique permettent de corriger) double de la distance zénithale. — 2° Avec le même instrument, on vise successivement l'étoile S (fig. 331) et l'image de cette étoile réfléchie par un bain de mercure. L'angle SRI que comprennent entre



Fig. 331.

ellas ces deux directions est, en vertu du parallélisme des droites ST et SR, supplémentaire de l'angle STR, qui est lui-même le double de l'angle d'incidence, c'est-à-dire le double de la distance zénithale.

— L'égalité des deux valeurs de la distance zénithale qui sont fournies par ces déterminations conduit à la vérification cherchée.

## RÉPLEXION PAR LES SUBFACES PLANES.

390. Application des lois de la réflexion aix phénamiens offerts par les mireirs plans. — Les lois de la réflexion permettent de prévoir, à l'aide de constructions géométriques, les divers phénomènes offerts par les miroirs plans. — Il suffira d'énoncer ici les principaux résultats auxquels on parvient ainsi, les figures qui indiquent le principe de chacune des constructions géométriques correspondantes étant trop simples pour exiger de plus amples dévelopments.

1° Un point lumineux A (fig. 33+), placé devant un miroir plan MN, fournit une image virtuelle A', symétrique de A; c'est-à-dire que les rayons réfléchis qui sont émanés de A se comportent confine s'ils émanaient du point A', symétrique de A par rapport au miroir.



- Un objet lumineux AB fournit une image A'B', symétrique de AB par rapport au miroir.

a" Lorsqu'un point lumineux P est vu par réflexiou dans deux miroirs parallèles MM', NN' (fig. 333), la distance des deux images



P1, P2, formées chacune par une scule réflexion sur l'un ou sur l'autre des miroirs, est égale au double de la distance des deux miroirs eux-mêmes.

Ce résultat, également applicable au cas où le point lumineux est situé dans l'espace compris entre les plans des deux surfaces réfléchissantes, comme dans la figure 333, et au cas où il est situé en dehors de cet espace, comme dans la figure 334, permet de vérifier par-



l'expérience le parallélisme des deux faces d'une lame transparente. Il suffit, pour cela, de faire reposer la lame sur trois pointes mousses, et d'observer les deux images d'une même étoile, fournies chacune par nne réflexion sur l'une des deux faces : l'objet lumineux étant ici à une distance infinie, les deux images doivent rester toujours confondues en une seule, lorsqu'on fait tourner la lame dans son plan, en la faisant glisser doucement sur les pointes qui la supportent. ---Si la lame était opaque, en sorte qu'on ne pût voir que

l'inage formée par sa face supérieure, on pourrait encore vérifier le parallélisme des deux faces en constatant que cette image unique reste immobile pendant la rotation.

3° Un point lumineux, placé entre deux miroirs parallèles, fournit deux séries indéfinies d'images, situées chacune derrière l'un des deux miroirs.

4" Lorsqu'un point lumineux est placé entre deux miroirs faisant entre eux un certain angle, l'oil aperçoit, par les réflexions successives sur les deux surfaces, un nombre d'images qui dépend de l'angle des miroirs. — Désignons par o l'angle MAN formé par les deux miroirs (fig. 335): soit S un point lumineux, et désignons l'angle MAS par «. La figure montre comment on peut construire géométriquement l'image S', formée par une seule réflexion sur le miroir AM; l'image S', formée par une première réflexion sur AM, suivie d'une seconde réflexion sur AN; l'image S', formée par que première té-

flexion sur AM, suivie d'une seconde réflexion sur AN, et d'une troisième réflexion sur AM, etc. On obtiendrait de la même manière la série d'images correspondantes aux rayons dont la première réflexion



. 335.

aurait eu lieu sur le miroir AN. — Or, si l'on évalue, en fonction de  $\omega$  et de a, les angles tels que MS'. MS', etc., qui sont formés par la ligne AV et les droites menées aux diverses images, on verra que ces angles repassent périodiquement par les mêmes valeurs, si  $\omega$  est une partie aliquote de la circonférence un nombre commensurable de parties aliquotes de la circonférence : il en résulte que, dans ec cas, le nombre des images est limité et facile à déterminer a priori. — Si l'on considère, eu particulier, le cas où  $\omega$  = 60 degrés, on verra que le nombre des images est égal à cinq : si donc l'all est placé de façon à voir en même temps l'objet luimême et les cinq images, il aura en réalité sis fois la sensation de ret objet. — Cest le principe du kaléidoscep.

5° Si un miroir M'ecoit un rayon lumineux SI (fig. 336) dans une direction constante, et si le miroir tourne d'un angle a autour d'un axe passant par le point I, le déplaceuent angulaire RIII' du rayon lumineux réliéchi est égal à 2x. — Ce principe a été appliqué à la mesure de la durée de certains phénomènes lumineux, quand cette durée est très-courte. Ainsi, en recevant sur un miroir animé d'un monvement de rotation rapide la lumière d'une étincelle élec-



Fig 336.

trique, on obtient comme image une bande lumineuse : la longueur de cette bande permet de calculer la durée de l'étincelle, pourvu que l'on connaisse la vitesse de rotation du miroir.

391. Mesure des angles diédres des cristaux. - C'est encore sur les lois de la réflexion qu'est fondé l'usage des goniomètres,



Fig. 337.

qui servent à mesurer les angles dièdres que forment entre elles les faces réfléchissantes des cristaux. - On indiquera simplement ici l'usage du goniomètre de Wollaston : le principe des autres goniomètres est d'ailleurs absolument semblable.

Le cristal est placé (fig. 337) en C, sur un support articulé S, à l'extrémité de la tige VR qui est munie en V d'un bouton fileté. La tige VR est environnée d'une sorte de manchon métal-

lique PQ, dans lequel elle peut tourner à frottement doux, et qui porte perpendiculairement à son axe un disque circulaire DD', gradué sur sa tranche; à l'autre extrémité de ce manchon est un petiti disque fileté T, qui permet de faire tourner le manchon lui-même autour de son ave; une alidade fixe A, munie d'un vernier, mesure les angles dont a tourné le disque gradité DD'. Lorsqu'on agit sur le disque T, on entraîne à la fois le manchon PQ et la fige VR qu'il contient; lorsqu'on agit sur la tête V, on fait simplement tourner la tige VR dans le manchon, qui deueurre immobile. — M'est une glace noire auxiliaire, dont on va indiquer l'usage.

Où dispose d'abord l'appareil de manière que le linhe gradue soit perpendiculaire à une arête horizontale d'un édifice éloigné, et que le miroir M soit parallèle à cette même arête : le parallèlisme du miroir se reconnaît au parallèlisme de l'image et de l'objet. Cet objet et son image constituent alors deux mires horizontales, parallèles et très-éloignées du goniomètre. — Le cristal étant fisé avec de la cire à l'extrémité du support articulé S, on lui donne, par tètonnements, une position telle, qu'il soit possible, en faisant tourner la tige VR, de faire coincider l'image de la mirre, donnée par le miroir M, avec l'image produite par une des faces de l'angle dièdre; on est alors certain que cette face de l'angle dièdre est parallèle à la mire, et par suite perpendiculaire au limbe gradué; on opère de même relativement à la seconde face du dièdre, et, par des tâtonnements, on parvient à rendre les deux faces-simultanément parallèles à la mire.

Pour mesurer l'angle de ces deux faces, an fait tourner le limbe, à l'aide du disque T, de manière à établir successivement la coincidence entre les images de la mire produites par les deux faces et l'image réléchie par le miroir M. Les figures 338 et 335 font comprendre comment on pent boserver cette cionicidence, en plaçant l'oil de manière à recevoir les deux systèmes de rayons par deux moitiés différentes de la pupille OO. Elles montrent, ven outres, que l'angle dont le limbe doit tourner entre les deux observations est le supplément de l'angle cherché ACB. — En effet, la direction des rayons incidents est sensiblement la même dans les deux observations, parce qu'ils sont assujettis à passer constamment par une mire très-éloignée M et par un cristal de très-petites dimensions. Il en est de même, pour une raison semblable, des

rayons réfléchis, lorsque la coîncidence des images est établie. Il est donc nécessaire que les deux faces réfléchissantes occupent suc-





Fig. 33q.

cessivement la même position, et par conséquent que le cristal tourne d'un angle égal au supplément de l'angle de ses deux faces,

## RÉFLEXION PAR LES SURFACES COURBES.

- 392. Réflexion des rayons émanés d'un point lumineux, par les miroirs courbes de formes quelconques. -Lorsqu'un miroir courbe de forme quelconque reçoit les rayons émanés d'un point lumineux, trois cas se peuvent présenter, selon la forme particulière du miroir et la position du point par rapport à lui :
- 1° Les rayons émanés du point lumineux prennent, après la réflexion, des directions telles, qu'ils vont tous se couper en un même point appelé foyer conjugué réel. - Il est évident, d'après les lois de la réflexion, que si le point lumineux venait occuper la position pri-

mitive du foyer, le nouveau foyer prendrait la place du point lumineux primitif.

- 2º Les rayons réfléchis ne se coupent pas, mais leurs prolongements se rencontrent derrière la surface du miroir, en un point appelé foyer virtuel.
- 3º Îl n'y a pas de foyer réel ou virtuel, mais les rayons réfléchis ou leurs prolongements déterminent, par leurs intersections successives, une surface à laquelle ils sont tous tangents et qui prend le nom de surface caustique.
- Les deux premiers cas sont des cas exceptionnels. Un ellipsoide de révolution fait converger en l'un de ses foyers les rayons lumineux énanés d'un point placé en son autre foyer; en particulier, un paraboloide de révolution conceutre en son foyer les rayons incident parallèles à son axe. De même, les rayons partis du foyer d'un hyperboloide de révolution à deux nappes sont réfléchis dans des directions telles, que leurs prolongements aillent se couper en l'autre foyer. — Mais, en dehors de ces deux conditions, il n'y a jamais, à parler rigoureusement, de foyer lumineux: on peut toujours cons-



Fig. 240.

tater l'existence d'une canstique, en étudiant la marche des rayons réfléchis. Lorsque la lumière a une intensité suffisante, l'accumulation des rayons étant plus grande au voisinage de la surface à laquelle ils sont tangents qu'en toute autre région de l'espace, l'illumination des poussières suspenduex dans l'air suffit pour manifester la forme de la surface caustique. On peut aussi couper la surface par un écran blanc et observer la forme de l'intersection. — La figure 3/40 représente, par exemple, l'intersection de la surface caustique d'un miroir cylindrique par un plan perpendiculaire à l'axe, le point l'unineux étant supposé à une distance infinie 0.

Gependant, lorsque le miroir est une portion de surface sphérique correspondante à un angle au centre peu considérable, on peut, avec une approximation assez graude, le considérer comme donnant unissance à des foyers réels ou virtuels, et, par suile, à des images; c'est ce que l'on va maintenant démontierant par suile, à des images; c'est ce que l'on va maintenant démontée.

393. Miroirs sphériques concaves. — Soit P (fig. 341) un point lumineux, placé sur l'axe d'un miroir sphérique concave de petite ouverture angulaire; soit MM' l'intersection de ce miroir par



Fig. 351.

un plan passant par cet ace, plan qui n'est autre que celui de la figure: soient Pl un rayon lumineux incident, contenu dans ce même plan, Cl le rayon du miroir qui est la normale au point 1, lP' le rayon lumineux réfléchi. La droite Cl étant bissectrice de l'angle en l, le triangle Pll' donne

$$\frac{CP}{CP} = \frac{tP}{tP}$$

<sup>(9)</sup> Les propositions contenues dans ce paragraphe seront démontrées plus toin d'une manière générale, forsqu'ou traitera de la réfraction.

et comme, en vertu de la petite ouverture angulaire du miroir, les longueurs IP' et lP diffèrent peu de AP' et de AP, on a sensiblement

$$\frac{CP}{CP} = \frac{AP}{AP}$$

c'est-à-dire, en posant AP = p, AP' = p', AC = R,

$$\frac{\mathbf{R}-\mathbf{p'}}{\mathbf{p}-\mathbf{B'}}=\frac{\mathbf{p'}}{\mathbf{p}}$$

d'où l'on tire

$$\frac{1}{p'} + \frac{1}{p} = \frac{2}{R}.$$

Done, pour un même miroir, la position du point P' ne dépend que de la position du point lumineux P; elle est indépendante de la position du point d'incidence I sur le miroir. En d'autres termes, tous les rayons émanés de P vont sensiblement se réunir en un point unique P', qui peut recevoir le nom de foyer conjugué du point P, à cause de la symétrie de l'équation précédente par rapport à p et p'.

Si, dans la formule (1), on fait  $p = \infty$ , c'est-à-dire si l'on suppose que les rayons lumineux incidents soient parallèles à l'are du miroir, on en déduit la valeur particultère  $p' = \frac{R}{2}$ . Donc, dans ce cas, les rayons réfléchis vont passer par un point situé à égale distance du centre et de la surface réfléchissante; ce point prend le noun de foyer principal. — Si l'on désigne par f la distance du foyer principal à la surface réfléchissante, la formule devient

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{p} = \frac{1}{f}$$

La discussion de cette formule conduit immédiatement aux résultats contenus dans le tableau suivant :

$$\begin{array}{lll} p > 2f. & & p' < 2f \text{mais} > f. & \text{(foyer réel)}. \\ p = 2f. & p' = 3f. & n \\ p < 2f \text{mais} > f. & p' > 2f. & n \\ p = f. & p' = \infty & \text{(foyer réel à l'infini)}. \\ p = f. & p' < 0 & \text{(foyer virtuel)}. \\ p = 0 & p' = 0 & n \\ p = 0 & p' > 0 \text{ nuis} < f. & \text{(foyer réel)}. \end{array}$$

Le résultat contenu dans la dernière ligne de ce tableau peut s'én noere re disant que si l'on fait tomber, sur un miroir sphérique conçave, un faisceau de rayons lumineux qui convergent vers un point situé derrière le miroir, point que l'on peut appeler point lumineux rittuel, les rayons réfléchis vont converger vers un l'oper réel, situé entre la surface réfléchissante et le foyer principal.

394. Mireira sphériques convexes. — La formule (1), établie plus haut pour les miroirs concaves, convient également aux miroirs convexés, à la condition de regarder comme négatif le rayon R, qui est dirigé vers le côté opposé à celui d'où vient la lumière. Si fon met en évidence le signe négatif de R, ou obbient

$$\frac{1}{p'} + \frac{1}{p} = -\frac{2}{R}$$

En faisant dans cette formule  $p = \infty$ , on a  $p' = -\frac{R}{2}$ , c'est-à-dire que le foyer principal est ici virtud : en désignant par -f la distance de ce foyer à la surface du miroir, on obtient la formule analogue à celle des miroirs concaves

$$\frac{1}{p'} + \frac{1}{p} = -\frac{1}{f}$$

La discussion de cette formule conduit aux résultats suivants :

395. Cas où le point lumineux est situé horr de l'axe du mireir, à une petite distance. — Dans ce qui précède, on a toujours considéré le point lumineux comme situé sur l'axe du miroir : si l'on prend maintenant un point Q (fig. 342), situé hors de l'axe, mais de façon que la ligne CQ ne fasse avec l'axe qu'un petit angle, on peut évidemment étendre à cette ligne, pour les rayons émanés de ses divers points, tout ce qui a été dit prévédem-

VERBET, III. - Cours de phys. II.

ment de l'axe AP lui-même pour les rayons émanés des points de cet axe. Les droites telles que CQ prennent le nous d'axes secondaires. —



Dès lors, pour tous les points lumineux dont les axes secondaires ne s'écarteront pas trop de l'axe AP du miroir, la formule (1) fera connaître la position du foyer.

De là résulte qu'un objet lumineux ayant la forme d'un petit are de cercle terniné à l'ace, tel que PQ (fig. 35 a), a pour image un autre petit are de cercle P'Q', également ternuné à l'ave. Les deux ares peuvent d'ailleurs être regardés comme se confondant sensiblement avec les tangentes en Pet P': on peut done dire qu'un e petite droite perpendiculaire à l'axe principal d'un miroir sphérique a pour image une droite également perpendiculaire à cet ave. ce qui suffit pour permetter de déterminer l'image d'un objet quelconque, pourvu que ses divers points aient des axes secondaires peu inclinés sur l'axe principal.

Quant à la grandeur de l'image par rapport à l'objet, on la déterminera en éliminant p' entre les deux équations

$$\frac{PQ}{PQ} = \frac{2f - p'}{p - 2f},$$

$$\frac{1}{p'} + \frac{1}{p} = \frac{1}{f}.$$

Dans la position particulière de l'objet qui est représentée par la figure 3/12, l'image est renversée par rapport à l'objet : il en est ainsi toutes les fois que p et p' sont de même signe. — Au contraire,

l'image est droite par rapport à l'objet lorsque p et p' sont de signes contraires.

396. Aberration Iongitudinale et aberration Intérale.

On appelle aberration longitudinale la distance du foyer des rayons qui tombent sur le bord du niroir, ou rayons marginaux, au foyer des rayons qui tombent au voisinage du sommet À, ou rayons centraux et le foyer des rayons centraux est d'ailleurs, comme on voit, celui que détermine la théorie précédente.

On appelle aberration latérale le rayon du cercle déterminé par l'intersection du cône des rayons marginaux réfléchis, avec un plan mené par le foyer des rayons centraux, perpendiculairement à l'axe du miroir.

Les valeurs de chacune de ces aberrations dépendent de la position du point qui émet les rayons lumineux : les deux valeurs particulières qui sont relatives au cas où les rayons incidents sont parallèles à l'ave du miroir prennent le nom d'aberrations principales. — Il est facile d'en obtenir l'expression, en fonction de l'ouverture du miroir.

Soient  $\alpha$  la demi-ouverture angulaire ACM du miroir (fig. 343), F le foyer principal des rayons centraux,  $F_1$  le foyer des rayons



marginaux parallèles à l'axe. Le triangle CF,M étant isocèle, on a

$$CF_1 = \frac{\left(\frac{R}{2}\right)}{\cos \alpha}$$
 on  $CF_1 = \frac{f}{\cos \alpha}$ .

d'où l'on tire la valeur de l'aberration longitudinale principale,

$$FF_1 = \int \frac{1 - \cos \alpha}{\cos \alpha}$$

D'autre part, l'aberration latérale principale FH s'obtient en multipliant  $FF_1$  par la tangente de l'angle  $FF_1H$ , ou par tang  $2\alpha$ , ce qui donne

$$FH = f \frac{1 - \cos \alpha}{\cos \alpha} \tan \beta \circ \alpha.$$

- 397. Meaure du rayon de courbure d'un miroir sphérique. — Les résultats qui précèdent fournissent une mêted simple pour déterminer, par l'expérieuce, le rayon de courbure d'un miroir sphérique quelconque, et par suite le foyer principal des rayons centraus.
- n° Pour un miroir sphérique concere, on orientece miroir de façon que son axe principal soit dirigé vers le soleil, et l'on détermine par tâtonnements quelle est la position qu'il faut donner à un petit érran pour que les rayons réfléchis, en venant le rencontrer, produisent l'image circulaire la plus petite et la plus brillante. Cette image est celle du soleil; elle peut être considérée comme formée par des rayons qui, à l'incidence, étaient parallèles entre eux. On mesure alors la distance de la position actuelle de l'éran au sommet du miroir : cette distance est sensiblement égale à la distance focale principale des rayons centraux. En preuant le double de cette distance, on obletuel le rayon de courbure du miroir.
- 2° Pour un miroir splérique conveze, on dirige encore l'asc de ce miroir vers le soleit et l'on place en avant de la surface réfléchissante un évran opaque IIK, perré de deux petites ouvertures P, P (fig. 344): ces deux ouvertures laissent passer deux faisceaux cylindriques de rayous solaires, PM, PM, qui tombent sur le miroir et produisent deux faisceaux réfléchis, Mm, Mm'. Ces deux derniers faisceaux viennent former sur l'écran IIK deux petites surfaces éclairées, m, m': on écarte ou l'on rapproche l'écran du miroir, jusqu'à ce que la distance des centres de ces petites surfaces soit double de la distance des centres de vou ouvertures P et P'.

Lorsque ce résultat est atteint, on voit, sur la figure, que l'on a sensiblement

$$FA = F'A = f$$
.

pourvn que la distance PP' soit peu considérable. - Il suffit donc de mesurer la distance F'A de l'écran au miroir, pour avoir la dis-



tance focale principale. En prenant le double de cette distance, on obtient le rayon de courbure.

## RÉFRACTION DE LA LUMIÈRE.

398. Phénomène de la réfraction. — On désigne sous le nom de réfraction le changement de direction qu'éprouvent, en général, les rayons lumineux en passant d'un milieu dans un autre.

Ce changement de direction peut être constaté par l'observation vulgaire du déplacement que paraissent éprouver, pour l'oil placé dans l'air, les objets placés dans l'eau. — C'est ainsi qu'un bâton, dont une partie est plongée obliquement dans l'eau, paraît brisé au niveau de la surface du liquide. C'est ainsi envore que le fond d'un vase contenant un liquide transparent paraît relevé.

399. Lois de Descartes. — La réfraction par les corps transparents autres que les substances cristallisées est assujettie aux deux lois suivantes, qui sont connues sous le nom de lois de Descartes:

1° Le rayon incident et le rayon réfracté sont contenus dans un même plan, normal à la surface réfringente.

2º Le rapport du sinus de l'angle d'incidence au sinus de l'angle de réfraction est constant. — La valeur de ce rapport est l'indice de réfraction du milieu dans lequel pénètre la lumière, par rapport au milieu doù elle sort : selon que l'indice est plus grand ou plus petit que l'unité, le second milieu est dit plus réfringent ou moins réfringent que le premier.

A00. Principe des procédés employée pour vérifler les lois de la réfraction. Les procédés qui ont été employée pour vérifler les lois de la réfraction sont assez nombreux. Ils offernt ce caractère commun, qu'on s'est proposé de mesurer la dévation de rayons qui passent de l'aur dans un milieu transpareut, et repassent ensuite de ce milieu dans l'air; mais, pour se rendre in-dépendant de l'une des deux réfractions, ou a fait en sorte que l'un des deux changements de milieu s'éflectuits aous l'incidence nomale,

c'est-à-dire sans déviation. On n'a alors à mesurer que la déviation produite à l'autre changement de milien.

 401. Procédé d'Al-Hazen. — Un cercle métallique MN (fig. 345), portant deux alidades mobiles OA, OB, munies de pinnules, est



Fig. 345.

plongé dans un vase plein d'eau : la surface PQ du liquide passe par le centre O du cercle. On cherche à donner aux deux alidades des positions telles, qu'un rayon solaire transmis par les pinnules de la première alidade OA soit, après réfraction, transmis par les pinnules de la seconde OB. — Dans chaque système de positions, on mesure les angles VOA, VOB, formés par la verticale VV et chacune des deux

alidades, et l'on vérific que le rapport des sinus de ces deux angles est constant.

102. Procédé de Képler. — On expose aux rayons du soleil une paroi verticale opaque MNPQ (fig. 346), et l'on applique sur cette



Fig. 356.

paroi, dans une partie de sa longueur et du côté opposé au soleil, un parallélipipède de verre XYUVST, qui a même hauteur. On obtient ainsi, sur le plan horizontal qui supporte le prisme de verre, deux ombres portées par la paroi verticale. Ces deux ombres ont des largeurs différentes : l'une, limitée par les rayons qui ont traversé le prisme de verre, a pour largeur TZ; l'autre, limitée par les rayons qui n'ont pas traversé le verre, a pour largeur NB. Il est facile de voir que la mesure de ces deux largeurs suffit pour qu'on puisse calculer le rapport du sinus de l'angle d'incidence au sinus de l'angle de réfraction dans le verre, pour les rayons qui rasent l'arête supérieure de la paroi MP.

403. Procédé de Descartes. — Un faisceau lumineux très-délié. transmis par deux ouvertures étroites M. N. situées à la même distance du plan PQ (fig. 347), arrive normalement sur la première surface d'un prisme de verre ABC, de façon qu'il pénètre dans le



verre sans déviation : il éprouve au contraire, en repassant du verre dans l'air, une déviation qui le ramène vers le plan PQ, et il vient former sur ce plan une petite surface éclairée VR. - Cette expérience peut évidemment fournir les mesures nécessaires à la détermination de l'angle d'incidence et de l'angle de réfraction, pour le passage au travers de la face AC du prisme.

404. Procédé de Newton. - Un faisceau délié de rayons solaires SI (fig. 348) tombe sur la surface d'un vase rectangulaire contenant de l'eau H. Ce vase est fixé à l'extrémité d'une règle AB, mobile autour d'un axe O qui est situé à la partie supérieure de la colonne verticale C : un quart de cercle MN permet de mesurer les angles que fait la règle AB avec la verticale. — On fait tourner la règle autour de son axe jusqu'à ce que la partie moyenne EJ du fais-



ceau lumineux émergent lui soit parallèle : dans cette position, ce faisceau est perpendiculaire à la face d'émergence PQ, en sorte que les rayons lumineux n'éprouvent de déviation qu'au point I. Une lecture sur le quart de cerrle MN fournit la valeur de l'angle de réfraction; quant à la valeur de l'angle d'incidence, elle peut être obtenue en répétant la même expérience après avoir supprimé le liquide.

A05. Renarque générale sur los procédis précédents. — Les dives appareils dont ovient d'indiquer rapidement la construction sont trop imparfaits, pour donner des mesures précises; mais, d'après la nature même du phénomène, il n'y a pas lieu de chercher à leur donner une précision plus grande. — Daus toutes ces expériences, la réfraction d'un faisceau lumineux de lumière blanche est acompagnée d'une dilatation du faisceau émergent, dont les diverses parties se colorent de différentes couleurs. Donc, à chaque rayon incident, tel que MN (fig. 347) ou S1 (fig. 348), correspondent placueurs ayons éféractés, produisant sur l'écran les couleurs d'uresses seurs ayons réfractés, produisant sur l'écran les couleurs d'uresses.

du spectre, depuis le violet V jusqu'an ronge R : le jaune J forme à peu près la partie movenne.

Ce phénomène, désigné sous le nous de dispersion, sera étudié plus loin. On verra alors comment on peut démontrer, par des expériences susceptibles d'une grande précision, que chacun des rayons de diverses couleurs suit les lois de Descartes, et que chacun d'eux possède un indice de réfraction spécial pour une substance déterminée.

406. Refraction par une lame à faces parallèles. —
Principe du retour inverse des rayons lumineux. — L'observation montre que la position apparente d'un objet très-éloigné,
d'une étoile par evemple, n'est pas changée lorsqu'on place sur le



trajet des rayons lumineux une lame de verre à faces parallèles, on en conclut que chasque rayon mergent, et que I'S (fg. 34s), est parallèle au rayon incident SI dont il provient. L'angle d'incidence MS est donc égal à l'angle d'enregener NTS : il fon repésente par i la valeur commune de ces deux angles, par r la valeur commune des deux angles. Pli et PlT, par » l'indice de réfraction du verre par rapoet à l'êin, et qua s' l'indice de l'air par rapoet

au verre, la première réfraction donne

$$\sin i = u \sin r$$
:

la seconde réfraction donne

De ces deux équations on tire

$$n' = \frac{1}{n}$$

c'est-à-dire que l'indice de réfraction de l'air par rapport au verre est l'inverse de l'indice du verre par rapport à l'air.

Ce résultat n'est d'ailleurs qu'un cas particulier d'une loi générale que set connue sous le nom de principe du retour interne des royons.

— Cette loi, applicable à lous les phénomènes optiques, peut s'énoncer de la manière suivante : si, en traversant successirement certains milieux, un rayon de lumière suit une route déterminée, il suivre acactement la même route lorsqu'il se propagere an seas increse.

407. Réfraction par plusieurs lames parallèles consecutives. — Le parallèlisme des rayons émergents et des rayons incidents, que l'on vient de signaler dans le cas où la lumière traverse une lame à faces parallèles, a lieu encore lorsque la lumière traverse un nombre quélconque de lames parallèles consécutifées

Dans le cas particulier où l'on considère deux lames parallèles successives, ce rédulat expérimental conduit à un principe qu'et essentiel de signaler. — Soient n et u' les indices de réfraction de chacune des deux lames A, A' (fig. 350) par rapport à la ixeconde A'. Les trois réfractions successives du rayon SI donnent les relations

$$\sin i = n \sin r$$
,  
 $\sin r' = \mu \sin r$ ,  
 $\sin i = n' \sin r'$ .

De ces trois équations on tire

$$u = \frac{R}{n}$$

En général, l'indice de réfraction d'une substance A, par rapport à une autre A', est égal au quotient de l'indice de la première par



Fig. 35o.

l'indice de la seconde, ces deux derniers indices étant pris par rapport à un même milieu quelconque.

L'indice de réfraction d'une substance par rapport au vide prend le nom d'indice absolu de cette substance : l'expérience montre que, pour les corps solides ou liquides, il diffère peu de l'indice par rapport à l'air.

. 408. Réfraction par un prisme. — Dans l'étude des phénomènes lumineux, on désigne sous le nom de prisme une masse d'une substance réfringente quelconque, présentant un angle dièdre dont les deux faces sont rencontrées par les rayons lumineux.

· Lorsque la lumière traverse les deux faces d'un prisme, on observe que les rayons émergents éprouvent, par rapport aux rayons incidents, une déviation vers la base du prisme, c'est-à-dire vers la région de l'espace où est dirigée l'ouverture de l'angle dièdre.

Si l'on se borne an cas où le rayon incident est contenu dans une section principale du prisme, c'est-à-dire dans un plan perpendiculaire à l'arête de l'angle dièdre, il résulte de la première loi de Descartes que le rayon lumineux doit rester dans ce plan pendant tout son trajet. En figurant alors la nuarche successive d'un pareil rayon lumineux SI au travers d'un prisme A (fig. 351), on obtient immédiatement les relations

$$\sin i = n \sin r,$$
  

$$\sin i' = n \sin r',$$
  

$$r + r' = \Lambda,$$
  

$$i + i' = D + \Lambda.$$

Ces quatre équations, contenant six angles et l'indice de réfraction n, permettent de déterminer, par exemple, la valeur de l'indice de réfraction n, lorsqu'on connaît trois des six angles. — Ainsi,



Fig. 251.

pour déterminer l'indice de réfraction d'une substance, on pourrait employer une méthode générale consistant à mesurer, par exemple, l'ample réfringent A d'un prisme qui serait formé de cette substance, l'angle d'incidence i d'un rayon lumineur sur l'une des faces de cet angle, et la déviation D'éprouvée par ce même rayon lumineux dans son passage au travers du prisme considéré.

Mais, en vertu du principe du retour inverse des rayons lumineux, la déviation produite serait la même si l'on donnait à l'anglé d'incidence la valeur i' : on voit donc que, si l'on fait varier l'incidence d'une manière continue, la déviation doit reprendre la même valeur pour deux valeurs différentes de l'angle d'incidence; par suite, la déviation D doit passer par un maximum ou par un minimum, lequel doit précisément correspondre à une valeur de i telle que l'on ait i' = i. — Pour vérifier analytiquement qu'il en est ainsi, il suffit d'égaler à zéro la dérivée de D par rapport à i, ce qui donne, en vertu de la dernière équation.

$$1 + \frac{di}{di} = 0$$
.

D'autre part, des deux premières équations on tire

$$di = \frac{n \cos r}{\cos i} dr,$$

$$di' = \frac{n \cos r'}{\cos i} dr';$$

enfin la troisième équation donne

$$dr = -dr'$$

La condition précédente se réduit donc à  $\frac{\cos r}{\cos i} = \frac{\cos r'}{\cos i},$ 

c'est-à-dire, en définitive.

QU

$$i = \frac{D+A}{2}$$

Le calcul de la secoude dérivée de D par rapport à i montre d'ailleurs que, pour cette valeur de i, la déviation D est un minimum 31 l'indice de réfaction a du prisme par rapport au milieu extérieur est plus grand que l'unité, comme c'est le cas le plus ordinaire; et un maximum, sic lindice de réfrection est plus petit que l'unité. Ces résultats soit confirmés par l'expérience.

L'égalité i-- l'entraîne r-- r': donc, dans ce cas, le rayon Il' réfracté à l'intérieur du prisme est également incliné sur les deux faces, c'est-à-dire normal au plan bissecteur de l'angle réfringent.— Quant aux relations précédentes, elles se réduisent alors aux trois suivantes:

$$\sin i = n \sin r,$$

$$r = \frac{\Lambda}{2},$$

$$i = \frac{D + A}{2};$$

ces trois équations ue contiennent plus que quatre angles et l'indice de réfraction n. De là résulte que, en plaçant l'angle réfringent dans cette position particulière, on n'a plus à déterminer expérimentalement que deux angles, A et D par evemple, pour en pouvoir déduire la valeur de l'indice de réfraction n.

409. Reflexion totale. — Lorsque des rayons lumineux se présentent pour passer d'un milieu plus réfringent dans un miseu moins réfringent. l'indice de réfraction n est une quantité plus petite que l'unité; par suite, la formule sin r = sin i toute valeur de l'incidence telle que sin i fût plus grand que n, à une valeur de sin r supérieure à l'unité ; l'expérience montre qu'il y a alors réflexion totale, c'est-à-dire que tout rayon lumineux pour lequel on a sin i > n reste dans le premier milieu, et suit, par rapport à la surface de séparation, les lois de la réflexion.

Si, par exemple, un point lumineux O (fig. 352) est placé dans un milieu plus réfringent que le milieu extérieur, et si la surface



Fig. 33s.

de séparation des deux utilieux est plane, les seuls rayons émanés de O qui puissent émerger sont ceux qui sont émis dans l'intérieur d'un cône circulaire droit MOX, ayant son ave perpendiculaire à la surface de séparation, et pour angle générateur celui dont le sinus est égal à n. cet angle est equ'on nomme l'angle finité. Tout rayon tel que OD, qui est émis à l'estérieur du cône MOX, éprouve la réflecion totale suivant DF. — Rériproquement, si l'eal es placéen O, il voit tous les objets extérieurs dans le cône MOX ; en delors

de ce còne, il ne reçoit de lumière que celle qui lui est envoyée par des objets contenus dans le même milieu réfringent.

On peut observer, par exemple, le phénomène de la réflexion totale, au moyen d'un prisme de verre rectangulaire BAC, sur la



face hypoténuse duquel tombent des rayons lumineux diversement inclinés. Les faisceaux tels que SI (fig. 353), dont l'incidence est suffisamment petite, traversent le prisme : des faisceaux tels que SI', dont l'incidence est supérieure à la valeur de l'angle limite du verre par rapport à l'air, sont réfléchis;

totalement et peuvent être recus dans l'œil placé au-dessus de BC.

C'est à la réflevion totale qu'on doit attribuer le phénomène bien connu que l'on désigne sous le nom de mirage : ce phénomène, décrit dans tous les ouvrages élémentaires, se produit toutes les fois qu'une cause quelconque fait varier rapidement et d'une manière continue la densité et le pouvoir réfringent des couches successives de l'atmosphère.

## RÉFRACTION PAR LES SURFACES COURBES.

A10. Réfraction par une nurface aphérique. — Pour étudier la réfraction éprouvés par les rayons émanés d'un point lumineux, quand ils passent du milieu qui content ce point dans un autre milieu séparé du premier par une surface sphérique, on raisonnera sur le cas particulier où la concavité de la surface de séparation est tournée du côté du point lumineux lui-même. Les conséquences auxquelles on arrivera seront générales, à la condition de faire les mêmes conventions que dans l'étude des miroirs sphériques, relativement aux signes du rayon de courbure B, de la distance p de la surface au point lumineux, et de la distance p' de extet surface au point d'intersection des rayons réfractés avec l'acc.

Soient MN la surface réfringente (fig. 354), C son centre de courbure, P un point lumineux situé sur l'axe AC, PH un rayon



Fur. 354.

émis par ce point, HR le rayon réfracté, et II le point où le prolongement de ce rayon rencontre l'axe. Désignons par R le rayon de courbure, par p et et les distances AP et AII. On a

surf. CHP = 
$$\frac{1}{3}$$
R.HP sin i,  
surf. CHII =  $\frac{1}{3}$ R.HII sin r.

D'autre part, ces deux triangles ayant même hauteur sont entre eux comme leurs bases CP et GII, c'est-à-dire comme p-R et  $\varpi-R$ ,

ou bien

$$\frac{p-R}{m-R} = \frac{HP}{HH}n$$
.

Or, si la surface réfringente n'a qu'une très-petite étendue angulaire, le rapport  $\frac{\Pi P}{\Pi\Pi}$  ne diffère pas sensiblement du rapport  $\frac{AP}{A\Pi}$ , ou de  $\frac{P}{L}$ ; on peut donc écrire

$$\frac{p-R}{\varpi-R}=n\,\frac{p}{\varpi}.$$

d'où l'on tire

$$\frac{\pi}{n} - \frac{1}{p} = (n-1) \frac{1}{10}$$

Venner, III - Cours de phys. If.

formule qui peut être discutée de la même manière que celle des miroirs. Comme la formule des miroirs, elle conduit à reconnaître l'existence de foyers réels ou de foyers virtuels, selon les cas; elle permet aussi d'obtenir l'expression de l'aberration longitudinale et de l'aberration latérale, pour les rayons marginaux, quand on connaît l'ouverture angulaire de la surface réfringente.

411. Réfraction par une lentille. - On donne le nom de lentille sphérique à une masse réfringente comprise entre deux surfaces sphériques ayant chacune une très-petite ouverture angulaire et centrées sur le même axe. — On considérera seulement ici le cas où l'épaisseur de la lentille est négligeable.

Soient MN (fig. 355) la première surface sphérique, dont le rayon est R et dont le centre est en C; M'N' la seconde surface, dont le rayon est B' et dont le centre est en C'; soit P le point lumineux,



situé sur l'axe, à une distance p de la lentille. Par suite de la réfraction due à la première surface, les rayons tels que PH, qui sont émis par le point P, prennent une direction HK telle, que le prolongement du rayon réfracté aille passer par un point II, dont la distance à la lentille est donnée par la formule

$$(1) \qquad \frac{\pi}{n} - \frac{1}{p} = (n-1)\frac{1}{R}.$$

D'autre part, les rayons qui rencontrent la seconde surface M'N'

peuvent être considérés comme émanés du point  $\Pi$ ; les prolongements des rayons réfractés vont donc rencontrer l'axe en un point P dont la distance p' à la lentille est définie, en considérant l'épais-seur AB comme négligeable, par l'équation analogue

$$\frac{1}{n}\frac{1}{n'} - \frac{1}{m'} = \left(\frac{1}{n} - 1\right)\frac{1}{R'}$$

équation qui peut s'écrire

$$(2) \qquad \frac{1}{p'} - \frac{n}{\varpi} = -(n-1)\frac{1}{R'}.$$

En ajoutant ces équations (1) et (2) membre à membre, on obtient la formule générale des lentilles

$$\frac{1}{p'} - \frac{1}{p} = (n-1)\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R'}\right)$$

On appelle foyer principal, comme pour les miroirs, le point de concours des rayons réfrartés qui correspondent à des rayons incidents parallèles à l'axe. La distance focale principale s'obtient done en faisant  $p = \infty$  dans la formule qui précède, et en cherchant la valeur correspondante de p'. Si l'on désigne par f cette distance, on trouve

$$\frac{1}{I} = (u - \tau) \left( \frac{\underline{U}}{1} - \frac{\underline{U}}{1} \right).$$

442. Des diverses espèces de l'entilles. — Les lentilles ons dites consergentes, lorsque le foyer principal est situé du côté opposé à celui d'où viennent les rayons parallèles à l'axe, c'est-à-drie lorsque f est négatif. — Elles sont dites divergentes, lorsque le foyer principal est situé du côté même d'où viennent les rayons, c'est-àdire lorsque f est positif.

Si l'on considère le cas où la matière qui forme les lentilles a un indice de réfraction plus grand que l'unité, ce qui est d'ailleurs le cas ordinaire, l'expérience et la théorie montrent que les lentilles convergentes sont celles dont la section, faite par un plan passant par l'axe, a l'une des formes C<sub>1</sub>, C<sub>2</sub>, C<sub>3</sub> (fig. 356): on comprend ces trois formes sous le nom général de lentilles d borda minces.

Les lentilles divergentes ont l'une des formes D<sub>1</sub>, D<sub>2</sub>, D<sub>3</sub>, qui sont comprises sous le nom de lentilles à bords épais.

Au contraire, lorsque la matière qui forme les lentilles a, par rapport au milieu extérieur, un indice de réfraction plus petit que



Fig. 356.

l'unité, les lentilles à bords minces sont divergentes et les lentilles à bords épais sont convergentes.

413. Leatilles convergentes. Les lentilles convergentes detan cractérisées par une valeur négative de la distance focale principale, si l'on met en évidence le signe de f dans la formule générale, on obtient la formule particulière aux lentilles convergentes

$$\frac{1}{p'} - \frac{1}{p} = -\frac{1}{f}$$

La discussion de cette formule conduit, pour les positions relatives du point lumineux et du foyer qui lui correspond, aux résultats qui sont contenus dans le tableau suivant :

$$\begin{array}{lll} p=\infty & \qquad & p'=-f. & \qquad & \text{(fuyer réel)}. \\ p>gf & \qquad & -p' < 2f \, \text{mais} > f. & \text{(fuyer réel)}. \\ p=uf & \qquad & p'=-uf. & \qquad & \text{(fuyer réel)}. \\ p>g < uf \, \text{mais} > f. & -p' > uf. & \qquad & \text{(fuyer réel)}. \\ p=f. & \qquad & p'=-\infty & \qquad & \text{(fuyer réel, à l'infini)}. \\ p>f. & \qquad & p'>0 & \qquad & \text{(fuyer virtuel)}. \\ p=0 & \qquad & p'=0 & \qquad & \text{(fuyer virtuel)}. \\ p<0 & \qquad & -p' < f. & \qquad & \text{(fuyer réel)}. \end{array}$$

414. Lentilles divergentes. — Les lentilles divergentes étant caractérisées par une valeur positive de la distance focale principale, la formule qui convient à ces lentilles n'est autre que l'équation

$$\frac{1}{p} - \frac{1}{p} - \frac{1}{f}$$

dans laquelle on doit supposer que le signe de la quantité f est mis en évidence.

La discussion de cette formule conduit aux résultats contenus dans le tableau suivant :

$$\begin{array}{lll} p = \infty & , & p' = f, & & \text{(foyer virtuel)}, \\ p > 0 & , & p' > 0 \text{ mais} < f, & \text{(foyer virtuel)}, \\ p = 0 & , & p' = 0 & & \text{(foyer virtuel)}, \\ p < 0 \text{ mais} > -f & p' < 0 & & \text{(foyer riel)}, \\ p = -f, & p' = -\infty & & \text{(foyer riel, a l'infini)}, \\ p < -f, & p' > 0 & & \text{(foyer virtuel)}, \end{array}$$

415. Effets des lentilles sur les rayons émanés d'un point situé hors de l'axe. — Si, par un point Q (fig. 357) situé hors de l'axe, mois très-voisin de l'axe, et par le centre C de la



première surface réfringente. on mène une droite QD, et qu'on la regarde comme un axe secondaire relatif au point Q, on voit que les prolongements des rayons réfractés par la première surface MN doivent aller se couper en un point Q' de cet are secondaire. — Par une raison semblable, les prolongements des rayons réfractés par la seconde surface iront se rencontrer en un point Q', situé sur la droite CE qui joint le point Q' au centre de courbure C' de la deuxième surface.

L'esistence d'un foyer se trouve ainsi démontrée, et, pour en déterminer la situation avec le degré d'approximation que comporte une théorie où l'on néglige les aberrations et l'influence de l'épaiseur, il suffit de chercher le point d'intersection de deux rayons quélconques.

416. Centre optique. — Soit, sur l'axe d'une lentille, un point O (fig. 358) tel, que ses distances aux centres de courbure des deux surfaces soient dans le même rapport que les rayons AC, A'C'. Il est



1 ig. 200.

facile de démontrer qu'une droite quelconque OD, passant par ce point, fait des angles égaux avec les normales menées aux deux surteses réfringentes par les points D et D', où elle les rencontre <sup>(1)</sup>. Il en résulte que, si DD' est la direction que suit à l'intérieur de la lentille un rayon réfracté, le rayon incident et le rayon émergent seront parallèles.

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> En effet, si l'on mensit la noronale CD', et si par le point C on mensit une parallèle à cette draite jump à la reconstre de la surface NN en un point D<sub>i</sub>, on sursit, en joignant enssite co point D<sub>i</sub> au point C<sub>i</sub> un triangle CD<sub>i</sub> O<sub>i</sub> qui serait semblable à C D'D romme ayant un angle égal compris entre côtés proportionnels; donc les angles en O de ces deux triangles excitate figuux, et par suite les truis points O<sub>i</sub>, D<sub>i</sub> seraient en finge draite.

En général, toutes les fois que le rayon incident a une direction telle, que le rayon réfracté ou son prolongement passe par le point O, ce rayon sort de la lentille parallèlement à sa direction primitive et peut recevoir le nom de rayon sans déviation. — Le point O lui-même se nomme emtre optique.

417. Détermination du foyer correspondant à un point lumineux voisin de l'axe. — Il est maintenant facile de déterminer, d'une manière approchée, la position du foyer correspondant à un point lumineux voisin de l'ave, en choississant, pour l'un des deux rayons dont on cherche l'intersection, le rayon sans déviation qui est émis par ce point; l'autre rayon pourra être un rayon quelconque, compris dans le plan qui passe par le point lumineux et par l'axe.

Soit O (fig. 359) le centre optique d'une lentille divergente concave-conveve, comme celles que représentent les figures 357 et 358,



Fig 35g

et dont on supposera l'épaisseur négligeable; soient OX son axe, M un point lumineux voisin de l'axe; la droite MO, qui joint le point lumineux au centre optique, peut être onfondue avec le rayon sans déviation, puisqu'on suppose l'épaisseur de la lentille négligeable <sup>(1)</sup>; il suffira donc de chercher l'intersection de cette droite avec le rayon réfracté provenant d'un rayon incident quelconque MH, contenu

(i) Soient G et (; (fig. 36o) les centres de courbure des deux surfaces réfringentes (ces surfaces elles-mêmes n'on1 pas été représentées iri, afin de simplifier la figure); A et A'

dans le plan de la figure. Prenons pour axes coordonnés l'axe OX de la lentille et la perpendiculaire OY menée par le centre optique O.

les deux sommets, O le centre optique; MI le rayon incident qui donne un rayon émergent I'M parallèle à sa direction : ce rayon peut être considéré comme émusé du point 1, aussi bien que du point M. Comme le rayon réfracté dans l'intérieur du la lentille est



dirigé de manière que son prolongement sille passer par le point 0, on peut regarder 0comme le foyer de 1, relativement à la première surface réfringente; par suite, en representant la longement  $\Lambda$ 1 par  $\alpha$ , et  $\Lambda$ 0 par  $\alpha$ , on a (411)

$$\frac{n}{d} - \frac{1}{a} = \frac{n-1}{R},$$

d'où l'on tire

$$a = \frac{Rd}{nR - (n - 1)d}.$$

. Par une raison semblable, on peut regarder le point  $\Gamma_i$  où le rayon emergent paralléle à MI renrontre l'axe, comme le foyer de O relativement à la seconde surfas e de la lentille, c'est-à-dire que, en représentant à  $\Gamma$  par  $\alpha'$ , et AA' par e, on a

$$\tfrac{1}{d'}-\tfrac{n}{d+c}=-\tfrac{n-1}{|\mathbf{R}'|},$$

d'où l'on tire

$$a' = \frac{R'(d+c)}{nR' - (n-1)(d+c)}$$

Or, le centre optique étant déterminé par la condition  $\frac{OC}{CA} = \frac{OC}{CA}$ , c'est-à-dire

$$\frac{\mathbf{R}-d}{\mathbf{R}}=\frac{\mathbf{R}'-(d+e)}{\mathbf{R}'},$$

on

$$d = \frac{eR}{R' - R},$$

$$d + c = \frac{eR'}{R' - R}.$$

Or, les quantités det d+c, et par suite a et a', sont du même ordre de grandeur que

dans le plan qui vient d'être défini. Représentons OP par p, et PM par h; l'équation du rayon sans déviation MO est alors

$$y = \frac{h}{n} x$$
.

Soit A le point où le rayon MH (ou son prolongement) rencontre l'ave de la lentille; représentons OA par u: ce rayon coupe l'ave des y à une hauteur OH, égale à

$$\frac{ah}{a-n}$$
.

Mais, l'épaisseur de la léntille étunt négligeable, le point H ne diffère que très-peu du point d'incidence du rayon que l'on considère, ou du point d'émergence du rayon correspondant. Le rayon émergent passe donc par le point H: sa direction passe anssi par le point B, foyer conjugué de A, paisqu'on peut considérer indifféremment le rayon incident comme venant de M ou de A. Soit HS ce rayon émergent: son équation est, en représentant la longueur OB par b.

$$\frac{y}{x-b} = -\frac{ah}{(a-p,b)}.$$

D'ailleurs, en désignant par f la distance focale principale de cette lentille, la quantité b est liée à a par la relation

$$\frac{1}{b} - \frac{1}{a} = \frac{1}{f}$$

Il en résulte que l'abscisse QO du point d'intersection cherché N est donnée par l'équation

$$\frac{h}{\rho}x+\frac{ah}{b(a-p)}(x-b)=0.$$

En supprimant le facteur commun h, chassant les dénominateurs,

Pépisseur s, Cest-é-dire très petites. Les cinq points 0, N, N, 1, 1 sont done très-voisine les un des autres, s is it direction de No polongière nédifire pas sanishement de celle du vérisible rayon sam déviation MT. Il  $\sigma$  y a d'exception que si R-R est très-petit apper à R et R tensis, dans ce ca, he healible nédifire que tels-peu d'une lamber apper à R et R tensis, dans ce ca, he healible nédifire que tels-peu d'une lamber apperique très-miner à faces paralleles, dont l'effet sur les rayons fommens est tout à fait inappréciable.

et divisant tous les termes par abpx, on nuct aisément cette équation sous la forme

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{p} = \frac{1}{b} - \frac{1}{a},$$

d'où l'on tire enfin

$$\frac{1}{x} - \frac{1}{y} = \frac{1}{x}$$

Le point N est donc complétement déterminé.

418. Images des objets dont les points sont peu distants de Paue. L'équation qui vient d'être oblenue en deraire lieu montre que l'abacisse x du foyer N (fig. 359) dépend uniquement de l'abacisse p du point lumineux. De là il résulte que les images de tous les points d'une petite droite MP, perpendiculaire à les de la lentille, sont sur une autre droite NQ également perpendiculaire à l'ave, passant par le foyer conjugué du point P et se terminant à l'aue secondaire passant par le point M. — De là la construction de l'image d'un objet quelconque, pourru que tous les points de cet objet soient peu distants de l'arac de la lentille.

De ce qui précède il résulte encore que, pour une dimension linéaire déterminée de l'objet, située à une distance p du centre optique, l'image offre une dimension linéaire correspondante qui est située à une distance p' du centre optique, et dont la grandeur est à la première dans le rapport p'.

Enfin, si p' est de même signe que p, l'image, se trouvant du même côté du centre optique que l'objet, est droite par rapport à l'objet; si p' a un signe contraire à celui de p, l'image, étant du côté opposé à l'objet par rapport au centre optique, est remersée par rapport à l'objet. — Ainsi, si l'on convient, pour la généralité de l'énoncé, d'appeler objet rirtuel un système de points lumineux virtuels peu éloignés de la lentille, on peut dire que :

| L'image virtuelle d'un objet réel<br>L'image réelle d'un objet virtuel | est droite.    |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| L'image réelle d'un objet réel                                         | est renversée. |

On voit enfin que la discussion des valeurs de p', faite plus haut (413 et 414), comprend implicitement toute la discussion relative aux grandeurs et aux situations des images des lentilles. — Le cas particulier où p=2f, la lentille étant convergente (413), mérite d'être remarqué : on a alors p'=-2f, il en résulte que l'image est récle, remersée et égale en grandeur à l'objet.

A 19. Mesure des distances focales principales des lentilles. — 1° Pour les lentilles convergentes, lorsqu'on veut mesurer
expérimentalement la distance focale principale, on peut se borner
à mesurer la distance de la lentille à la petite image dans laquelle
elle
concentre les rayons solaires. — Mais on peut aussi faire
usage de la propriété quou vient d'indiquer en dernier lieu, et
chercher la position qu'il faut donner à un objet pour que son image
lui soit égale : la distance de l'objet à la lentille est alors le double
de la distance focale principale.

Un appareil construit par M. Silbermann (fig. 361) permet d'obtenir une assez grande précision dans l'application de ce procédé.



Fag 361

La lentille soumise à l'expérience étant placée en L au milieu d'une règle divisée, on pose, de part et d'autre du support qui la porte, d'autres supports auxquels sont fixées de petites lames translucides ayant la forme de deux demi-cercles inversement placés : l'un de ces demi-cercles est éclairé par une lampe dont la lumière est concentrée sur lui par une lentille A; on regarde l'autre à travers la loupe B. Une vis à double crémaillère, qui n'est pas visible dans la figure ci-contre, fait mouvoir simultanément ces deux supports, de manière qu'ils occupent toujours des positions symétriques par rapport à L. — Pour mesurer la distance focale principale d'une lentille, on fait varier la distance comnunce des plaques D et D' à la lentille, jusqu'à ce que l'image renversée des traits de la plaque D' vienne se placer exactement sur les traits de la plaque D. La distance LD, que la règle permet de mesurer exactement, est alors le double de la distance focale principale.

2° Pour les lentilles divergentes MN (fig. 362), ou peut faire arriver en deux points différents deux faisceaux lumineux étroits AA', BB',



Fig. 36s.

parallèles à l'aue, et chercher la distance à laquelle il faut placer un deran PQ pour que l'intervalle des points a, b, où les faisceaux réfractés le rencontrent, soit double de l'intervalle des points d'incidence A, B sur la lentille. La figure montre que cette distance HK est alors égale à la distance focale principale  $KP^{(1)}$ .

<sup>(</sup>i) Il est aisé de voir qu'une méthode semblable peut être appliquée à la détermination de la distance forale principale des leutilles convergentes.

## 420. Aberration des lentilles. Lentilles à échelons. — Lorsque l'étendue angulaire des surfaces réfringentes des lentilles n'est pas négligeable, les rayons marginaux émanés d'un point lumineux font leur foyer en un point sensiblement différent du foyer des rayons centraux. La figure 365 montre que, pour une lentille con-



gente, le foyer des rayons marginaux parallèles à l'axe est plus rapproché de la leutille que le foyer des rayons centraux ".— On peut cousidérer d'ailleurs ici. comme pour les miroirs, deux espèces d'aberrations qui seront définies exactement de la même manière.

Réciproquement, lorsqu'on emploie des lentilles convergentes dont les surfaces réfringentes ont une étendue angulaire assez considérable, il est impossible de donner à un point lumineur une position telle, que les rayons réfractés par la lentille en sortent tous parallèlement à l'arc. — On doit à Fresnel un système de lentilles, dites lestilles à échelous, qui permettent de recueillir la lumière émise par une source dans un espace d'une étendue angulaire très-grande. et d'obtenir à l'emergence des rayons sensiblement parallèles.

Une lentille à échelons se compose, en général, comme l'indique la figure 364, d'une lentille plan-couvexe L, dont le foyer principal est en F, par exemple, et qui n'a qu'une ouverture angulaire assez petite : cette lentille est environnée d'une série d'anneaux ar, bb. cc. d'd, dont les surfaces conveves sont calculées de façon

Voir, pour le tracé des rayons fumineux réfractés, la note de la page 2011.

que le foyer principal de chaque anneau se trouve au point F. Il en résulte que les rayons émanés d'une source lumineuse placée en F, et tombant sur toute la surface lenticulaire, donnent nais-



Fig. 364.

sance à un faisceau émergent qui est sensiblement parallèle à l'aze, et dont l'intensité reste sensiblement constante jusqu'à des distances irès-considérables : c'est là la question qu'il s'agissait de résoudre pour l'éclairage des phares, et c'est cette solution qui est aujourd'hui universellement uilisée.

# THÉORIE GÉNÉRALE DES CAUSTIQUES.

421. Lemme préliminaire. — Soit un faiseau de rayone lumineux CA, DB (fg. 365), parallèles entre eux et conséquement normaux à un plan donné AM: supposons que ces rayons tombent sur un plan réfringent AB. Les rayons réfractés AE, BF constituant encore un faiseau parallèle, on peut les considérer comme nor-



Fig. 365.

maux à un troisième plan AM', mené par l'intersection A des deux premiers. D'un point P de la surface réfringente, abaissons les perpendiculaires PR et PR' sur les deux plans AM et AM'. Le plan mené par ces deux perpendiculaires sera perpendiculaire à l'intersection commune A, et, si on le prend pour plan de la figure, il il suffit de considérer les triangles APR et APR' pour apercevoir qu'on a la rélation

$$\frac{PR'}{PR} = \frac{\sin PAR'}{\sin PAR} = \frac{1}{R},$$

n étant l'indice de réfraction. Mais si, du point P comme centre, on décrit des sphères avec les rayons PR et PR', elles seront tangentes aux plans AM et AM' en R et en R'. Par conséquent, si de tous les points du plan réfringent on décrit d'abord des sphères tangentes au plan AM, puis d'autres sphères dont les rayons soient respectiement égaux à ceux des précédents divisés par l'indice de réfraction, ces dernières sphères auront pour plan tangent commun, ou pour enveloppe, du côté de AM, un plan normal aux rayons réfractés. On peut donc énoncre le lemme suivant :

Si un faireau de ruyous normanz à un plan donné est réfereté particus surfaces plane, et qu'antour de chavau des points du plan réfraire comme centre on décrire d'abord une sphère tangente au plan normal sur jes ruyous incidents, pais uve sphère dont le ruyou soit d'esti de la pete-cédente comme l'unité est d'indicé de réfraction, l'enveloppe de toute sphères du second système, du côté du plan normal aux rayons incidents, serve un plan sormal à là direction des ruyous réfractés.

422. Théorème fondamental de la théorie de la réfraction et de la réflexion. (Théorème de Gergonne.) — Soient maintenant (fig. 366) des rayons normaux à une surface quel-



. 4. . . . .

conque S, qui rencontreut une surface réfringente quelconque Z. Prenous sur la surface S un élément m infiniment petit, et considérons le faisceau mince qui lui est normal : ce faisceau découpera sur ∑ un élément µ; et comme, en vertu de leurs dimensions infiniment petites, on peut confondre ces éléments avec les plans tangents, le lemme précédent sera applicable. Donc, en décrivant autour des points de l'élément µ, comme ceutres, des sphères tangentes à l'élément m, et ensuite d'autres sphères dont les rayons soient égaux à ceux des précédentes, divisés par l'indice de réfraction, on déterminera, par les intersections successives de ces deruières sphères, un élément plan m'normal aux rayons réfractés par l'élément µ. La même construction, répétée pour tous les éléments de la surface ∑, engendera un infinité d'éléments tels que m', dont l'eusemble constituera une surface S' normale aux rayons réfractés. De là le théorème général suivant :

Des rayous wormeux à une surface quelconque (tant effractés par sus varface quelconque, on obtient une surface normale aux rayous réfractés en construisment autour de chaque point de la surface réfriquente, considéré comme entre, d'abord une spilère tangente à la surface normale sur sugans incidents, pais une spilère dout le rayou soit feil celui de la aphère précédente divisé par l'indice de réfraction, et en cherchaut la portion de la surface enveloppe des spilères du second système qui est situé du même cuit le la surface réfrique, ét que la surface vouvaile aux rayous incidents (1).

Il n'est pas inutile de faire renarquer que, si l'on counaît unsurface normale aux rayons réfratés, on en pent obtenir une infinité d'autres, en portant des longueurs égides sur les rayons réfratés enx-mêmes, à partir des points où leurs directions rencontreut cette surface.

Les sphères du premier système ont pour euveloppe, d'un côté de la surface réfringente, la surface normale aux rayons incidents. Mais elles ont encore une autre enveloppe, de l'autre côté de la surface réfringente, et il est facile de démontrer que cette deuxième enveloppe est normale aux rayons réfléchi. — On peut donc réunir dans un énoncé unique les deux théorèmes relatifs à la réfraction et

Vesser, III. - Cours de phys. If.

<sup>(</sup>i) C. théorème, qui comprend et résume tonte la théorie de la réfraction, a été démontré analytiquement, pour la première foir ; par Gergonne; mais îl a été le résultat définitif d'un ensemble étendu de recherches, dit tant à Gergonne qu'à Malas et à MM. Charles Dupin et Shrem. La démonstration géométrique qu'on vient de lire est empruntée à un professer belge, M. Timmermans.

à la réflexion, en considérant la réflexion comme une réfraction dont l'indice serait égal à - 1.

- 123. Conséquences du théorème précédent. D'importantes conséquences se déduisent du théorème qui précède ;
- 1º Des ray ons primitivement normany à une surface (et par consequent des rayons émanés d'un point unique, qu'on peut toujours regarder comme normaux à une sphère) sont encore normaux à une surface, après un nombre quelconque de réflexions ou de réfractions. Le calcul nécessaire à la détermination de cette dernière surface n'exige une des différentiations et des éliminations.
- 3º Étant donnés les surfaces auxquelles les rayons lumineux sont normaux, avant et après un système quelconque de réfractions et de réflexions, on peut totiquers trouver une surface réfringente (ou réfléchissante) unique, d'indice de réfraction donné, qui produise le même effet que le système entire des réflexions et des réfractions. Il suffit de chercher une surface 2 telle, que deux sphères ayant leurs centres en un même point de cette surface et tangentes respectivement aux surfaces S et S' aient leurs rayons dans le rapport de l'indice de réfraction à l'unité.
- 3º Après un nombre quelconque de réfractions et de réflexions, les rayons émanés d'un point forment deux systèmes de surfaces développables, qui se coupent à angle droit. L'ensemble des arrêtes de rebroussement de toutes les surfaces développables d'un système est une nappe de la surface surfaces developpables d'un système est une nappe de la surface surfaces donc général, à deux nappes. Lorsque les surfaces réfringentes sont toutes de révolution autour d'une droit passant par le point lunieux. Fune des nappes de la surface caustique se réduit à l'ave de révolution; l'antre est une surface de révolution autour de cet ave.
- 4° Tous les rayons qui constituent un faisceau réfracté (ou réfléchi) infiniment délié vont rencontrer deux droites infiniment petites, contenues dans deux plans rectangulaires. (Théorème de Sturia.)
- Ce dernier théorème, dont la démonstration analytique et la vérification expérimentale sont dues à Sturm, peut se déduire aisément du théorème fondamental de Gergonne. — Soit ACBD (fig. 367)

une portion de surface infiniment petite, à laquelle sont normaux les rayons lumineux d'un faisceau infiniment étroit. Par le centre



de gravité, on par un point quelconque O de cette surface, menons les deux lignes de courbure orthogonales AB, CD; par un point M de la ligne AB menons la ligne de courbure M'MM" perpeudiculaire sur AB. On pourra, en négligeant des infiniment petits d'ordres supérieurs, considérer toutes les normales à la surface. menées par les divers points de M'MM', comme rencontrant en un même point F la normale menée par le point M. On en dira autant de toutes les normales menées par les points d'une autre ligne de courbure perpendiculaire sur AB, et l'on établira ainsi que tous les ravous vont rencontrer le lieu des points F, c'est-à-dire une droite infiniment petite, contenue dans la surface développable qui a pour génératrices les normales menées par les divers points de AB. -On établira de même que ces normales vont rencontrer une autre droite infiniment petite contenue dans une surface développable. orthogonale sur la précédente, puisqu'elle a pour génératrices les normales menées par les divers points de CD. D'ailleurs, deux surfaces développables orthogonales et infiniment petites se réduisent à deny plans rectangulaires.

424. Imagea par réfraction ou par réflexion.— Le théorème de Sturm montre qu'il n'y a pas. à proprement parler, dans le cas général, d'images par réfraction ou par réflexion. — Cependant, lorsque l'intervalle des deux droites focales est une petite fraction de la distance qui sépare chacune d'elles du diaphragme par lequel le fuisceau est limité, les droites focales sont trè-petites toutes les deux, et le faisceau réfracté est très-resserré sur lui-même, dans la région intermédiaire à ces deux droites, et même un peu au dela, des deux côtés. Il y a donc un espace de quelque étendue dans lequel il est possible d'obtehir sur un écran une image passable d'un objet lumineux.

Si cet objet est une droite parallèle à l'une des lignes focales, l'image offrira la plus grande netteté possible, lorsqu'on la recevra sur un écran passant par cette ligne focale.

Dans le cas général, le maximum de netteté aura lieu lorsque l'intersection du faisceau par l'écran différera le moins possible d'un cercle.

Enfin, si les deux droites forales se coupent, tous les rayons réfractés doivent passer par le point d'intersection, qui mérite alors complétement le nom de foyer.

### 425. Application à la théorie de la vision au travera d'un milleu réfringent terminé par une aurface plane. — Les considérations qui précèdent s'appliquent évidenment aux innages virtuelles, aussi bien qu'aux images réelles, et font disparaître les difficultés qu'or rencontre dans la théorie ordinaire de la vision au

travers d'un ou plusieurs milieux réfringents.

En effet, lorsqu'on veut déterminer ce qu'on appelle le foyer viruel d'un point lumineux par rapport à un plan réfringent, en cherchant le point d'intersection des prolongements de deux rayons réfractés infiniment voisins, nous allons montrer qu'on trouve pour ce foyer deux positions très-différentes, suivant qu'on emploje, pour le déterminer, des rayons voisins également inclinés sur la normale à la surface réfringente, ou des rayons voisins contenus dans un même plan normal à cette surface.

3° Soit un point lumineux S (fig. 368), placé dans l'eau; paremple, et denettant des apons qui teudent à passer dans l'air extérieur; nous ne considérerons d'ailleurs que les rayous dont l'incideure est telle qu'ils puissent émerger. Il est évident que tous les rayous niordients partis de S, dans des directions également inclinces sur la normale SN, tels que S6, S1, Sn, prennent, après la réfraction, des directions telles que leurs prolongements aillent se corticon des directions telles que leurs prolongements aillent se comment.

en un même point F, situé sur cette normale : on a alors, en désignant par i l'angle formé par l'un des rayons émergents et la nor-



Fig 358.

male, et par r l'angle formé par l'un des rayons incidents et la normale.

$$1\lambda = 15 \sin i = 15 \sin r$$
,

d'où l'on tire, en désignant par « l'indice de réfraction de l'eau.

(1) 
$$IF = IS \frac{1}{n};$$

on a d'ailleurs, en même temps.

$$\frac{FN}{SN} = \frac{\cot i}{\cot r}$$

ce qui donne

(2)

$$FN = SN \frac{\cot i}{\cot r}$$

et ces relations (1) et (2) déterminent la position du point F.

3° Si maintenant, pour le même point lumineux S, on considère le point d'intersection P des prolongements des rayons réfractés qui correspondent à deux rayons incidents infiniment voisins St, St' (fig. 36g), contenus dans un même plan normal à la surface réfringente, les deux triangles infinitésimaux SIP, Ptl donnent

$$\frac{\Pi}{\text{IS}} = \frac{dr}{\cos r},$$

$$\frac{\Pi}{\text{IP}} = \frac{dr}{\cos r};$$

d'où l'on tire, en éliminant II' entre ces équations.

$$IP = IS \frac{\cos i}{\cos r} \frac{dr}{di}$$

ou enfin, en remarquant que la relation sin i = n sin r donne, par différentiation, cos i di = n cos r dr,

(1 bis) 
$$IP = IS \frac{1}{n} \cdot \frac{\cos^2 i}{\cos^2 r}$$

on a d'ailleurs, en même temps.

$$\frac{PH}{SN} = \frac{IP \cos i}{IS \cos r}$$

re qui donne

$$(2 bis) PH = SN \frac{1}{n} \frac{\cos^2 i}{\cos^2 r},$$

et ces relations (1 bis) et (2 bis) déterminent la position du point P. absolument différente. comme on voit, de celle du point F (fig. 368).



 Il semble d'ailleurs qu'il n'y ait pas de raison d'adopter l'une des solutions plutôt que l'autre.

Mais, en réalité, les points F et P ue sont pas des foyers; ils délinissent les positions des deux droites forales, relatives au faixeau étroit que limite l'ouverture de la pupille. — En effet, en considérant les rayons de ce faixeau comme distribués suivant des surfaces coniques, ayant S pour sommet et SN pour ave, on voit qu'après la réferaction les sommets des cômes réferatés sont distribuésnivant une petite longueur de la normale NS, au voisinage de F. De même, en prenant les rayons situés dans divers plans normans, on obient pour le point P une série de positions distribuées sur une petite droite perpendiculaire au plan normal moyen. Il n'y aidonc pas de foyer véritable, mais un simple étranglement lair sieccau réfracté, entre les points P et F et dans leur voisinage; par conséquent, l'œil ne peut apercevoir qu'une image très-imparfaite d'un objet situé derrête le plan réfringent.

Cependant, si fobjet est un fil de petit diamètre, normal au plan réfringent, l'ensemble des droites focales situées sur la normale pourra être considéré comme une inage nette, excepté aux extrémités. — Au contraire, si l'objet est un fil de petit diamètre, perpendiculaire au plan moyen de réfraction, c'est lensemble des droites focales horizontales qui constituera une image nette, sauf aux extrémités.

"Enfin, si-l'incidence est voisine de l'incidence normale, cost me différant pas sensiblement de l'unité, les droites focales seront trèsprès de se confondre, et on pontra, par approvination, admettre l'evistence d'un véritable foyer et d'une véritable image virtuelle, quelle que soit la forme de l'objet.

426. Vision au travers d'un prisme. — La position des droites focales peut encore être déterminée facilement dans le cas d'un prisme, lorsque le plan moyen de réfraction est perpendiculaire à l'ardte. — Cette détermination conduit d'ailleurs, comme on va le voir, à une conséquence importante lorsque, le prisme étant dans la position du minimum de déviation, le faisceau lumineux est trèsvoisin de l'arête réfringente.

Soient MIN (fig. 370) l'angle réfringent, S le point lumineux. Soit SI le rayon lumineux qui forme l'aux du faisceau incident que l'on considère : on supposera ce rayon contenu dans un plan perpendiculaire à l'arête réfringente, et tombant sur l'arête elle-même; soient afors IH le prolongement du rayon lumineux après la première réfraction, IK le prolongement du rayon lumineux après sa sortie du prisme. — Si l'on considère d'abord, avec le rayon SI, les rayons

infiniment voisins qui sont contenus dans le même plan perpendiculaire à l'arête du prisme, ils seront réfractés par la première sur-



Fig. 3; o.

face de manière que leurs prolongements aillent se couper sur IH, en nn point F défini par la condition

$$IF = IS \cdot n \cdot \frac{\cos^2 r}{\cos^2 i};$$

après la seconde réfraction, ces mêmes rayons auront des directions telles, que leurs prolongements aillent se couper sur IK, en un point S' défini par la condition

$$IS := IF \cdot \frac{1}{n} \cdot \frac{\cos^2 t}{\cos^2 t}$$

on bien

$$|S' == |S \cdot \frac{\cos^{\epsilon} r \cdot \cos^{\epsilon} \hat{r}}{\cos^{\epsilon} r' \cdot \cos^{\epsilon} \hat{r}};$$

or, dans l'hypothèse du minimum de déviation, cette condition se réduit à IS'—IS; donc déjà l'une des droites focales passe par le point S', sitté sur le prolongement du rayon émergent, à la même distance de l'arche réfringente que le point lumineux. Si l'on consequi dère maintenant, avec le rayon SI, les rayons infinieunt voisine, qui sont contenus dans le plan mené par SI et par l'arche réfringente, on peut remarquer que ce plan se confond avec un elément de la surface conique qui aurait pour soumet le point S, pour ave la normamenée du point S à la surface MI et qui passerait par le point I. Les prolongements des rayons réfractés correspondants iront donc se couper sur IH en un point  $F_1$  défini par la condition

$$IF_1 = iS \times n$$
.

De même, après la seconde réfraction, ces rayons iront se couper sur lK en un point S'<sub>1</sub>, qui serait défini par la condition

$$iS_1' = \frac{iF_1}{R}$$

ou bien

$$iS'_i = iS;$$

ainsi le point S' et le point  $S'_i$  se confondent, et les deux droites focales coïncident.

Done, Josque le prisune est, par rapport à l'axe du faisceau lumineux, dans la position du minimum de déviation, il donne une image virtuelle d'un objet, égale en grandeur à l'objet et située à la mêune distance de l'arcête réfringente. Cette image se verrait nettement en mettant l'eif très-près de l'arcête du prisune, si le phénomène de la dispersion n'existat pas.

### DE L'OEIL ET DE LA VISION.

427. Des divers milieux réfringents de l'œil. — La description coniplète de l'œil appartient à l'anatomie descriptive : on rappellera seulement ici la disposition relative des divers milieux réfringents qui concourent à la formation des images.

L'enveloppe externe de l'etil est formée, comme on sait, en avant par la cornie transparente, en arrière et latéralement par la selérotique ou cornée transparente, en arrière et latéralement par la choroïde, qui se réfléchit de manière à former les procès ciliaires; ceux-ci maintiennent le crisatin dans une position perpendiculaire à l'ache horizontal du globe ordaire. Le avant du cristallin, et immédiatement en contact avec lui et avec les procès ciliaires, est une cloison constituée par la membrane de l'iris, dans laquelle se trouve l'ouverture de la nurille.

L'humeur aqueux remplit l'intercalle compris entre la cornée transparente et la membrane de l'iris, c'est-à-dire la cavité désignée sons le nom de chambre antérieure.". — Le corps sirée remplit la cavité contenue entre les procès ciliaires, le cristallin et le fond de l'esil.

Enfin la partie postérieure de cette cavité est tapissée par la membrane sensible qui a été désignée sous le nom de rétine, et qui n'est qu'un épanouissement du nerf optique auquel la selérotique donne passage.

Les conditions desquelles dépend la formation des images par cette succession de divers milieux, sont, d'une part, les rayons de rourbure de leurs surfaces de séparation et les distances qui existent entre ces surfaces; d'autre part, les indires de réfraction de ces milieux eny-unévalent.

<sup>&</sup>lt;sup>01</sup> On a cru longtemps qu'il existe un espace entre l'iris et le cristallin : c'est ce qu'on avait nonme la chambre postérieure; elle communiquait avec la chambre antérieure par l'enverture de la pupille. Il paraît asposed lui bien ciabil que l'iris est immédiatement applique sur le cristallin, et qu'il n'existe pos, en réalité, de chambre postérieure.

L'observation a fourni, pour l'œil de l'homme, les valeurmovennes suivantes :

#### DIMENSIONS MOYENNES MESCRÉES SUR L'ORIL DE L'HOMME.

| Diamètre antéro-postérieur du globe oculaire              | 25 millimètres. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| Distance de la cornée transparente au cristalliu          | 3               |
| Épaisseur du cristallin                                   | 4               |
| Distance du cristallin au fond de l'avil                  | 15              |
| Épaisseur de la rétine                                    | 0mm,1 8 0mm,2   |
| Rayon de courbure de la cornée transparente               | 8 millimètres.  |
| Rayon de courbure de la première surface du cristallin.   | 10              |
| Rayou de courbure de la seconde surface du rristallin 1). | 6               |

#### INDICES MOVENS DE RÉPRICTION

| Cornée transparente         |        |
|-----------------------------|--------|
| Humeur aqueuse              |        |
| Cristallin, couche externe  | 1,4053 |
| Cristallin, couche moyenne. | 1,4294 |
| Cristallin, noyau central,  | 1,4541 |
| Corps vitré                 | 1.3485 |

428. De la théorie physique de la vision. — Les deux surfaces de la cornée étant partout sensiblement équidistantes, on peut négliger leur action sur les rayons lumineux et raisonner comme si ces rayons passaient intuédiatement de l'air dans l'humeur aqueusse.

Un faisceau conique émante d'un point lumineux éprouxe alortrois réfractions successives, en passant : 1° de l'air dans l'humeur aqueuse: 3° de l'humeur aqueuse dans le cristallin; 3° du cristallin dans le corps vitré. Il est facile de voir que co-réfractions tendent, toutes les trois, à le transformer en un faisceau convergent. En effet, les deux premières surfaces réfringentes sont convexes du côté d'où vient la lumière, qui est aussi le rôté du milieu le moins réfringent; la troisième surface est concave du côté d'où vient la lumière, mais comune ce côté est celui du milieu le pus réfringent, cette troisième réfraction a encre pour effet d'augmenter la con-

<sup>(0)</sup> La forme de la cornée est à peu près sphérique. La forme réelle de la première surface du cristallin est relle d'un ellipsonle de révolution; la forme réelle de la seconde surface est relle d'un paraboloide de révolution.

vergence déterminée par les deux premières (1). — Il doit donc se former, au delà de ces trois surfaces, une image réelle et renversée des objets extérieurs, tant que la distance de ces objets à l'œil n'est pas inférieure à une limite déterminée.

Si cette image est dépourvue d'aberrations et se forme sur la rétine, les impressions produites par les rayons émanés des divers points d'un objet extérieur affectent des points différents de la surface nerveuse sensible, et, dès lors, elles peuvent être distinguées les unes des autres. Si l'on supposait, au contraire, que, l'appareil réfringent étant supprimé, la rétine fût directement exposée à l'action de la lumière, il ne pourrait y avoir qu'une sensation uniforme, résultant de la superposition de tous les faisceaux lumineux envoyés par les objets extérieurs, et tout à fait impropre à nous révéler l'existence distincte de ces objets et l'ordre dans lequel ils sont disposés, Si l'image se forme en avant ou en arrière de la rétine, ou si elle est affectée d'aberrations notables, les impressions diverses empiètent plus ou moins les unes sur les autres, et la séparation des sensations correspondantes est imparfaite. - On conçoit, par ces considérations succinctes, comment la possibilité de la vision est liée à la formation d'une image sur la rétine, et comment la netteté de la vision dépend de la netteté de cette image elle-même,

La théorie physique de la vision doit comprendre exclusivement Feramen de l'image réelle qui se forme dans l'œil et de l'appareit réfringent qui la produit. — Les phénomènes consécutifs appartiennent à la physiologie. L'étude de ces phénomènes, qui doit tonjours finir par s'arrète devant un fait primité et inceptieble, savoir, la transformation de l'impression matérielle en sensation. ne donne guère de résultats qu'il importe au physièrien de connaîter. Il lui suffit de savoir que la nature des sensations visuelles ne dépend pas de l'agent qui les produit, mais uniquement des propriétés viales du uref optique ; qu'une inflammation morbide de la rétine, un coup

 $<sup>^{(0)}</sup>$  Le foyer principal d'une surface concave refringente étant déterminé par l'équation  $\frac{n}{n} = \frac{n^2 - 1}{n}$ , si n est plus petit que l'unité ,  $\pi$  est négatif, et par conséquent le foyer est reel. L'éféls de la surface réfringente est dour de rendre convergent un faixeau parallèle.

sur l'eil, une opération chirurgicale sur le nerf optique déterminent la sensation des couleurs, tout aussi bien que la lumière, et n'en déterminent pas d'autre. De tous ces faits d'expérience on ne doit pas conclure que la nature de la sensation soit indépendante de la nature de la lumière, ce qui serait contractior à l'expérience, mais simplement que la dépendance des deux ordres de phénomèues ne peut être établie que d'une manière empirique, et que toute théorie a priori serait vaine en cette matière.

A29. Preuve expérimentale de la formation d'une innage renversée sur la rétine et de l'Existence d'un centre optique dans rest.— La disposition suivante, qui est due à Volkmann, permet de démontrer que les objets placés devant l'etil, à une distance convenable, donnent sur la rétine une image réelle renversée, et que, dans le système réfringent complexe qui constitue l'etil, il se trouve un point qui jouit des propriétés du centre optique des lentilles.

On trace sur un carton plan une série de lignes droites AA', BB', CC', qui se coupent en un même point 1 (fig. 371); aux points A,



Fig. 371.

B, C, situés à la même distance du point d'intersection, on fixe des fentes verticales étroites, derrière lesquelles on place des lumières; en A', B', C', de l'autre côté du point 1, on fixe d'autres fentes verticales. On prend alors un œil de bœuf, que l'on a préparé de manière à bien l'isoler extérieurement à sa partie postérieure, et dont on a aminci la sclérotique de façon à la rendre transparente. On pose cet œil au-dessus du point 1, de manière que la cornée soit tournée du côté des fentes lumineuses A. B., C., et on le déplace jusqu'à ce que les deux images a, b des fentes A et B, qui se forment sur la rétine et que l'on apercoit au travers de la sclérotique amincie. soient bien en ligne droite avec les fentes elles-mêmes, pour un observateur placé successivement derrière les fentes A' et B'. Lorsque cette condition est satisfaite, il se trouve qu'elle l'est également pour toutes les autres fentes, telles que C, quel qu'en soit le nombre. Les droites qui joignent l'image d'un point lumineux sur la rétine à ce point lui-même se coupent donc toutes en un même point, c'est-à-dire que ce point se comporte, par rapport au système réfringent qui constitue l'œil, comme le centre optique par rapport à une lentille. Il en résulte que les grandeurs des images formées dans l'œil seront liées à celles des objets par les relations qui ont été établies pour les lentilles convergentes.

La position de ce point remarquable paraît être à l'intérieur du cristallin, à un ou deux dixièmes de millimètre de la seconde surface; il est donc situé à peu près à 15 millimètres en avant de la rétine, pour un œil moyen.

430. Preuve expérimentale de la linison qui existe entre la metteté de l'image et la netteté de la vision. — Un grand nombre d'expériences démontrent le fait, qui a été admis plus haut (428), de la lisison qui existe entre la netteté de l'image et la netteté de la vision. On citera seulement ici l'expérience suivante, qui est due à Scheiner.

On place devant l'œil une carte percée de deux trous d'épingle, situates sur une mêtine ligne verticale et séparés par un intervalle moindre que le diamètre de la pupille; on regarde au travers de ces ouvertures un objet délié très-voisin, tel que la pointe d'une aiguille placée borisontalement; on constate que l'objet apparaît double, si sa distance à l'œil est suffisamment petite; si l'on retire alors la garte, on ne voit plus que très-confinément l'objet, ou urêne on ne l'aperçoit plus du tout. — Si maintenant on replace la carte et qu'on éloigne successivement l'objet de l'œil, on constate que les deux images se rapprochent l'une de l'autre; lorsqu'elles arrivent à se confondre evactement, on reconnaît qu'on peut retirer la carte sans que les contours de l'objet perduit leur netteix le carte sans que les contours de l'objet perduit leur netteix.

La figure 37 a fait immédiatement concevoir ces divers phénomènes. Lorsque la pointe de l'aiguille P est très-voisine de la carte, le fover conjugué du point P par rapport à l'œil est situé, en un point P;



Fig. 3; s.

au delà de la rétine, dont la position est indiquée ici par un trait discontinut; par suite, les deux faisceaux étroits PA et PB qui passent par les trous de la carte siennent rencontrer la rétine en deux cégions différentes et donnent naissance à deux impressions disinctes. Lorsqu'on retire la carte, la rétine est éclairée suivant la section du cône qui a pour sommel le point P, et il en résulte une impression confuse, qui peut n'avoir aureun rapport précis avec la forme de l'Objet lui-même. Enfin, quand on deigne progressivement le point P, le foyer conjugué P se rapproche de la rétine, et les deux impressions se réduisent à une seule au moment oi le point P'se trouve sur la rétine con conçoit donc que, à cet instant, on puisse enlever la carte saus que la sensation cesse de rester parfaitement nette<sup>60</sup>.

<sup>(</sup>i) En myope observe une duplication de l'image aussi bien lorsque l'objet est trop éloigné de l'œil que lorsqu'il en est trop voisin.

431. Restriction à la généralité absolue de la linison précédente. — La théorie de la linison entre la netteté de l'inage et la netteté de la vision, lorsqu'on la prend dans un sens absolu, semble indiquer que, si l'image d'un objet se forme exactement sur la rétine, l'oil doit toujours aperceori jusqu'aux plus petté stidis de cet objet. — Elle semble indiquer, d'autre part, que si l'image ne se forme pas rigoureusement sur la rétine, elle doit toujours offrir des contours plus ou moins confus.

Or l'expérience apprend, au contraire, que la cioine distincte, c'est-à-dire la vision où les contours des objets sont nettement c'est-à-dire la vision des derniers détails; c'est ainsi que nous voyons nettement le contour de la lune ou d'une chaîne de montagnes éloignée, sans pouvoir discerne les détails que présentent ces objets. — D'un autre côté, il est impossible que l'œil, comme tous les autres organes, ne tolère pas certaines déviations des conditions idéales qui sont nécessaires à l'exercice parfait de sa fonction propre.

La solution de ces deux difficultés doit être demandée à l'expérience ; elle repose sur le fait fondamental suivant,

433. In objet n'est sensible à la vue que at les dimentions de son image sur la rétine excédent une limite determinée. — Les expériences de Volkmann, sur des cheveur placés devant un fond blaue ou sur des fils d'araignée placés devant un fond noir, montrent que l'impression produite par ces objets est insensible : il est impossible de les distinguer du fond sur lequel lis se projettent, lorsque les plans menés par leurs bords et le centre optique de l'eil ne forment pas un angle supérieur à une limite déterminée. Pour les vues ordinaires, cette limite est d'environ i 5 secondes ; pour certains yeur, elle s'abaisse à to secondes; pour d'autres, elle s'ébre à so secondes. La largeur correspondante de l'image formée sur la rétine est d'environ ; de millimètre Q'

<sup>(1)</sup> Ces nombres ne conviennent qu'à la partie centrale de la rétine: la semibilité d'appréciation des parties périphériques est beucoup moindre. Ils dépendent assess de l'intensité lumineure it déminarent beucoup lorqué no opére, non plus sur un fil d'arsignée tendu devant un fond noir, mais sur un fil de platine porté à l'incandesceuce.

Ce phénomène offre une analogie manife-te avec une loi générale de la sensibilité tactile, qui a été démontrée par M. Ernest Weber, Le sens du toucher ne peut appréier l'intervalle de deux points quautant que cet intervalle est supérieur à une certaine limite. Ces ainsi, par exemple, qu'en appuyant simultanément les deux points d'un compas sur la main on ne perçoit deux impressions distinctes que si la distance de ces deux pointes entre elles n'est pas trop faible. Le la limite de distance à partir de laquelle l'intervalle qui sépare les deux impressions devient perceptible est d'ailleurs variable pour les diverses régions du corps. Elle n'est que de 2 à 4 millimètres sur la face palmaire des doigts; elle est d'environ 30 millimètres sur la dos de la main; enfin elle atteint 55 à 65 millimètres sur la peau qui couvre la colonne vertébra.

L'anatomiste doit chercher à expliquer, par la structure de la rétine et par les dimensions de ses derniers éléments organisés, le fait qui est énoucé au commencement de ce paragraphe, et qui est fondamental pour loute cette partie de la théorie de la vision. Le physicien peut se borner à en déduir les conséquences suivantes :

1º La netteté de la vision n'a aucun rapport avec la visibilité des détails plus ou moins délicats; à netteté égale, les dimensions absolues du plus petit détail visible varient en raison inverse de la distance des objets à l'oril.

a" Toute déviation des conditions idéales de la vision parfaite, qui ne donne pas à l'image d'un point lumineux des dimensions égales à celles de la plus petite image perceptible, est tolérée par l'œil et n'altère pas la netteté de la vision. Il résulte en effet de ces déviations que le contour de l'image d'un objet est bordé d'une zone à teintes dégradées, qui a précisément pour largeur le diamètre du cercle d'aberration d'un point lumineux unique; si cette largeur n'alteint pas la limite nécessaire à la perception des images rétiniennes, la zone à teintes dégradées est pour l'œil comme si elle n'existiti pas.

433. Des diverses espèces de vues. — On peut distinguer quatre espèces de vues, différant entre elles par les limites des distances auxquelles elles distinguent les objets.

VERDET, III. - Cours de phys. II.

1° l'ue normale. — Un eil normal voit distinctement les objets situé à une distance très-grande, comme la lune, les montagnes ou les édifices édoignés : les contours de tous ces objets lui apparaissent nettement tranchés, sans que les détails en soient sensibles. Il voit encre distinctement, et sans avoir conscience d'un effort sensible, des objets situés à une distance beaucoup moins considérable. Enfin, il voit également d'une unauière distincte, mais avec la conscience d'un effort intérieur, les objets très-voisin, jusqu'à une distance minima qui est d'euviron 15 centimètres en moyenne. — Au-desous de cette dernière limite, tonte vision distincte est impossible.

a' l'un pradujte. — L'ail presbyte ne diffère de l'ail normal que par la grandeur de la limite inférieure de la vision distincte. Il voit encore distinctement les objets situés à une distance très-grande, mais la vue ne reste distincte que jusqu'à une distance notablement sunérieure à l'oentimètres d'i.

3º Vue myope. — L'eil myope ne voit distinctement qu'entre deux limites faire, variables d'un individu à l'autre: la limite inférieure est généralement moins éloignée que pour l'eil normal; la limite supérieure, excepté dans des cas très-rares, n'atteint pas 6 à 8 métres, et n'est souvent que de quéques centimètres (il.

45 Yue lygeruidroge. — L'oil hypermétrope est caractérisé par la faculté de faire converger exactement sur la rétine des faisceaux déjà convergents. — Il arrive quelquefois qu'il peut également faire converger sur la rétine des faisceaux parallèles ou faiblement divergents; il voit alors distinctement les objets situés à une grande distance. D'autres fois, il ne peut faire converger sur la rétine que des faisceaux déjà convergents, et ne voit alors nettement à aucune distance.

Au point de une physique, il n'y a aucune différence essentielle entre l'oril presbyte el l'oril normal; au point de vue pratique, il y en a une fort importante, lorsque la distance minima de la vision distincte excède beaucoup 15 centimètres.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> En raison de la petite distance de la rétine au centre optique de l'œil, si l'apparoit, réfringent est coastiné de manière à donner sur la rétine l'image des objets d'organés de 6 à 8 mètres, il donne également, sur la même surface, une image presque aussi nette des objets les plus éloignés. L'œil ne peut donc plus alors, à proprenient parler, passer pour raisope.

334. Accommodation de l'œil pour la vision à diverses distances. De l'ensemble des faits qui précèdent il résulte qu'il y a pour l'oil, en général, non pas une distance unique de vision distincte, mais une infinité de distances, comprises entre deux limites déterminées".

On a quelquefois expliqué cette remarquable propriété de l'organe de la vue, en l'assimilant simplement à une lentille de trèscourt foyer. En effet, dans la formule des lentilles convergentes,

$$\frac{1}{p} - \frac{1}{p} = -\frac{1}{f}$$
;

on peut alors considérer p comme représentant la distance des objets au centre optique de l'œil, et p' comme représentant la distance du centre optique à l'image. Cette formule donne

$$p' = -\frac{fp}{p-f}$$
.

Or, si 'On suppose que s'soit très-petit, cette valeur de s' peut être onsidérére comme sensiblement égale à s', en valeur absolue, tant que la distance pest égale à un multiple considérable de s'. Cette considération s'ait bien comprendre comment l'eril peut voir distinctement à une distance infinie, et voir encore distinctement à une distance de 10 mètres; mais elle n'explique pas romment la vision peut être distincte à la fois pour une distance de 10 mètres et pour une distance de 15 centimètres <sup>50</sup>.

et en supposant p égal à 15 centimètres. p = 16 \*\*\*,666.

Sturm avait essavé de donner une hase plus solide à la théorie qui nie l'existence d'une accommodation de l'oril, en tenant compte de la figure réelle des surfaces réfrin-

<sup>4)</sup> Il est question, dans certains traités de physique, d'une distance unique de la vision distincte, qu'en dil être en nospones de, 30 centimètres. Ce n'est guivre autre chose que la distance à laquelle il est commode de lire un livre imprimé avec des caractères de dimensions moyennes : il est à prime lession d'ajouter qu'une distance ainvi définie n'a unemne importance au point de vue scientifique.

<sup>(</sup>i) On peut supposer les milienx réfringents de l'œil remplacés par une lentille saus épaisseur, a ant son centre optique au centre optique de l'œil et son foyer principal sur la rétune, c'est-é-dire à 15 millimètres de distance environ. La formule des leutilles donne alors, en supposaul p épal à 10 métres,

D'ailleurs, la conscience de l'effort intérieur qu'il faut faire pour voir nettement à de petites distances, et l'influence que les habitudes exercent sur la portée de la vue, prouvent surabondamment que l'œil, s'accommode d'une façon particulière à la vision des objets rapprochés.— Quant au mécanisme de l'accommodation, il ne peut consister que dans un changement de courbure des surfaces réfringentes ou dans un déplacement du cristallin. Des expériences directes de Granner et de M. Helmholtz ont résolu la question d'une manière décisie.

Le chirurgien français Sanson a, le premier, observé les trois images d'un corps lumineux qui se forment par la réflexion des royons sur la surface de la cornée et sur les deus surfaces du cristallia: il a fait servir cette observation au diagnostic des estaractes. Or les positions de ces trois images sont déterminées, pour un état particulier de l'oil, par la situation relative des trois surfaces ré-fléchissantes et par leur courbure : il doit donc suffire, pour être témoin des unoffications qui peuvent se produire dans un œil, par le fait même de l'accommodation, d'observer les changements de grandeur et de position qu'éprouvent ces images lorsque cet eil regarde tour à tour un objet très-obigné et un objet très-voisin.—



On dispose l'expérience à peu près comme le représente la figure 3773. Un tube T, noirci intérieurement, est appliqué sur l'ail Ode la personne qui se soumet à l'expérience, de manière à faire tomber obliquement sur lui les rayons d'une bougie voisine B, en écapgie voisine B, en écap-

tant toute lumière étran-

gère; les rayons réfléchis sont reçus dans l'œil A de l'observateur,

gentes de l'œil, figure qui n'est pas sphérique, et de la forme qui en résulte pour le faisceau réfracté. Mais, lorsqu'on fait le calcul exactement, on voit que cette considération laisse s thésier la récessifé d'une accommodation pour les petites distances. armé d'un microscope M faiblement grossissant. Lorque l'eil O est dans son état naturel, les trois images de la bougie présentent une situation déterminée. Si alors l'eil O vient à regarder un réticule P placé très-près de lui, l'image donnée par la cornée ne se déplace pas; mais l'image donnée par la première surface du cristalein éprouve un déplacement considérable, accusant un notable accroissement de courbure de cette surface; enfin l'image donnée par la deutième surface éprouve un très-faible déplacement, accusant une petite diminution de courbure. La masse même du cristallin ne parattle pas avance ou reculer d'une quantité appéréciable.

L'agent de ces déformations n'est pas encore connu d'une manière absolument certaine. Il suffit d'ailleurs à l'objet de ce cours de faire remarquer que le cristallin est en contact, par sa périphérie, avec les procès ciliaires, par sa surface antérieure avec la membrane de l'iris, et que ces deux organes contiennent des fibres musculaires, animées par des filets nerveux que l'on sait être soumis à l'empire de la volonté.

435. Du rôte de diverses parties accessoires de l'organe de la vue. — Les notions précédentes suffisent pour faire contente proir la formation des images sur la rétine, dans les diverses circonstances: aux parties essentielles de l'organe de la vue sont adjointes diverses parties accessoires qui sont desfinées à rendre la vision plus parfaite, et dont le rôte peut être indique en quelques montentes de la vue sont adjointes diverses parties accessoires qui sont desfinées à rendre la vision plus parfaite, et dont le rôte peut être indique en quelques montentes de la vision plus parfaite, et dont le rôte peut être indique en quelques montentes de la vision plus parfaite, et dont le rôte peut être indique en quelques montentes de la vision plus parfaite, et dont le rôte peut être indique en quelques montentes de la vision plus parfaite, et dont le rôte peut être indique en quelques montentes de la vision plus parfaite, et dont le rôte peut être indique de la vision plus parfaite et de la vision plus et de la vis

L'ouveture de la papille, pratiquée dans la membrane de l'iris, a pour objet de limiter la largruur di faisceau lumineux admis dans l'oil, et de diminuer ainsi les aberrations de sphéricité. — Sous l'action d'une vive lumière, il se produit d'ailleurs une contraction intolontaire de la pupille, et, par suite, une élimination plus parfaite des aberrations : c'est précisément dans ces circonstances que l'inmence desa berrations serait le plus muisible à la nettefé de la vision.

La choreite, avec la matière pigmentaire noire qu'elle contient, sert à empécher les rayons lumineux qui ont frappé la rétine de se réfléchir sur la paroi du globe oculaire, et d'apporter ainsi un trouble dans la vision, en venant rencontrer la inembrane sensible en plusieurs points. — Dans l'infirmité qui est connue sons le nom d'albinime, la choroïde n'ayant pas une teinte suffisamment foncée, la vision n'est possible que si la lumière arrivant dans l'oril offre trèspeu d'intensité.

La succession des diverses couches du cristallin, douées de pouvoirs réfringents inégaux, a évidemment pour effet de rapprocher le foyer des rayons marginaux du foyer des rayons centraux.

435. Difficulté apparente résultant de la situation renversée des images qui se forment sur la rétine.— On a cru souvent rencontrer une difficulté à la théorie de la vision dans ce fait, que les images peintes sur la rétine sont renversées par rapport aux objets. Pour levre cette difficulté apparente, il suffit de remarquer que ces images ne doivent pas être assimilées à une sorte de tableau que contemplerait un observateur. En résitité, la formation des images sur la rétine n'est que la condition même de la vision, et c'est par suite d'une propriété spéciale de notre organisation que nous rapportons tonte impression, produite sur un point de cette membrane sensible, à une région directement opposée.

Sans pouvoir expliquer cette propriété, on peut se convaincre de son existence par un grand nombre de faits fournis par l'observation. 
— C'est ainsi, par exemple, qu'une pression exercée sur la partie supérieure de l'oil fait apparaître un phosphène inférieur, et réciproquement; une pression sur l'angle externe fait apparaître un phosphène situé sur l'angle interne, etc. Il en est de même des apparences que détermine une lésion morbitée de la choroide ou de la rétine.

A37. Inégale sensibilité des diverses parties de la retine. — Functum execum. — L'expérience montre que la sensibilité, et surtout la faculté de discerner deux impressions produites en des points très-rapprochés, est assez différente aux différents points de la rétine : elle est maxima au centre, c'est-à-dire au point où le prolongement de l'ave de l'oil vient rencontrer la rétine, et décroît rapidement à mesure qu'on s'éloigne de ce point.

En outre, la rétine présente un point absolument insensible, dans la région qui répond à l'origine du nerf optique. Ce point a reçu le noin de punctum cœcum. — Pour en constater l'existence, on dispose deux petits cercles blancs sur un fond noir, comme l'indique la figure 374. On ferme l'œil droit, par exemple, et l'on place l'œil gauche en face du cercle placé à droite; on five alors le regard sur



ce cercle, et l'on s'eu éloigne ou l'ou s'eu rapproche graduellement; lorsque la distance de l'œil est un peu supérieure au quadruple de l'intervalle des deux cercles, le cercle de gauche disparaît.

438. Persistance des impressions lumineuses sur la rétine. - Les impressions lumineuses produites dans l'eil présentent toujours une durée appréciable, après que les rayons lumineux ont cessé d'arriver sur la rétine. L'expérience montre que cette durée est variable avec l'intensité de la lumière et avec la sensibilité propre de chaque œil. - Pour constater ce phénomène et en obtenir une mesure approximative, on emploie l'artifice suivant.

Un disque partagé en secteurs alternativement blancs et noirs (fig. 375) est animé d'un mouvement de rotation autour d'un axe



passant par son centre et perpendiculaire à son plan. Ce disque étant éclairé par la lumière diffuse du jour, on constate qu'il suffit de lui imprimer une vitesse telle, qu'il s'écoule au plus un divième de seconde pendant la substitution d'un secteur noir à un secteur blane, pour que le disque paraisse d'une teinte grise uniforme : la durée de l'impression lumineuse produite par chaque

point est donc, pour cette intensité de lumière et pour une vue ordinaire, d'environ un dixième de seconde.

C'est de la persistance des impressions lumineuses sur la rétine

que résulte la perception des courbes continues dans les expériences de M. Wheatstone (375) et dans celles de M. Lissajous (376).

C'est également sur ce phénomène qu'est fondé l'appareil connu sous le nom de theumatippe. — Lu carlon circulaire, tournant autour de l'un de ses fiemètres, porte sur l'une de ses faces un dessin incomplet, et sur l'autre face les parties qui manquent à ce dessin. Pendant la rotation, les impressions produites successivement par les deux faces se superposent, à cause de leur durée, et l'aril voit alors le dessin complet.

C'est encore sur le même principe qu'est fondé le phénakisticope.

— Denx disques de carton sont montés sur un même axe horizontal (fig. 376). L'un A est un disque noir, percé d'un certain nombre



de petites fonêtres au voisinage de son contour; l'autre B présente une suite de figures, en nombre égal au nombre des fenêtres de A et disposées en face d'elles. On place l'avil à la hauteur de l'une des fenêtres, et l'on inaprime un mouvement de rotation rapide à l'axe qui porte les deux disques, en laissant l'œil immobile. Chaque foisque l'une des fenêtres passe devant l'œil, il regoit, pendant un instant assec court.

l'impression produite par l'image correspondante; à cette impression succèdent ensuite celles des autres figures, à mesure que le mouvement continue : de la résulte que, si les diverses figures représentent une série de transformations d'un même objet, comme les mouvements d'un danseur de corde ou ceux d'un cheval franchissant une barrière, on a l'illusion de ces mouvements eux-mêmes (0).

<sup>(</sup>i) La figure 376 représente les transformations d'un cercle qui s'aplatirait successivement dans le sens vertical et dans le sens horizontal, de manière à se changer en une

439. Expérience de Faraday. — La persistance des impressions lumineuses permet d'interpréter les particularités diverses d'une expérience remarquable qui est due à Faraday.

On a deux roues de même diamètre, présentant un même nombre de rayons et montées sur un même ave perpendiculaire à leur



Fig. 377.

plan: lorsque ces deux roues tournent en sens contraire, avec des vilesses evactement égales, un observateur placé sur le prolongement de l'ave de rotation aperçoit une seule roue, ayant un nombre de rayons double de celui de chacune d'elles. — Pour se rendre compte de cette illusion, on peut concevoir d'abord qu'une barre brillante AB (fig. 377) ourne autuur

d'un axe passant par son milieu C, devant un fond obscur. Si le mouvement est suffisamment rapide, l'observateur placé sur le prolon-



Fig. 378.

gement de l'ave de rotation croit voir un cercle présentant un éclairement assez faible, muis uniformes. — Si muintenant, autour du même ave, on fait tourner en même lemps une autre barre A.F. (fig. 378) avec une vitesse égale et contraire, le cercle parati deux fois plus éclairé, excepté dans les points où les deux rayons se recouverant ma-

tuellement; car, pour ces

points, la quantité de lumière envoyée à l'œil est la même, en un petite ligne horizontale et en une petite ligne verticale, en passant par les formes elliptiques intermediaires. temps donné, que s'il n'y avait qu'une seule barre tournante. Or, si les vitesses de rolation sont exactement égales, il y a, dans le cercle décrit par chacune des barres, deux bandes A\*Ps. A\*Ps. suivant lesquelles les deux barres arrivent toujours à se recouvrir; ces deux bandes sont d'ailleurs perpendiculaires entre elles. On voit donc alors, sur le fond circulaire relativement brillant, deux bandes inmobiles qui sont relativement obscures et qui sont perpendiculaires lune à l'autre. Ce raisonneuent étant évidemment applicable à chacun des rayons des roues de l'expérience de Faraday, le résultat qu'on observe dans cette expérience est ainsi expliqué 0.

Si les vitesses de rotation des deux roues ne sont pas exactement égales, le système de secteurs que l'on aperçoit se déplace, en sens inverse du mouvement le plus rapide, avec une vitesse égale à la demi-différence des vitesses de rotation des deux systèmes.

- 440. Erradiation. On a désigné sous le nom d'irradiation, dans les divers ouvrages de physique ou de physiologie, des phénomènes qui paraissent assez divers et qui doivent être rapportés à des causes différentes :
- 1º Lorsque l'oïl n'est pas accomundé pour la distance qui le sépare d'un objet brillant placé devant un fond obseur. Fimage de l'objet sur la rétine est dilatée; son diamètre apparent peut même être considérablement augmenté, pour un œil myope ou pour un œil hypermétrope.
- 2º L'expérience montre que, lorsqu'on regarde un objet brillant, on est porté à lui attribuer des dimensions plus grandes qu'à un objet obscur, bien que ces deux objets soient égaux et placés à la même distance : c'ext la une erreur de jugement qui est rectifiée par la mesure directe du diamètre apparent.
- 3º On a prétendu qu'une impression produite en un point de la rétine s'étend d'elle-même aux points voisins, et qu'en conséquence le diamètre apparent d'un objet est d'autant plus grand que l'éclat

<sup>95</sup> Le phénomère pent également se produire avec deux series de secteurs obscurs, mobiles au devant d'un fond brillant.

de cet objet est plus considérable. Cest dans ce sens que le mot irradiation a été emplové par M. Plateau et par les auteurs qui ont rapporté les expériences de ce physicien. — Il est au moins douteux que ce phénomène existe : la propagation d'une impression, entre des fibres nervenses confugiés, serait contaire aux lois générales de l'organisation. Les faits observés par M. Plateau paraissent pouvoir s'expliquer par une imperfection de l'accommodation de l'eil.

441. Vision binoestiaire. — Pour que les impressions produites par un point lumineux sur les deux yeux se combinent en une seule, il faut : "que les deux axes visuels convergent vers ce point; s' que les images produites sur les deux rétines occupent à leur surface des points correspondants, r'est-à-dire des points semblablement situés par rapport à l'axe visuel, et par rapport à l'axe vertical et à l'axe horizontal qu'on peut concevoir menés par le centre de l'eil.

En dehors de ces conditions. la vision est double. — Ainsi un objet situé dans le plan de symétrie du corps. au delà ou en deçà du point vers lequel convergent actuellement les axes visuels, paratit double. — Lorsque, par une pression escrecée sur un œil, on dérange l'ave visuel de cet œil, tous les objets paraissent doubles. — Lorsque, dans les cas de strabisme très-marqués, les axes visuels sont devenus divergents ou convergents vers un point situé en, deçà de la limite inférieure de la vision distincte, on s'habitue à ne plus faire attention qu'aux impressions produites sur l'un des yeux : c'est seulement alors que l'impression peut n'être pas doublée.

Lorsque les deux yeux sont dirigés vers un même point, le sentiment du degré de convergence des deux axes visuels permet d'estimer, au moins approximativement, la distance à laquelle ce point est placé.

Énfin, lorsqu'uf corps solide à trois dimensions est situé à une distance qui n'est pas trop considérable, les images qu'il produit sur les deux rétines ne sont pas identiques; ce défaut d'identité est, comme la fait remarquer M. Wheatstone, la rondition essentielle de la perception du relief. — C'est ce que montrent nettement les résultats obtenus à l'aide du stéréoscope.

A42. Ster-Coacope. — Les diverses espèces de stéréoscopes sont fondées sur ce principe que, si l'on place simultanéemet des le deux yeux deux dessins différents, reproduisant précisément les deux images qui représenteraient un même objet en relief, tel qu'il serait vu par chacun d'eux; si, en outre, par un artifice convenable, on donne aux rayons lumineux émis par ces dessins vers les deux yeux les mêmes directions que s'ils venaient de l'objet, alors on a la perception de l'objet en relief lui-même.

La figure 379 indique la disposition du stéréoscope réflecteur de M. Wheatstone : AB et A'B' sont des dessins placés parallèlement l'un



rig. 379.

à l'autre sur des planchettes que l'on peut faire mouvoir à l'aide de vis, de manière à les rapprocher ou à les foigner à volonté; Met M' sont deux miroirs plans, perpendiculaires entre eux; O et O' sont des ouvertures auxquelles on place les deux yeux, en regardant dans les miroirs. Si les distances sont convenablement réglées, les images vues dans les deux miroirs se superposent en ab, et produisent l'impression du relief.

Le figure 38o représente une coupe du stéréoscope réfracteur de Brewster : AB et AB sont les deux dessins satisfaisant aux conditions indiquées; ils sont ici sur un même plan. Deux lentilles convergentes L et L' donnent, pour les yeux qui sont placés au delà. des images virtuelles situées à la distance de la vision distincte; deux prismes, placés en sens inverse derrière ces lentilles, dévient les



Fig. 380.

rayons incidents, de telle façon que les deux images virtuelles se superposent en ab.

On traitera plus loin de la vision des couleurs et du défaut d'achromatisme de l'œil.

### INSTRUMENTS D'OPTIQUE.

443. On comprend sous la dénomination générale d'instruments d'opique des systèmes très-variés de surfaces réfringentes ou réfléchissantes, qui donnent une image des objets dans une situation ou avec des dimensions favorablés à certaines observations spéciales.

Dans tous ceux de ces instruments qui sont fondés sur les lois de la réfarction, le phénomène de la dispersion intervient comme cause perturbatrice. On fera d'abord abstraction de cette particularité essentielle, pour y revenir plus tard, lorsqu'on aura exposé les lois de la décomposition et de la recomposition de la lumière.

#### INSTRUMENTS SANS OCULAIRE.

444. Chambre claire. — On appelle chambre claire tout système de surfaces réfléchissantes propre à donner des objets exté-



rieurs une image virtuelle que l'œil peut voir se projeter sur un papier,

et dont il suffit de suivre les contours avec un crayon pour obtenir un dessin exact de ces objets.

La forme la plus simple que l'on emploie pour obtenir ce résultat consiste en une lame de verre MN (fig. 381), inclinée à 45 degrés sur l'horizon et étamée sur celle de ses faces qui regarde le sol; le tain en a été enlevé sur une petite partie ab de son étendue. L'œil étant placé à une petite distance au-dessus de ab, la pupille PP' reçoit à la fois les rayons venus de points tels que A et réfléchis sur le miroir, et les rayons venus de points tels que A', au travers de la solution de continuité du tain. Le point A lui paraît donc en A', et il peut voir en même temps la pointe d'un crayon, qui est réellement placée en A' : le crayon peut donc suivre les contours de l'image virtuelle des objets voisins de A, image qui est ici projetée sur une feuille de papier placée en PQ. - Il faut remarquer cependant que, si l'objet qu'on se propose de copier n'est pas à la même distance du miroir que le papier sur lequel se meut le crayon, l'œil ne peut voir à la fois distinctement le crayon et l'image de cet objet. On fait disparaître cette difficulté, soit en placant du côté des objets une lentille divergente qui rapproche leur image virtuelle du miroir, soit en plaçant du côté du dessin une lentille convergente qui éloigne l'image virtuelle du cravon.

La chumbre claire de l'Illatatu (fig. 38a) se compose d'un prisue quadrangulaire de verre, dont deux faces, KM, KX, sant perpendiculaires entre elles, les deux autres faces MH. HM faisant entre elles un angle de 135 deprés. Les rayons venus des points cloignés tels que A sont d'abner ques sur une lentille divergente Z, qui donne une inage virtuelle e de ces points, plus près de l'appareil que ne sont les points eux-mêmes; an sortir de cette lentille, les rayons pénérent dans le prisune presque normalement à la face d'entrée, c'est-à-dire sans déviation sensible, et viennent éprouver deux réflexions totales successives, sur les faces M et IME à figure montre comment on peut construire les images virtuelles n', o', que ces deux réflexions substituent successivement à l'image n. Enfin, comme les rayons arrivent sur la surface kM du prisune dans une direction à peu près normale à cette face, ils n'éprouvent pas de nou-velle déviation à peu près normale à cette face, ils n'éprouvent pas de nou-velle déviation , et produisent dans l'ent la preveption d'une image

virtuelle située en a". L'œil étant placé de façon que la pupille reçoive à la fois ces rayons qui émergent du prisme et les rayons qui viennent



Fig. 38c.

directement de la pointe du crayon située en a", on peut diriger le crayon de manière à suivre les contours de l'image virtuelle.

445. Chambre obseuve. — On nomme dambre obseuve un eaper limité par des parois opaques, et dans lequel pénètrent, au travers d'une lentille convergente, les rayons venus de l'extérieur : ces rayons produisent une image réelle et renversée des objets qui sont placés en face de la lentille.

La chambre noire employée pour la photographie (fig. 383) se compose d'une caisse rectangulaire, formée de deux pièces M, N qui peuvent glisser l'une dans l'autre. Dans a lace antérieure de la première est fixé un système convergent, formé d'une ou de plusieurs lentilles L. Dans la face postérieure de la seconde est enchlassée une glace de verre dépoli pg. sur laquelle viennent se peindre les tmages ab des objets extérieurs tels que AB; on règle la position de cette glace en faisant avancer ou reculer la pièce N dans la pièce M,



Fig. 383,

de manière que l'image offre une netteté parfaite. On enlève alors la glace dépolie, pour lui substituer une surface préparée avec une substance impressionnable, sur laquelle la lumière doit agir.

Dans le mégueope, la disposition est analogue; seulement, les objets étant placés à une petite distance au delà du foye de la lentille convergente, l'image réelle que l'on repoit sur un éran, de l'autre côté de la lentille, est plus grande que l'objet lui-même. — Enfin, la lanterne magrique n'est qu'un mégascope dans lequel les objets sont des dessins coloriés sur verre et fortement éclairés par transparence.

446. Microscope solaire. — Dans le microscope solaire, la pièce essentielle est une leutille convergente C, à très-court foyer (fig. 384), devant laquelle on place, à une distance un peu supérieure à sa distance focale, des objets très-petits et transparents, en RB cette leutille donne une image réelle très-agrandie AB <sup>(1)</sup>.

VERDET, 11f. - Cours de plays. 11.

O Dans cette figure et dans toutes celles des apporteis où interviennent des Instilles, on n'a pa insinglen le deux drivisitions épenverés par cheun des reynous Institues, qui et aven de la sortie ; on a simplifie le tracé en insinguant ave aude évisition, celle qui auruit Ben à la bertie; on a simplifie le tracé en indiquant ave aude évisition, celle qui auruit Ben à la bertille; conservant bought motre paissance, duit réduite à un plan réfrinçant passant par ses bords. La trace de ce par la partique de deux la leutille, et le long de laquelle sont indiquées les déviations des revous réfrancés.

A cause de cet agrandissement considérable, il est nécessaire d'éclairer très-fortement l'objet, afin d'obtenir dans l'image un éclat suffisant.



Fig. 384.

Cet éclairage est obtenu au moyen des rayons solaires, que l'on re-



Fig. 385.

çoit sur un miroir MM' convenablement incliné, et que l'on con-

centre au moyen d'une ou plusieurs lentilles convergentes H: c'est l'appareil illuminature. Le système convergent H rassemble les rayous solaires en s., de sorte que, si l'on interposait un érans en ce point, on aurait une image réelle du disque solaire; c'est un peu au delà du plan a que l'on place l'objet AB qu'il s'agit d'éclairer. Les rayons transmis ou diffusés par cet objet fournissent, au delà de la lentille C, une image réelle A'B', que l'on peut recevoir sur un écran blanc.

Pour augmenter le grossissement, sans être obligé d'employer des lentilles convergentes de trop court foyer, on fait souvent usage de la disposition représentée par la figure 385. Une lentille divergente D est placée au delà de la lentille convergente C; on obtient alors, non plus l'image réelle AB; que donnersit la lentille C, mais une autre image réelle AB; qui est placée plus loin et dont les dimensions sont bien plus considérables.

A défaut de la lumière solaire, on peut employer, pour éclairer les objets, soit la lumière de lampe électrique, soit la lumière de Drummond, c'est-à-dire celle qui est produite par un bâton de chaux rive sui lequel on projette un dard de gar à éclairage alimenté par de l'oxygène. L'appareil, dont le système grossissant est d'ailleurs exactement le même, prend alors le nom de microscope électrique ou de microscope de gaz.

447. Ophthalmoscope. — On peut comprendre parmi les instruments sans oculaire l'ingénieux appareil qui a été inventé par M. Hehnholtz, et dont l'usage a fait faire, depuis dix ans, tant de progrès à la physiologie et à la pathologie de la vision.

Sous sa forme la plus simple, Tophibalmoncope se réduit à un miroir métallique concave M (fig. 386), percé d'une petite ouverture à son sommet. L'observateur place ce miroir au devant de l'un de sés yeur O (fig. 387), la face réfléchissante tournée vers l'extérieur; il ouverture pupiliaire de l'œil O' q'u'il soumet à son examen, lerayons d'une lampe L placée latéralement. Le trou pratiqué au sommet de M lui permet de regarde le fond de l'œil O' ainsi illuminé; au contraire, dans les conditions ordinaires, toutes les fois miné; au contraire, dans les conditions ordinaires, toutes les fois qu'une personne veut examiner l'intérieur de l'œil d'une autre, l'œil observé n'est éclairé que par la lumière qu'il peut recevoir de l'œil observateur, et tout examen est impossible. — Il est quelquefois





1 %. 007

commode de regarder avec l'ophthalmoscope, non pas l'intérieur de l'œil lui-même, mais l'image réelle qu'en donne une lentille convergente qu'on tient à la main : c'est cette lentille qui est représentée en lignes ponctuées dans la figure ci-dessus.

## INSTRUMENTS À OCULAIRES.

448. Beateles. — On appelle besicles, ou vulgairement lunettes, des lentilles divergentes ou convergentes, que l'on place devant les yeux myopes, presbytes ou hypermétropes, pour rendre les conditions de la vision aussi voisines que possible de celles de l'æil normal.

1° Considérons un œil myope, chez lequel la vision est distincte pour des distances inférieures à a et supérieures à b; et supposons que l'on place, en avant de cet œil, un verre divergent ayant pour distance focale la longueur a. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que cet œil pourra voir distinctement tous les objets compris entre l'Infini et une distance d déterminée par la formule

$$\frac{1}{b} - \frac{1}{d} = \frac{1}{a}$$

Si la distance d est voisine de 15 centimètres, l'œil myope devient ainsi comparable à un œil normal; il deviendrait semblable à un œil presbyte, si d était beaucoup plus grand que 15 centimètres.

L'usage d'un verre dont la distance focale serait supérieure à a diminuerait simplement la myopie, sans la faire disparaître. — Un verre dont la distance focale serait moindre que a remplacerait la myopie par l'hypermétropie.

s' L'eil hypermétrope, dans son état naturel, fait converger sur la rétine des faisceaux qui, à l'incidence, sont convergents vers un point situé derrière l'eil à une distance déterminée; il peut, en outre, en s'accommodant, faire converger sur la rétine des rayons moins convergents et souvent même des rayons paraillèles, ou divergents à partir d'un point éloigné-de l'eil. On peut donc dire que l'une des limites de la vision distincte est, pour un eil hypermétrope, toujours négative, et que l'antre peut être négative, infinie ou positives — L'usage d'un verre convergent, dont la distance focale est égale à la limite négative la plus petite en valeur absolue, permet de voir nettement les objets situés depuis l'infini jusqu'à, une distance fossile de distance fossile de distance possile et égale à la limite négative la plus petite en valeur absolue, permet de voir nettement les objets situés depuis l'infini jusqu'à, une distance possile et, d'éterminée par l'équation

$$\frac{1}{b} - \frac{1}{d} = -\frac{1}{a}$$

L'œil devient ainsi semblable à un œil normal ou à un œil presbyte.

Un verre convergent qui aurait une distance focale plus grande ne ferait que diminuer l'hypermétropie. — Un verre ayant une distance focale plus courte changerait l'hypermétropie en myopie.

3º Les preshytes dont la l'imite inférieure de vision distincte est trop éloignée de l'avil font usage de verres convergent i ces verres leur permetient de voir nettement les objets situés à une distance qui n'est définie par acum caractère spécial, mais qu'on choisit ordinairement de 25 à 30 centilmètres. Lu preshyte peut alors ordinairement voir les objets situés entre cette distance inférieure et la distance focale principale de ses besicles. Sa vue prend donc le caractère de celle des myopes.

449. Loupe ou microscope simple. — On donne le nom de loupe à une lentille convergente, placée au devant de l'œil, et destinée à observer des objets situés au delà, à une distance moindre que sa distance focale.

Un objet AB (fig. 388) étant placé entre la lentille convergente C et son fover principal F, les rayons émanés des divers points de cet



objet donnent à l'œil, en arrivant dans l'ouverture de la pupille RR', la perception d'une image virtuelle A'B', droite et plus grande que l'obiet. - Si la distance de cette image à l'œil est comprise entre les limites de la vision distincte, la contemplation de l'image peut être substituée à la contemplation de l'objet; elle peut alors saire voir des détails qui seraient inappréciables à la vue simple.

450. Grossissement de la loupe. - On appelle, en général, grossissement d'un instrument d'optique le rapport entre le diamètre apparent de l'image et celui de l'objet, l'objet étant supposé placé dans les conditions ordinaires de la contemplation directe,

Or les objets qu'on examine à la loupe sont du nombre de ceux dont on peut faire varier à volonté la distance à l'œit. Aussi, lorsqu'on veut les regarder directement, on les place à une distance compatible avec la vision distincte, et généralement, afin d'en mieux ir les détails, à la limite inférieure de la vision distincte. Pour la même raison, quand on regarde ces objets à la loupe, on leur donne une position telle, que leur image soit éloignée de l'œit d'une quantité égale à cette limite inférieure.

L'image vue à la loupe étant ainsi à la même distance de l'oil que l'objet vi directement, le rapport de leurs diamètres apparents dans ces deux conditions est égal au rapport de leurs dimensions linéaires AB, AB, ou au rapport  $\frac{OP}{OF}$ . On a donc, en représentant la distance OP par p, et la distance OP par p'.

$$G = \frac{p'}{p}$$
;

en outre, en représentant par f la valeur absolue de la distance focale principale de la loupe, on a

$$\frac{1}{p'} - \frac{1}{p} = -\frac{1}{f} \cdot$$

Mais, si l'on désigne par  $\Delta$  la distance minima de la vision distincte, et par z la distance de l'œil à la loupe, on a

$$p' = \Delta - z$$
.

En éliminant p' et p entre ces trois équations, il vient

$$G = i + \frac{\Delta - z}{f}$$

Si z est peu considérable relativement à Δ, c'est-à-dire si l'œil est placé très-près de la loupe, cette expression se réduit à

$$G = i + \frac{\Delta}{f}$$

Enfin, si f est également très-petit par rapport à  $\Delta$ , c'est-à-dire si la loupe est à très-court foyer, on a sensiblement

$$G = \frac{\Delta}{J}$$
.

Dans tous les cas, on voit que le grossissement augmente quand la distance focale de la loupe diminue, et quand la distance de la vue distincte augmente.

A51. Putenance de la toupe. — Le grossissement n'est pas la quantité la plus propre à faire juger du degré d'utilité d'une loupe. Ce qui importe pour l'usage de cet instrument, c'est d'apercevoir dans l'objet qu'on étudie les plus petits détaits possibles. Dès lors, une loupe sers d'autant plus avantageuse, pour un observateur déterminé, qu'elle lui fera voir sous un plus grand angle un objet de grandeur déterminée, quel que soit d'ailleurs l'angle sous lequel son cil aperçoit cet objet lorsqu'il le regarde sans loupe.

La puissance d'une loupe peut donc être définie par le diamètre apparent sous lequel elle fait voir le millimètre. Or, si l'on prend le millimètre pour unité de longueur, on voit qu'une longueur d'un millimètre, prise dans l'objet, acquiert dans l'image virtuelle une grandetre précisément égale à G, en sorte que son diamètre apparent peut se mesurer par l'expression  $\frac{G}{2}$ . Donc l'expression de la puissance P de la loupe devient alors

$$P = \frac{1}{\Delta} + \frac{1 - \frac{2}{\Delta}}{f}$$

Si l'on néglige z par rapport à Δ, cette expression se réduit à

$$P = \frac{1}{2} + \frac{1}{f}$$

On voit donc que les vues myopes sont les plus avantageuses pour les observations à la loupe. — L'avantage qu'elles ont sur les autres vues ne devient insensible que si f est très-petit, c'est-à-dire si la loupe est très-grossissante.

Il faut ajouter enfin qu'une vue myope n'est réellement bonne pour les observations à la loupe que si la myopie n'est pas trop forte; cela tient à ce que les cas de myopie extrême sont généralement accompagnés d'une dintinution de la sensibilité de la rétine qui, habituée à contempler des objets très-rapprochés, devient moins propre à apercevoir des détails ayant un diamètre apparent très-peit. 552. Clarté de la Ioupe. — On entend, en général, par chird, dans les instruments d'optique, le rapport entre les éclats intrinsèques de l'image et de l'objet. — Il est facile de voir que, pour la loupe, ce rapport a sensiblement pour valeur l'unité, quel que soit le grossissement.

En effet, z étant toujours supposé négligable, la surface de l'image est à celle de l'objet dans le rapport de  $2^{\lambda}$  à  $\beta$ . Mais, d'autre part, la quantité de lumière qui concourt à la formation de l'image, étant fournie par l'objet placé à la distance  $\rho$ , est aussi à la quantité de lumière qu'envoyait l'objet, placé à la distance  $\lambda$ , dans le rapport de  $\Delta^{2}$  à  $\rho^{2}$ ; en sorte que les éclats intrinsèques de l'image et de l'objet peuvent être considérés comme égaux.

Néanmoins, comme l'eïl voit des détails d'autant plus petits que la lumière est plus vive, au moins jusqu'à la limite où commence l'éblouissement, il est toujours avantageux d'éclairer fortement les objets qu'on examine à la loupe. Cela est même tout à foit nécessaire si la loupe est à foyer très-court; car, l'objet devant être placé très-près de la loupe, et celle-ci très-près de l'œil, la tête de l'observateur arrête la plus grande partie des rayons lumineux qui lui parriendraient de ce côté.

- 453. Champ de la loupe. Le champ de la loupe est l'espace angulaire que l'eil placé près de la loupe peut embrasser, sans que la vision soit altérée par les aberrations de sphéricité. L'expérience prouve que le champ ne peut guère dépasser 9 à 10 degrés autour de l'ace principal.
- 454. Loupes destinées aux forts grossissements i leatilles diaphragmées, toupes composées. — Lorsqu'on veut accroître le grossissement de la loupe, on diminue la distance focale en donnant aux rayons de courbure des valeurs de plus en plus petites; mois alors on voit, par cela même, les aberrations augmenter rapidement. — Lorsque la loupe n'est pas très-grossissante, on applique simplement sur l'une de ses faces un diaphragme circulaire qui arrête les rayons marginaux; mais ce diaphragme a toujours l'inconvénient de diminuer le champ.

Pour conserver au champ une valeur suffisante et éviter les aberrations, on a recours soit aux lentilles diaphragmées de Wollaston, seit aux loupes composées.

1° Dans les lentilles diaphragmées de Wollaston (fig. 389), le diaphragme est placé dans la masse même de la lentille, qui se trouve



Fig. 389.

ainsi divisée en deux. Un peut même, dans ce cas, donner à la lentille la forme d'une sphère partagée en deux hémisphères, ainsi que le montre la figure. La lentille n'est toujours traversée que par derayons voisins du centre optique 0, et le champ reste considérable.

2° Soit une loupe composée de deux lentilles convergentes G, G(g, 390). Si fou désigne par l'a distance focale de la lentille C qui est la plus voisine de l'objet, par p la distance OP, et par w la distance OII du centre optique de cette lentille à l'image virtuelle αβ qu'elle donnerait, on a

$$\frac{1}{\varpi} - \frac{1}{p} = -\frac{1}{f},$$

De même, si l'on désigne par f' la distance focale de la seconde lontitle C, par D l'intervalle OO' des centres optiques des deux lentilles, par  $\Delta$  la distance de la vision distincte, et si l'on néglige la distance de l'ori à la lentille C', on a

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{1} = -\frac{1}{1}$$

et le grossissement  $\frac{A'B'}{AB}$ , qui peut s'écrire  $\frac{A'B'}{\alpha\beta} \times \frac{\alpha\beta}{AB}$ , a pour valeur

$$G = \frac{\omega + D}{\Delta} \cdot \frac{\omega}{\omega}$$

Mais l'équation (2) donne

$$\frac{\Delta}{\varpi + D} = 1 + \frac{\Delta}{f};$$

l'équation (1) donne de même

$$\frac{\overline{w}}{P} = 1 + \frac{\overline{w}}{I}$$



ou, en remplaçant encore w, dans ce second membre, par sa valeur déduite de l'équation (2), savoir  $\frac{\Delta f}{\Delta + f}$  — D, il vient

$$G = \left(1 + \frac{\Delta}{f}\right)\left(1 + \frac{\Delta f'}{f(\Delta + f)} - \frac{D}{f}\right).$$

ce que l'on peut écrire

$$Q = 1 + \frac{1}{2 - D} + \frac{1}{2} - \frac{1}{DA}$$

L'expérience et la théorie ont montré qu'il est avantageux de construire une loupe à deux verres avec deux lentilles plan-convexes, tournant l'une vers l'autre leurs faces courbes, comme l'indique la figure 3 qo.

Lorsque ces lentilles ont même distance focale f et que l'intervalle qui les sépare D est égal aux deux tiers de cette distance focale, la loupe reçoit le nom d'oculaire de Ramaden. Le grossissement est alors

$$G = \frac{f + 4\Delta}{3f}$$

et, si f est petit par rapport à Δ, on a sensiblement

$$G = \frac{4}{3} \frac{\Delta}{f}$$
.

Dans le doublet de Wollaston, les distances focales f, f' et la distance D sont réglées de manière qu'on ait f'=3f et  $D-\frac{1}{2}f'$ , et par suite le grossissement est

$$G = \frac{5}{6} \frac{\Delta}{f} - \frac{1}{2}$$

et, sifest petit par rapport à  $\Delta,$  la valeur du grossissement est sensiblement

$$G = \frac{6}{5} \frac{7}{\Delta}$$

Les deux lentilles d'un doublet sont ordinairement réunies par une monture à vis (fig. 391) qui permet de faire varier un peu la distance de l'une à l'autre. On règle ainsi la valeur de la distance D, de facon à obtenir l'a-

> justement le plus convenable pour les différentes vués.



Fig. 391.

On donne quelquesois le nom de microscope simple à une loupe montée sur un pied, auquel on joint un porte-objet et un appareil éclairant semblables à ceux qui seront décrits plus loin à l'occasion du microscope composé. — Cet appareil,

dont le grossissement est ordinairement moindre que celui des microscopes composés, est souvent employé par les naturalistes pour la dissection des petits objets. 455. Mieroscope composé. — Le microscope composé comprend essentiellement: ι\* un système convergent appelé objetif, et formé d'une ou plusieurs lentilles C (fig. 392), donnant une image réelle, agrandie et renversée aβ de l'objet AB; a\* un second



F .. 390.

système convergent, appelé oculaire, et formé également d'une ou plusieurs lentilles D, qui fonctionne par rapport à cette inage réelle comme une loupe, et la grossit encore en la reportant à la distance minima de la vision distincte en A'B'.

Si la distance de l'oculaire D à l'objectif C est variable, on pourra toujours amener l'oculaire dans une position telle, que l'image A'B's se forme à la distance de la vision distincte, quelle que soit la position de l'image réelle ag, et, par suite, pour des positions très-diverses de l'objet AB par rapport à la lentille C. Mais il est visible que le grossissement, qui dépend du rapport de A'B' à AB, dépendra alors de la position de l'oculaire par rapport à l'objectif. — Si l'on veut que le grossissement deneure constant pour un même observateur, dans l'étude de divers objets, et en particulier dans l'examen des divers plans d'eu objet transparent, il faut maintain: invariable la distance de l'oculaire à l'objectif, et faire varier alors la distance de l'oculaire à l'objectif, et faire varier alors la distance de l'oculaire à l'objectif, et faire varier alors la distance de l'oculaire à l'objectif, et faire varier alors la distance de tout de qui porte les verres du microscope.

456. Grosstasement et putesanter du miteroscope. — On voit, par des considérations semblables à celles qui ont été développées à propos de la loupe, que le grossissement du microscope, c'est-à-dire le rapport des diamètres apparents de l'image et de l'objet placés à la distance minima de la vision distincte, est égal au rapport  $\frac{\Lambda B}{\Lambda B}$  (fig. 39 s). — D'autre part, cette expression peut s'écrire  $\frac{\Lambda B}{\Lambda B} \sim \frac{\Lambda}{\Lambda B}$ ; le second rapport est le grossissement de l'objetif, que l'on peut désigner par g; le premier est le grossissement de l'oculaire, qui, dans le cas où l'oril est placé très-près de la lentille, peut s'exprimer, comme on l'a vu ( $\Lambda$ 50), par  $_1 + \frac{\Lambda}{\Lambda B}$ . — Donc le grossissement G du microscope a pour expression approchée

$$G = g\left(1 + \frac{\Delta}{f}\right)$$
.

On mesure ordinairement le grossissement du microscope par une expérience directe, au moyen d'une chambre claire adaptée contre l'oculaire, ou fait en sorte qu'elle projette, sur une règle divisée placée à la distance de la vision distincte, en deltors de l'instrument, l'image virtuelle d'un micromètre tracé sur une lame deverre et installé sur le porte-objet.

Si l'on veut maintenant évaluer séparément le grossissement de l'objertif et céule l'oculaire, on meure directement le grossissement de l'objectif. Pour cela, on cherche quel est le nombre de divisions d'un micromètre placé sur le porte-objet, dont l'image réélle se projette sur un diaphragme de grandeur comune, placé d'ans les plain de cette image. — Le quotient du grossissement total par le grossissement maine d'objectif ait connaître le grossissement de l'oculaire. — Il est utile de faire ces déterminations pour les divers objectifs et les divers oculaires que l'on peut monter sur le tube d'un même microscope.

L'avantage réel d'un microscope, comme celui d'une loupe, est moins bien représenté par son grossissement que par sa puissance, c'est-à-dire par le quotient du grossissement par la distance de la vue distincte (451). 457. Emplei du diaphragme dans le mieroscope. — Pour limiter le chaup de l'instrument aux points dont les faisceaux lumineux arrivent à l'oculaire sous une faible obliquité, on emploie un diaphragme percé d'une ouverture centrale.

Ce diaphragme doit être placé exactement en MM' (fig. 393), dans le plan focal de l'inage réelle donnée par l'objectif. — La fi-



Per 2-2

gure montre en effet que, dans cette position, l'ouverture laisse passer en entier le faisceau lumineux émis par les points tels que A sur l'objectif, et réunis par cette lentille au point a: tous les rayons de ce faisceau concourent donc à former l'image virtuelle A' de ce point, et il en est de même pour tous les points du champ. Au contraire, le diaphragme arrête complétement le faisceau émis par les points tels que E.

Si le diaphragme était placé plus près de l'oculaire, em MM; par exemple, il ne laisserait passer qu'une partie du faisseau émis par un point tel que A, situé vers la limite du champ. — S'il était placé plus loin, em MM; il laisserait passer en partie le faisseau émis par le point E, qui pourrait alors se trouver daiss le champ, mais dont l'image ne serait formée que par un petit-nombre de rayons, — Donc, dans les deux derniers cas, les hords du champ laisseraient à désirer à la fois pour la nettet ét pour l'éclat.

458. Pièces accessoires du microscope. — Le grossisse-

ment du microscope ayant pour effet de diminuer beaucoup l'éclat intrinsèque de l'image, il est nécessaire d'y adjoindre un système éclairant, donnant à l'objet un éclat considérable. — Pour l'ob-



servation des objets transpa-. rents qui sont assujettis entre des lames de verre, on se sert d'un miroir concave M (fig. 394), qui est placé audessous du porte-objet A. et dont on règle l'inclinaison de manière à réfléchir dans le tube de l'instrument, au travers des objets, la lumière des nuées ou celle d'une lampe. - Pour éclairer les objets opaques, on emploie une lentille convergente, que l'on place au-dessus de la plaque porte-objet A, et que l'on oriente de manière à concentrer sur les objets la lumière qu'ils diffusent ensuite. -Le collier B, qui soutient le tube du microscope, est fixé

à la colonne métallique creuse C: une vis V, placée dans l'axe de cette colonne, permet de la faire monter ou descendre, de manière à faire mouvoir le tube du microscope tout entier.

La constitution des oculaires va être indiquée, dans le paragraphe suivant, avec quelques décilis. — Comme objectif, on emploie d'ordinaire, au lieu d'une l'entille unique, un système de lentilles qui permet d'avoir un grossissement considérable avec de faibles aberrations de sphéricité.

459. Divers systèmes oculaires employés dans les mieroscopes. — L'oculaire du microscope est tantôt un oculaire de Ramsden, semblable à celui qui a été décrit plus haut (454), et désigné alors sous le nom d'oculaire positif; tantôt un oculaire négatif, formé de deux verres dont le premier est placé entre l'objectif et l'image réelle que cet objectif tend à former.

La figure 395 indique la marche des rayons dans l'oculaire négatif. Les rayons rencontrent la première lentille C de l'oculaire



. .

avant d'avoir formé l'image réelle  $a\beta$  qui serait produite par l'objettif; cette image fonctionne alors, par rapport à la lentille C. conne un objet lumineu virtuel, et il se forme une image réelle  $a\beta$  entre l'image  $a\beta$  et la lentille G. C'est cette image réelle qu'on observe au travers de la seconde lentille C; et dont on voit l'image virtuelle à la distance de la vision distince,  $\alpha$  A B'. — Si l'on désigne par p et a' les valeurs absolues des distances Oa Oa', par f la valeur absolue de la distance focale de la première lentille, il est facile de voir qu'or aura

$$\frac{1}{p} - \frac{1}{\varpi} = -\frac{1}{f}.$$

De même, en appelant D la distance OO' des deux lentilles, et f' la valeur absolue de la distance focale de la seconde lentille, on anra le

(2) 
$$\frac{1}{\Delta} - \frac{1}{12 - \varpi} = -\frac{1}{f};$$

grossissement  $\frac{X'B'}{\alpha\beta}$ , qui peut s'écrire  $\frac{X'B'}{\alpha\beta}$ ,  $\frac{\alpha\beta}{\alpha\beta}$ , aura pour expression

$$G = (1 + \frac{1}{f})(1 - \frac{\pi}{g})$$

VERDET, Itl. - Cours de phys. 11.

En remplaçant w par sa valeur tirée de l'équation (2), c'est-à-dire par D  $-\frac{\Delta f}{\lambda_1 + f}$ , il vient définitivement

$$G = \left(1 + \frac{\Delta}{f'}\right)\left(1 + \frac{\Delta f'}{f(\Delta + f)} - \frac{D}{f}\right)$$

Il est digne de remarque que cette expression est identique à celle qu'on a trouvée dans le cas de l'oculaire positif (454).

L'oculaire négatif a été inventé par Huyghens, pour corriger, au moins en partie, l'effet nuisible de la dispersion. - Il est souvent construit de manière que l'on ait  $f = \frac{1}{3}f$  et D = 2f'; ce sont du moins les conditions qui ont paru les plus avantageuses à l'opticien anglais Dollond. La valeur du grossissement est alors

$$G = \frac{6\Delta + f}{3f}$$
;

et si f est petit par rapport à  $\Delta$ , cette expression se réduit à

$$ext{G} = 3\frac{1}{2}$$
.

460. Lunette astronomique. — La lunette astronomique comprend essentiellement : 1° un objectif convergent, qui donne en son fover principal une image renversée des objets très-éloignés 11;



2º un oculaire convergent, au travers duquel l'œil regarde cette image, et qui la grossit sans la redresser.

(1) La lunette est souvent employée à observer des objets dont la distance, bien que su-

La figure 396 représente la marche des rayons au travers d'une lunette astronomique formée d'un objectif M et d'un oculaire simple M'; OA, OB sont les droites menées du centre de l'objectif aux extrémités de l'objet, qui n'a pu être indiqué sur la figure, les lignes pleines représentent les rayons qui sont émis par l'objet près des bords de l'objectif, et le trajet de ces rayons dans l'instrument : les lignes ponctuées sont des lignes de construction dont on verra facilement le rôle, avec un peu d'attention.

461. Grossissement de la lunette astronomique. Le grossissement de la lunette astronomique est le rapport du diamètre apparent de l'image au diamètre apparent de l'objet. Il faut d'ailleurs remarquer que le diamètre apparent de l'objet ne peut varier ici au gré de l'observateur, puisque la distance de l'objet à l'orie est déterminée.

Or, si l'on néglige la distance de l'uil à l'oculaire, le rapport des diamètres apparents est égal à celui des angles  $\Lambda'OB'$  et  $\Lambda OB$ , re par conséquent à celui des angles  $\alpha O\beta$  et  $\alpha O\beta$ , c'est-à-dire au rapport des angles sous lesquels l'image réelle  $\alpha\beta$  est vue du centre prique de l'octaine et du centre optique de l'ochjectif. Si ces angles sont peu considérables, leur rapport est sensiblement égal au rapport inverse des distances de  $\alpha\beta$  à ces deux centres optiques, c'est-à-dire que l'On a

$$G = \frac{F}{\overline{c}}$$

F désignant la distance focale principale de l'objectif, et  $\varphi$  la distance qui doit exister entre l'image réelle et l'oculaire, pour que l'image virtuelle se forme à la distance de la vision distincte.

Pour un œil normal ou pour un œil myope, la distance  $\varphi$  est toujours plus petite que la distance focale principale f de l'oculaire, et par conséquent on a alors

$$e > \frac{1}{L}$$

périeure à la distance ordinaire des objets microscopiques, n'est rependant pas très-grande : c'est le cas, par exemple, de la lunelle du calibiomètre. L'instrument est alors intermédiaire entre un microscope proprement dit et une hunelte appliquée à la vision des objets très-distants. — Pour un wil hypermétrope, la distance \(\varphi\) peut être plus grande que f, et l'on aurait alors

$$C < \frac{1}{L}$$

--- Enfin l'expression

$$G = \frac{F}{f}$$

conviendrait au cas idéal où l'œil, en regardant dans une lunette, deviendrait infiniment presbyte, c'est-à-dire serait accommodé pour voir nettement les objets situés à l'infini.

Bien que cette dernière condition ne soit probablement jamais réalisée d'une manière rigoureuse, l'expression précédente sert à caractériser le pouvoir amplifiant d'une lunette , indépendamment de l'observateur, et la valeur du rapport  $\frac{F}{f}$  ets ordinairement considérée comme servant de mesure au grossissement de la lunctte.

462. Octalaires de la lunette astronomique. — L'oculaire de la lunette devant toujours être placé, par rapport à l'image réelle formée au foyer de l'objectif, de manière que l'image virtuelle soit reportée à la distance de la vision distincte, il est indispensable qu'il soit assujetti dans un tube auxiliaire avec un tirage facultatif : chaque observateur peut alors lui donner une position convenable pour sa vue.

A l'oculaire simple on substitue ordinairement un oculaire double, positif ou négatif. — Dans ce cas, pour obteni l'expression du grossissement, on peut remarquer que, si l'æil était accommodé de manière à voir nettement à la distance  $\lambda$ , et s'il contemplait directement l'image réelle 1, formée au foyer de l'objectif, il versit ette image sous un angle ayant sensiblement pour mesure  $\frac{1}{\lambda}$ . Lorsqu'il la regarde à l'aide d'un oculaire dont le grossissement est g, il la voit sous l'angle g,  $\frac{1}{\lambda}$ . D'autre part, le diamètre apparent de l'objet est égal, comme il a été dit plus hant, au diamètre apparent de l'objet est égal, comme il a été dit plus hant, au diamètre apparent de l'image vue du centre de l'objectif, c'est-à-dire à  $\frac{1}{p}$ ; le grossissement

ment G de la lunette est donc

$$G = \frac{g\frac{1}{\Delta}}{\binom{1}{F}}$$

ou bien

$$G = \frac{F}{\lambda} g$$
.

Si  $\Delta$  est suffisamment grand par rapport aux distances focales des deux verres de l'oculaire, on a, pour l'oculaire négatif comme pour l'oculaire positif (454 et 459),

$$g = \frac{\Delta}{f} + \frac{\Delta}{f'} - \frac{\Delta D}{ff'}$$

et par suite

$$G = \frac{F}{f} + \frac{F}{f'} - \frac{FD}{ff'}$$

463. Disphragme de la lunette astronomique. —
On peut répéter ici, sur l'utilité d'un diaphragme et la position qu'il
convient de lui donner, tout ce qui a été dit à l'occasion du microscope.

Le disphrague est toujours porté par le tube de l'oculaire; il est placé en debors de l'intervalle compris entre les deux tentilles ou dans cet intervalle lui-mêne, suivant que l'oculaire est positif on négatif. Lorsque l'oculaire est positif, il est monté de façon qu'on mégatif. Lorsque l'oculaire est positif, c'est au contraire le disphragme. Lorsque l'oculaire est négatif, c'est au contraire le disphragme qu'on peut à volonité faire avancer ou reculer dans l'intervalle des deux verres.— Pour régler expérimentalement la position du disphragme, on prend à part le tube oculaire, et l'on donne au disphragme, on prend à part le tube oculaire, et l'on donne au disphragme, dans et tube, une position telle, que l'eil placé à l'oculaire en voie nettement le contour <sup>43</sup>. Lorsqu'on dirigera la lunette sur un objet éloigné, et qu'on fera mouvoir le tube oculaire jusqu'an point où la sivion de cet objet deviendra parfaitement distincte, il est clair qu'on sivion de cet objet deviendra parfaitement distincte, il est clair qu'on

On peut se dispenser, pour effectuer ce réglage, d'enlever le tube oculaire de la lunétie : il suffit de diriger l'instrument vers une surface lumineuse uniforme, présentant une grande étendue, comme la surface du riel pendant le jour.

amènera ainsi le diaphragme dans le plan où se forme l'image réelle.

464. Rétieule de la lunette astronomique. — Toutes les fois que la lunette doit servir à des mesures angulaires, le disphragme porte un réticule, qui est généralement formé de deux fils très-fins se croisant à angle droit.

Si le point de croisement des deux fils est suffisamment voisin de l'ave commun dos deux surfaces de la lentille objective, l'image d'un point lumineux ne pourra se former en ce point de croisement lui-même que si le point lumineux, le centre optique de l'objectif et le point de croisements et trouvent en ligne droite. La ligne droite, qui est ainsi définie par le centre optique de l'objectif et par la croisée des fils du réticule, est l'axe optique de l'objectif et par la croisée des fils du réticule, est l'axe optique de la lumette: c'est en amenant cette ligne à passer successivement par divers points qu'on peut mesurer les distances angulaires de ces points entre eux <sup>(1)</sup>.

Il n'est pas toujours indispensable, nuisi il est toujours avantageur, que l'axe optique d'une lunette coîncide avec son ave géométrique. — Pour satisfaire à cette condition, on dirige la ligne de visée de la lunette vers un point très-cloigné. On fait tourner la lunette autour de son ave géométrique, et l'on constate si la ligne de visée passe toujours par ce même point; s'il n'en est pas ainsi, on déplace le réticule dans son plan, jusqu'à ce que cette condition soit rigourcessement satisfaite.

Pour les observations microudériques, on fait usage de réticules à fils mobiles, qui présentent des systèmes de fils parallèles disposés de façon que l'on puisse mesurer les distances qui les séparent entre eux. — Le quotient de l'intervalle de deux fils parallèles par leur distance acentre optique de l'objectif est égal à la tangente de la distance angulaire des deux points dont les fils recouvrent les iuages, au moins lorsque cette distance est très-petite. — Un semblable réticule ne peut être employé qu'avec un oculaire positif; en

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Une lunelle munie d'un rétirule peut également servir à mosurer les distances abolues des points sur fesquels elle est successivement dirigée. Il suffit pour cela qu'elle seit disposée comme la lunette du cathétomètre (16) ou des instruments analogues.

effet, si l'on faisait usage d'un oculaire négatif, la distance du réticule à l'objectif serait variable d'un observateur à un autre.

Il est essentiel, dans tous les cas, de placer evactement le réticule dans le plan de l'image réelle. On reconnaît qu'il en est ainsi lorsque, en déplaçant l'eril à droite ou à gauche de l'oculaire, on ne constate aucune paralleze. — Si un mouvement vers la droite porte les fils vers la gauche du tableau l'ocal, c'est que le réticule est entre l'oculaire et l'image réelle; il est entre l'objectif et l'image réelle, si l'effet observé est inverse.

465. Anneau oculaire de la lunette astronomique, grandeur de l'ouverture du disphragme et valeur du champ. — On donne le nom d'anson oculaire à l'image de la surface de l'objectif formée par l'oculaire. — Lorsque l'oculaire est simple, cette image est évidemment réelle et extérieure à la lunette. Il en est encore de même lorsque l'oculaire est composé, puisque l'effet d'un oculaire composé est le même que celui d'un oculaire simple, de distance focale convenable, qui occuperait la position de son derinie reuse.

Or, tout rayon qui pénètre dans la lunette va passer, après l'émegence, au point de l'anneau oculaire qui est l'image du point du ce rayon a rencontré l'objectif. On voit donc que, quand la lunette est dirigée vers une région du ciel, chaque point de l'anneau oculaire reçoit de la lumière de tous les points de l'espace dout les roiss traversent l'objectif et arrivent jusqu'à l'oculaire, c'est-à-dire de tous les points qu'i peuvent être vus à l'aide de la lunette, dans as position actuelle. L'œil embrassera donc le champ entier de l'instrument, si le centre de la pupille coincide avec le centre de l'anneau oculaire, ou s'il en est très-peu distant.

Le champ est évidemment l'angle du cône qui aurait pour sommet le centre optique de l'objectif, et pour base la circonférence du diaphragme, si tous les rayons des fiaisceaux réfractés qui ne sont pas arrêtés par le diaphragme vont rencontrer la surface de l'oculaire. — D'autre part, si la lunette est ajustée pour un œil infiniment presbet, c'est-à-dire si la distance des lentilles est égale à  $\Gamma + f_f$ , il est facile de déterminer la grandeur de l'ouverture du diaphragme, de

manière que le rayon extrême passant par un point N du bord de la portion libre de l'objectif MN (fig. 397) et par le point opposé B'



Fig. 397

du bord du diaphragme aille rencontrer le bord de l'oculaire  $M\mathcal{N}$  : il faudra pour cela que l'ou ait

$$\frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial y}{\partial x}$$

ou bien

$$\frac{ON}{DN + ONC} = \frac{Ov}{OO}.$$

Or, la distance OO' des deux lentilles n'est autre chose que F+f: donc, si l'on désigne par  $\Omega$  le rayon de la portion libre de l'objectif, par  $\omega$  celui de la portion libre de l'oculaire, la relation prérédente dexient

$$Oy = \frac{\Omega}{\Omega + 2} (F + f).$$

On a d'ailleurs

$$\frac{Oy}{ON} = \frac{A'y}{A'B'}$$

$$A'y = F - Oy.$$

En éliminant Oy et A'y entre les trois dernières relations, on obtient définitivement la valeur du rayon de l'ouverture du diaphragine

$$A'B' = \frac{F\omega - f\Omega}{F + f}$$

Si maintenant on divise cette expression par F, on obtient la limite supérieure que ne peut dépasser la tangente du demi-angle au sommet du cône par lequel le champ est circonscrit, savoir :

$$\frac{F\omega - f\Omega}{F(F+f)}$$
,

ou, en divisant les deux termes de la fraction par Ff, et remarquant que le grossissement G est évalué par le rapport F.

$$\frac{\omega}{f} - \frac{\Omega}{F}$$
.

On peut, sans erreur sensible, prendre le double de cette expression pour valeur de l'angle au sommet du cône qui limite le champ de l'instrument.

Enfin, quant à la grandeur de l'anneau oculaire, si l'on suppose toujours la lunette ajustée pour un œil infiniment presbyte, et si l'on désigne par a le demi-diamètre de cet anneau et par d'la valeur absolue de sa distance au centre de l'oculaire, on a les relations

$$\frac{\Omega}{a} = \frac{\mathbf{F} + f}{d},$$

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{\mathbf{F} + f} = \frac{1}{f}.$$

En éliminant d'entre ces deux équations, il vient

$$\frac{\Omega}{a} = \frac{F}{f}$$

et l'on voit que le rapport du diamètre de l'objectif au diamètre de l'anneau oculaire est égal au grossissement de la lunette.

466. Détermination expérimentale du grossissement au moyen de l'annean oculaire. Dynamètre de Ramaden. — Uaprès ce que l'on vient de voir, il suffit, pour obtenir le grossissement d'une lunette astronomique, de mesurer avec autent d'exac-

titude que possible le diamètre de l'anneau oculaire et celui de l'objectif. C'est pour cet usage qu'est construit le dynamètre de Ramsden.

Une plaque translucide ab, montée dans un tube T (fig. 398), est placée au delà de l'oculaire, de manière que le cercle lumineux qui constitue l'image de l'objectif éclairé par la lumière diffuse vienne



Fig. 398.

s'v peindre nettement : sur cette plaque a été marquée une division en demi-millimètres, qui permet de mesurer exacte-

ment le diamètre du cercle brillant. Pour rendre l'évaluation plus précise, on observe la plaque au moyen d'une loupe

composée, montée dans un tube t qui entre dans le tube T et dont l'observateur règle le tirage d'après la portée de sa vue. - En appliquant sur la surface de l'objectif les deux pointes d'un compas, et en rapprochant ou éloignant les pointes l'une de l'autre, jusqu'à ce qu'on voie les images de leurs bords tomber exactement sur les extrémités d'un diamètre de l'anneau oculaire, on mesure le diamètre de la partie réellement efficace de l'objectif.

467. Estimation de la clarté d'une lunette astrmique. — En désignant par p le demi-diamètre de la pupille, par S la surface d'un objet éloigné, par I l'éclat intrinsèque de cet objet et par D sa distance, la quantité de lumière qu'il envoie directement dans l'œil peut s'exprimer (385) par

$$\frac{SI}{D^i}\pi p$$

La quantité de lumière que ce même objet envoie sur l'objectif s'exprime de même par

$$\frac{SI}{D^2}$$
  $\tau \Omega^2$ .

Donc, lorsque l'ouverture de la pupille est supérieure à celle de l'anneau oculaire, on peut dire que la quantité de lumière arrivant à l'œil est augmentée par la lunette dans un rapport égal à



à la condition de considérer comme négligeable l'effet des absorptions qui sont dues aux verres de la lunette.

Si l'ouverture de la pupille est plus petite que l'anneau oculaire, la quantité de lumière qui pénètre dans l'œil, après le passage au travers de la lunette, est égale seulement à

$$\frac{SI}{D^2}\pi\Omega^2\frac{p^2}{a^2}$$

et le rapport de cette quantité à la quantité de lumière qui serait reçue directement par l'œil est

 $\frac{\alpha}{\Omega}$ 

Quant à la clarté de l'image qui se forme dans l'ail placé à la lunette, il faut remarquer que l'image rétinienne, sur laquelle est distribuée la quantité de lumière qui arrive dans l'ail, a uue surface proportionnelle au carré du grossissement linéaire : de sorte que l'intensité de cette image est à l'intensité de l'image de l'objet vu directement dans un rapport qui s'obhient en divisant les expressions précédentes par le carré du grossissement linéaire. Si l'on remarque d'ailleurs que le grossissement linéaire G est toujours égal à  $\frac{\alpha}{a}$  on voit que, avec des grossissement lirèa-forts, c'est-à-dire avec des grossissements donnant à a une valeur assez pelite pour que le diamètre p de la pupille soit supérieur à celui de l'anneau oculaire, la claté est démiavée dans le rapport coulaire, la claté est démiavée dans le rapport

$$\frac{\left(\frac{\Omega^{i}}{p^{i}}\right)}{\left(\frac{\Omega^{i}}{p^{i}}\right)}$$
 ou  $\frac{a^{i}}{p^{i}}$ .

Pour des grossissements moindres, c'est-à-dire pour des grossissements donnant au diamètre de l'anneau cudiaire une valeur a assez grande pour que le diamètre p de la pupille lui soit égal ou inférieur, le rapport des clartés de l'objet vu dans la lunette et à l'œil nu est

$$\frac{\left(\frac{\Omega}{a^{1}}\right)}{\left(\frac{\Omega}{a^{2}}\right)}$$
 ou 1,

en sorte qu'alors la clarté n'est pas modifiée par la lunette.

468. Pouvoir cetalirant de la lunette astronomique, dans le cas où le diamètre apparent des objeta est trèapett. — Les raisonnements précédents cessent d'être exacts lorsque le diamètre apparent des objets descend au-dessous d'une certain limite, qu'on ne peut définir aver précision, mais dont il est facile de faire concevoir l'existence. — En effet, l'image d'un point lumineux sur la rétine n'est pas un point mathématique : c'est une surface d'étendue sensible, variable avec les aberrations propres à l'œil de l'observateur, et variable aussi avec les aberrations de la lunette, lorsque la vision s'opère à l'aide de ce instrument l'u. La surface de l'image d'un objet lumineux ne peut donc être regardée comme proproinomelle au carré du grossissement que si elle est suffissomment grande par rapport à ce qu'on peut appeler l'étendue du cervle daberration; si elle est du même ordre de grandeur que ce cercle, tout ce quoi vient de dires et rouve en défant.

Copendant on peut encore arriver à des conclusions précises, lorsque le diamètre apparent de l'objet est très-inférieur à la iniqu'on vient d'indiquer. — La distance des centres des cercles d'aberration correspondants à deux points quelconques de l'objet étant alors triv-pettle par rapport au diamètre d'un cercle d'aberration, la grandeur de l'image ne diffère pas sensiblement de celle d'un cercle d'aberration : par suite, elle est indépendante du diamètre apparent de l'objet, vu directement ou grossi par la luncte. Il résulte de là que l'intensité de l'image est proportionnelle au quotient de la quantité totale de lumière par la surface du cercle d'aberration. Par conséquent, si l'on appelle r le rayon du cercle d'aberration pour la vision directe, R le rayon du cercle d'aberration pour la vision directe, R le rayon du cercle d'aberration pour la vision à travers la lunctete, le pouvoir échirant de la lunette sera, dans le cas où p est plus grand que a,

 $\frac{\Omega^{\dagger}}{p^{3}} \frac{r^{3}}{\mathbb{R}^{3}};$ 

dans le cas où p est égal ou supérieur à a, le pouvoir éclairant de la lunette sera

 $\frac{\Omega^{*}}{a^{2}} \frac{r^{*}}{\mathbb{R}^{2}}$ .

<sup>(1)</sup> Indépendamment des aberrations de sphéricité ou de réfrangibilité, une propriete

Lorsque la lunette est bien construite, R est du même ordre de grandeur que r, et  $\Omega$  est très-grand par rapport à p ou à a. Par conséquent, la visibilité des objets qui n'ont qu'un diamètre apparent insensible est augmentée. — Ce qui contribue d'ailleurs encore à rendre ces objets plus visibles, c'est que la clarté du fond sur lequel ils se projettent, fond que l'on peut regarder comme un objet de diamètre apparent égal au champ de la lunette, est diminuée dans le cas des forts grossissements, et demeure constante dans le cas des faibles grossissements. C'est ainsi qu'une lunette dont l'objectif a une grande surface permet de voir aisément, en plein jour, les étoiles qui ont un certain éclat.

469. Lamette terrentre. — La huntte terrentre diffère de la lunette astronomique en ce qu'elle présente, outre l'objectif et l'oculaire proprement dit, deux lentilles convergentes, destinées à produire le redressement de l'image virtuelle qui doit être contemplée par l'ail.

Ces deux lentilles L, L' (fig. 399) ont même distance focale principale : elles sont séparées par un intervalle quelconque. La



Fig. 399-

première L est placée au delà de l'image réelle a a qui est formée par l'objectif, et à une distance de cette image qui est égale à sa distance focale principale : la figure montre suffisamment qu'il

de la lumière, dont il sera question plus tard à l'occasion de la diffraction, donne toujours une étendue sensible à l'image d'un point lumineux.

se forme alors, au delà de la seconde lentille L', une image récelle «β' égale en grandeu à a β, mais redressée. — La distance entre les deux images récelles a β et a β peut ainsi être rendue de très-peu supérieure au donble de cette distance focale principale, tandis que, si l'on employait une lentille pour produire cet effet de redressement, la distance entre ces deux images serait au moins quadruple de la distance focale principale <sup>(3)</sup>.

Les deux verres auxiliaires L, L' sont montés dans le même tube que l'oculaire proprement dit C, qui est ordinairement un oculaire composé, du genre des oculaires ségatifs; la première lentille L n'a donc exactement la position qu'on vient d'indiquer que si l'esil de l'observateur est acrommodé pour une distance infinie.

470. Lamette de Galliée. — La luntite de Galliée se distingue de celles que l'on vient d'étudier en ce que l'oculaire est formé d'une lentille divergeute D (fig. 400), placée entre l'objectif C et l'image réelle 43 que formerait l'objectif; il en résulte que cette image ne se forme pas, et que l'oil placé derrière l'oculaire voit une image virtuelle AB, agrandie et redressée par rapport à 43.

Si l'on désigne par  $\varphi$  la distance  $O'\alpha$  de l'oculaire à l'image réelle  $\alpha\beta$  que formerait l'objectif, le grossissement est, pour les mêmes raisons que dans le cas de la lunette astronomique, égal à  $\stackrel{\bullet}{\varphi}$  —

(i) En effet, dans le cas des lentifles convergentes, la distance d'un objet à son image

$$p - p' = p \left( 1 + \frac{f}{p - f} \right)$$
$$p - p' = \frac{p^{*}}{p - f};$$

si p est positif et plus grand que  $f_i$  le minimum de cette expression est donné par la condition

$$2p(p-f)-p'=0.$$

d'on l'on tire

$$p=2f$$

et, par suite, la distance d'un objet à son image, ou, dans le cas actuet, la distance de l'image  $a\beta$  à l'image  $a'\beta$ , a pour voleur minimum

$$p-p=4f.$$

Cette expression se réduit, comme dans la lunette astronomique, à la valeur  $\frac{F}{\ell}$  lorsque l'œil est accommodé pour une distance infinie.

Mais la limite ainsi obtenue est une limite supérieure: en effet, si l'on désigne par  $\Delta$  la distance de la vue distincte, et si l'on re-



marque que l'image as joue, par rapport à la lentille divergente, le rôle d'un objet virtuel, la formule des lentilles donne

$$\frac{1}{\Delta} + \frac{1}{\varphi} = \frac{1}{f},$$

d'où l'on tire

$$\varphi = \frac{\Delta f}{\Delta - f}$$

ce que l'on peut écrire

$$\varphi = f + \frac{f^2}{\Delta - f}$$

On voit done que  $\varphi$  est plus grand que f, et que, par suite,  $\frac{F}{\varphi}$  est plus petit que  $\frac{F}{f}$ .

Cette formule montre, en outre, que  $\phi$  augmente à mesure que  $\Delta$ diminue, ou, en d'autres termes, qu'il faut d'autant plus rapprocher l'oculaire de l'objectif que la distance de la vision distincte est plus courte.

On peut appeler anneau oculaire, dans la lunette de Galilée comme dans la lunette astronomique, l'image de la surface de l'objectif donnée par l'oculaire; mais, cette image étant virtuelle, il n'y a plus de position pour l'œil qui garantisse la vision de tous les points dont les rayons arrivent à l'oculaire après avoir traversé l'objectif. — Le champ de la lunette est donc indéterminé, et dépend de l'ouverture de la pupille de l'observateur.

Les raisonnements qui ont été faits plus haut, à propos de la clarté dans la lunette astronomique, ne sont pas non plus applicables à la lunette de Galilée.

471. Collimateur. - Lorsqu'un objet est placé à une distance d'une lentille convergente égale à la distance focale principale, les cônes de rayons émanés de ses divers points se transforment, par la



réfraction, en cylindres de rayons parallèles. - La figure 401 montre que ces divers rayons sortent alors de la lentille avec les mêmes directions que s'ils émanaient d'un objet infiniment éloigné, dont le diamètre apparent serait égal à l'angle AOB que sous-tend l'objet AB, vu du centre optique de la lentille.

Une lentille convergente ainsi installée prend le noni de collimateur : un pareil système peut, dans beaucoup de cas, être substitué avec avantage à une mire très éloignée.

On place ordinairement au fover du collimateur une fente lumineuse étroite, ou une croisée de fils portée par un oculaire positif. - Le collimateur devient, dans ce dernier cas, une véritable lunette. Pour le régler, il suffit de faire varier la distance de la fente ou de la croisée de fils à l'objectif, jusqu'à ce qu'on en voie une image nette dans une antre lunette, réglée sur des objets infiniment distants.

4.72. Tétescope de Herschet. — Les instruments qui sont désgués sons en oun de télescopes différent des lunettes en re que la lentille objective est remplacée par un miroir concave. — Les divers télescopes se distinguent entre en par la manière dont on ramène ensuite l'image réelle, formée par ce miroir, dans une position plus on moins commode pour l'observation.

Dans le télescope de Herschel, le miroir réfléchissant MM' (fig. 402), dont le centre est en C, est légèrement incliné sur l'axe du tube TT' qui le porte, de manière que l'image d'un objet extérieur, éloigné



m. Ann

vienne se fururer au voisinage du foyer principal f du miruir, près du hord inférieur de l'onverture du tuhe. — On observe cette inage à l'aide d'un oculaire, et, si la surface du miroir est très-graule. la perte de lumière qui résulte de l'interposition de la tête de l'observateur, an-dessus du hord du tuhe, n'entroîne pas une trop grande diminution d'éclat.

473. Tétescepe de Newton. — Dans le télescope de Actron, le miroir concave MV (fig. 403) a son centre G sur l'ace du tube TV: les rayons lumineux qui vieument des objets sur lesquels est dirigé l'instrument, après s'être réfléchis sur ce miroir, viendraient former une image réelle 2β dans le plan focal principal. Avant d'arriver à ce plan, ils sont réfléchis de nouveau par un miroir plan auxi-

VERDET, III. - Cours de plas. II.

liaire PQ incliné à 45 degrés sur l'ave du tube (ou, ce qui revient au même, par la face hypoténnse d'un prisme rectangle) : il se forme alors une image réelle a's', symétrique de as par rapport à



PQ. Cette image a'b' est observée au travers d'une lonpe L (on d'un microscope), en sorte que l'œil placé derrière cette lonpe considère l'image virtuelle A'B', qui est plus grande que a'S'.

174. Télescope de Grégory. — Dans le télescope de Grégory (fig. 404), un miroir concave MM', placé comme dans le télescope



Fig. 5o5.

de Newton, vient former une image réelle et renversée a 4 dans son plan focal principal. An delà de cette image réelle est placé un petit mirair concave  $\mathcal{N}_{\gamma}$ , apant son centre U plané de telle manière que l'image  $\mathfrak{a}\beta$  soit entre le point U et le plan foral principal de remen miroir : il se forme alors une antre image réelle  $\mathfrak{a}'\beta$ , renversée par rapport à  $\mathfrak{a}\beta$ , et, par suite, droite par rapport à l'objet. L'image  $\mathfrak{a}'\beta$  est vue au travers de la loupe  $\mathbb{I}_{\gamma}$  de sorte que l'erit considère, en définitive, l'image virtuelle VB', qui est agrandie par rapport à  $\mathfrak{a}'\beta'$ .

475. Télescope de Cassegrain. — Le télescope de Cassegrain (lig. 405) diffère du télescope de Grégory en ce que le petit miroir



Pir fel

concave de celui-ci est remplacé par un petit mirair convex, ce qui permet de diminuer la longueur totale de l'instrument. — La figure 46 à indique d'ailleurs suffisamment la marche des rayans lumineux dans cet appareil. Le petit mirair concave XV étant placé entre le grand mirair MV et l'image réelle 28 que domnerait ce mirair, cette image ne se forme pas : elle est remplacée par l'inage réelle a'g, qui est vue à la loupe L. Leil considère donc, en définitive, l'image virtuelle A'B. plus grande que a'g.

Dans ce télescope, aussi bien que dans le télescope de Grégory, les aberrations du petit miroir auxiliaire XV s'ajoutent à celles du miroir principal et nuisent beaucoup à la netteté de la vision; aussi ces deux instruments sont-ils depuis longtemps abandonnés et n'ont-ils, en réalité, qu'une importance purement historique.

- 476. Miroirs argentés de Foucault. Les miroirs de bronze, qui ont été longtemps les senls employés pour la constrution des télescopes, ont l'inconvénient d'être très-lourds, diliciles à travailler, et coûteux à réparer quand leur surface vient à se ternir. À res miroirs Léon Foucault a substitué des miroirs de verre argentés une leur prenière surface.
- C'est particulièrement au télescope de Newton que les miroirs de Foncault ont été appliqués. On leur donne, non plus une forme sphérique, mais une forme exactement parabolique, au moyen de la série suivante d'opérations :
- " Le miroir reçoit d'abord approximativement la forme d'une surface sphérique concave, par les procédés codinaires de la taillé des lentilles, c'est-à-dire par un frottement prolongé sur une surface métallique convexe, converte successivement d'un émeri de plus en plus fin, et finalement de colcothar.
- 4" On fait tomber, sur la surface ainsi préparée, un faisceau lumineux émané d'une source très-étroite, très-voisine du centre du miroir, mais située un peu en dehors de l'ave. Si le miroir était parfaitement sphérique, la totalité des rayons réfléchis irait former une très-petite image réelle, symétrique de la source par rapport à l'axe. Alors, en installant en ce point un écran opaque très-petit, et en placant l'œil derrière cet écran, anssi près de son bord qu'on le youdrait, on ne recevrait de lumière d'aucun point de la surface du miroir, et l'on n'éprouverait, en regardant cette surface, que la scusation de l'obscurité complète. - An contraire, si la surface est imparfaitement sphérique, les aberrations amenant un peu de lumière en dehors de l'image, certains points de la surface du miroir paraissent illuminés: les variations qu'éprouve cette illumination, lorsque l'œil se déplace, font connaître à un observateur exercé les régions de la surface du miroir qui s'écartent sensiblement de la forme sphérique. — On corrige les défauts ainsi constatés, à l'aide de retouches locales qui s'exécutent à la main, avec un polissoir convert de colcothar.

3º On rapproche la source lumineuse du miroir. L'image coninquée qui se produit ne serait parfaite que si la surface du miroir était changée en celle d'un ellipsoide de révolution dont les deux foyers occuperaient respectivement les positions de la source et de son image. Si fon cache cette image par un évran opaque, l'aril voisin du bord de l'écran aperçoit encore, en regardant vers le miorir, une illumination variable, dont l'étude pent lui révéte quellesont les zones du miroir qui font, en quelque sorte, saillie en avant de cet ellipsoide de révolution, et quelque sorte, saillie en avant de cet ellipsoide de révolution, et quelque sorte, saillie en avant de cet ellipsoide de révolution, et quelque sorte, saillie en avant de cet ellipsoide de révolution, et quelque sorte, saillie en avant de cet ellipsoide de révolution, et quelque sorte, saillie en avant de cet ellipsoide des révolutes locales, on arrive à faire disparaître entièrement l'illumination, et l'on est assuré, par ce caractère, que la forme ellipsoidade est obtenne.

4º Par une série d'opérations de ce genre, ou transforme graduellement un miroir sphérique en un ellipsoide de plus en plus allongé. Lorsqu'on est arrêté, dans cette transformation, par les dimensions de l'atelier ou du laboratoire où l'on opère, on fiait arriver sur le miroir un faisceau de rayons que l'on a rendus aussi exactement parallèles que possible à l'aide d'un collimateur (A71) au foyer duquel est placée la souree lumineus e no soumet aux mêmes épreuves l'image formée par les rayons réfléchis sur le miroir. On a ainsi le moyen de reconnaître quels sont les points qu'on doit attaquer pour arriver à la forme exactement parbolique, et la disparition de toute illumination latérale avertit du moment où cette forme est exactement réalisée.

Lorsque le travail de la surface est terminé, on l'argente par un procédé particulier, dans lequel l'argent est mis en liberté par la réaction d'une matière organique (1) sur une solution convenablement étendue de nitrate d'argent.

477. De la vision distincte dans les instruments d'optique en général. — Lorsqu'on fait usage d'un instrument un peu puissaut, unicroscope, lancte ou télescope, on ne peut faire varier l'ajustement nécessaire à la vision nette des inanges qu'entre des limites très-peu sensibles: l'œi semble avoir presque entièrement predu sa faculté d'acrommodation. — C'est de rette circonstance

La matière qu'on emploie le plus ordinairement est le sucre de caisin interverts.

mal interprétée qu'est venu, sans donte, l'usage de parler, dans la théorie des instruments d'optique, d'une distance de la vision distincte, unique pour chaque observateur, dont on fixe arbitrairement la valeur movenne à 30 centimètres.

En réalité, losqu'un observateur doné d'une vne normale, c'està-dire capuble de voir distinctement à toute distance comprise eutre l'infini et une limite inférieure determinée Δ, place un verre convergent au devant de son œil. il ne peut plus voir nettement que les objets dont l'image virtuelle se forme à une distance comprise entre Δ et l'infini. — Or, pour que l'image virtuelle d'un objet soit infiniment éloignée, il faut que l'objet soit au foyer principal de la leutific pour qu'elle soit à la distance Δ, il faut que l'objet se trouve à une distance à dounée par l'équation

c'est-à-dire que l'on ait

$$\delta = \frac{f}{1+f}.$$

L'amplitude apparente de l'accommodation est donc, dans ces circonstances, réduite à la différence entre f et la valeur précédente de 8 que l'on vient de trouver, c'est-à-dire à

$$\frac{\frac{1}{2}}{1+\frac{1}{2}}$$

on enfin à

$$\frac{\int_{-1}^{1}}{\lambda + f}$$
.

Si, par exemple, la distance  $\Delta$  est, pour la vue de l'observateur, de 15 centimètres, et si la distance focale de la lentille est de 2 centimètres, on trouve, en effectuant le calcul indiqué, que l'amplitude de l'accommodation est simplement de 2=7,35.

Si maintenant, en avant de l'oculaire et à une distance D. se trouve une lentille objective, de manière à constituer un microscope © On suppose négligeable la distance de la loupe à l'œil, pour simplifier les forquiles. composé, on ne verra nettement que les objets situés de façon que l'image réelle formée par l'objectif soit à une distance de la loupe comprise entre  $\delta$  et f. Il faudra donc que cette image réelle se trouve à une distance de l'objectif plus grande que D-f et plus petite que  $D-\delta$ . — Alors, si fon désigne par  $\Phi$  la distance focale principale de l'objectif, les distances limites  $p_i$  et  $p_i$  de l'objectif seront définies par les conditions

$$\frac{1}{p_1} + \frac{1}{D-f} = \frac{1}{\varphi}$$

$$\frac{1}{p_2} + \frac{1}{D-\delta} = \frac{1}{\varphi}.$$

et

L'amplitude apparente d'accommodation sera réduite, dans l'instrument ainsi constitué, à la différence  $p_1-p_2$ .—Si l'on conserve les hypothèses précédentes sur  $\Delta$  et  $p_1$  et si l'on suppose, en outre, que la distance D des deux leutilles soit de 20 centimètres et que la distance focale  $\phi$  de l'objectif soit de 5 millimètres, on trouve que  $p_1-p_0$  es inférieur à un centième de millimètre.

Dans la lunette astronomique et dans le télescope, l'oculaire composé est l'équivalent d'une lonpe à foyer très-court, et par suite sa distance à l'image réelle donnée par l'objectif ne peut varier qu'entre des limites très-resserrées.

D'ailleurs, il paratt assez évident que l'eil, lorsqu'il regarde un objet à l'aide d'une louje, doit teudre à s'accommoder pour la limite inférieure de la vision distincte. afin d'apercevoir l'image virtuelle de l'objet à une moindre distance, et d'y disserner des détails ansis petits que possible. Il en est sans doute de même lorsqu'on fait usage de la lunette astronomique, de la lunette terrestre on du télescope. La distance misione de la vision distincte est donc toujours celle qu'on doit considérer dans la théorie de ces instruments. — Si, dans la théorie de la lunette et du télescope, on considére ordinairement un est accommendé pour voir nettement à l'infini, c'est en vertu d'une convention arbitraire, qui n'a d'autre objet que de simplifier les formules.

Ces conclusions sont confirmées par l'influence bien comme que la pratique fréquente et prolongée des observations microscopiques ou astronomiques exerce sur la vue des observateurs, en développant chez eux la myopie, ou en la rendant ¡dus complète.

La lunette de Galilée reste en dehors des considérations précédentes, l'accommodation de l'oril pour la Jimite inférienre de la vision distincte étant désavantageuse lorsqu'on fait usage de cet instrument.

478. Mentre expérimentale du gronsissement des lunettes et des télescopes. — l'our déterminer par l'expérieure le grassissement d'une luneit en d'un télescape, on dirige l'instrument sur une mire doignée, dont la grandeur et la distance sont comues; puis, au moyen d'une clumbre daire placée desant l'acubire, on projette l'image virtuelle de la mire sur une échelle graduée, située à une distance convenable pour être vue distinctement, et l'on observe le nombre de divisions de l'échelle qui paraissent convertes par l'image de la mire. — De ces données on déduit immédiatement le rapport des diamètres apparents de l'image et de l'objet.

Losqu'il s'agit d'une lunette à faible pouvoir amplifiont, d'une lunette de spectaele, par evenqule, ne pett ditenir une estimation approximative du grossiss-ment en plaçant la lunette devant un esti. sons fermer l'autre, et en comparant la grandeur apparvute de certains objets à celle de leur image. Il convient de choisir, pour cette appréciation, des objets qui présentent des divisions équidistantes, par evemple une construction à assises régulières; on voit alors combien de divisions, vues directement par l'eil un, paraissent correspondre à l'inage d'une sente division, vue par l'autre œil an travers de la Inmette.

## DISPERSION.

#### DÉCOMPOSITION ET RECOMPOSITION DE LA LUMIÈRE.

479. Dilatation et coloration d'un faisceau de lumière blanche, par le passage au travers d'un prisme. - Lorsqu'un faisceau de lumière solaire est transmis par un prisme, il éprouve non-seulement une déviation (408), mais une difatation et une coloration; en sorte que, si la section du faisceau incident est circulaire, et si l'on reçoit le faisceau émergent sur un écran perpendiculaire à la direction movenne des rayons, on obtient, non plus une image blanche et circulaire, mais une image oblongne et colorée. — Quand le prisme est dans la position du minimum de déviation, le faisceau émergent est encore dilaté et coloré. Or, il résulte de ce qui a été démontré plus haut qu'un cône lumineux étroit, rencontrant le prisme au voisinage de son arête, donnerait naissance, si la réfrangibilité de tous les rayons était la même, à un cône émergent de même ouverture angulaire (426). On doit donc admettre que la lumière blanche est composée de rayons de couleurs diverses, qui diffèrent entre eux à la fois par leurs indices de réfraction et par leurs actions sur l'organe de la vue,

On doune le nom de dispersion à la séparation d'un faisceau de lumière blanche en faisceaux de diverses couleurs, par le passage un travers d'un milieu réfringent. — Si l'on revieut à l'expérience qui précède, on voit que la séparation des cônes lumineux de diverses couleurs doit être d'autant plus complète qu'on s'éloigne davantage du prisue. L'expérience constate en effet que, si l'érran est placé près du prisue, l'image qui s's forme est peu allongée, et conlorée senlement aux extrémités de sa plus grande d'imension; à mesure qu'on éloigne l'écran, l'image s'allonge, les colorations apparaissent dans toute son étendue, et les conleurs deviennent de plus en plus distinctes les unes des antres.

L'image que l'on obtient en opérant avec la lumière du soleil a

reçu le nom de spectre solaire. Newton y a distingué sept couleurs, qui sont, dans l'ordre de réfrangibilité croissante :

Rouge, orangé, jaune, vert, bleu, indigo, riolet.

Ce partage est d'ailleurs assez arbitraire, et le spectre offre, de chaque couleur à la couleur suivante, la transition insensible par toutes les mances intermédiaires.

- 480. Vérification expérimentale de l'explication du phénomène précèdent. On doit à Newton nu grand nombre d'expérieures destinées à vérifier que la véritable cause de la dispersion est bien l'inégale réfrangibilité des rayons lumineux de diverses condeurs qui composent la lumière blanche. On indiquera seulement tie quelquesemes de ces expériences.
- Comparation des spectres fournis par des primers de natures difference L'expérience montre que les spectres fornés par la lumière solaire, réfractée au travers de prismes de natures diverses, offrent toujours les mêmes couleurs et dans le même ordre : il n'y a de différence que dans la grandeur absolue de la déviation de chaque couleur en particulier.
- "" Expérience des primes croisés. Soit un faisseau horizontal de lumière blanche, qui irait former, dans une chambre obseure, une image circulaire D sur un écran vertical MX (fig. 4.66). Si l'on place d'abord sur le trajet de ce faisceau un prisuse P ayant ses arêtes horizontales, il dévie et disperse le faisceau lumineux dans un plan vertical, et produit un spectre vertical RV. Si maintenant on interpose encore. sur le trajet du faisceau dévié par le prisuse P, un second prisuse P ayant ses arêtes verticales, il donne un spectre incliné RV; et, si les deux prisuses ont le même angle et sont formés de la même substance, ce second spectre est incliné à 5 decrés sur la verticale 6". Ce révultat montre que les ravons
- (i) La figure ho6 montre comment on peut disposer l'expérience pour obtenir à la fois sur l'écrus : 1 l'image circulaire et blanche l), qui est formée par une portion du faixceau n'ayant aubi aune réfraction; 2 l'esperte vertical lb, formée par la réfraction au travers du prisme P seul; 3 l'espectre inclinir, formé par les réfractions successives au travers det deux prismes.

violets, par exemple, ont éprouvé de la part du second prisme P' une déviation, dans le sens horizontal, exactement égale à celle



qu'ils avaient éprouvée de la part du premier dans le sens vertical; de même, la déviation horizontale produite sur les rayons rouges par le second prisme est égale à la déviation verticale produite sur ces mêmes rayons par le premier; enfin, il en est de même pour lerayons des couleurs intermédiaires. L'expérience ainsi faite prouve donc directement l'inégale réfrangibilité des rayons de diverses couleurs.

3° Insignité des angles limites correspondants à la rifficcion totale, pour les discress couleurs.— La faisceau de lumière blanche tombe sur l'une des faces 48 de l'angle droit d'un prisme rectangle isocèle ABC (fig. 40-7) et donne maissance, en émergeaut par la face hypoténuse. è un spectre VIR, l'en portion des rayons qui tombent sur la face BC ser effechii intérieurement, et vient rencontrer la face AC sous des angles éganx aux angles de réfrection en AB. Il suit de la que les rayons de diverses couleurs qui émergent par la face AC son paral·lèles entre eux, et donnent, sur un éran placé à distance, une projection incolore SSY. — Si maintenant on augmente graduellement l'inclinaison de la face hypoténuse BC sur les rayons qui la rencorrent. Is rélaxion devient successivement totale pour les diverses cou-

lenrs, du violet au rouge, et l'on voit ces couleurs disparaître tonr à tour dans le spectre VR<sub>1</sub>. En même temps, l'image incolore donnée



Fig. 407.

par les rayons qui émergent en AC se colore d'abord en violet, puis successivement de diverses nuances, et elle revient enfin au blanc lorsque le spectre VR, a entièrement disparu.

On pent modifier cette expérience, en recevant sur un prisane auxiliaire a les rayons qui émergent de Mc. On obtient ainsi un second spectre BVV, dont les diverses couleurs augmentent successivement d'étal à mesure que les couleurs correspondantes disparaissent dans le spectre VR,

5° Dispersion longitudinale des fogers d'une lentifle. — Il résulte de la formule établie précédemment pour les lentifles à surfaces sphériques,

$$_{\overrightarrow{f}}^{1}=(n-1)\left( \frac{1}{R}-\frac{1}{R'}\right) ,$$

que la valeur absolue de la distance focale principale d'une leatille décroit à mesure que l'indice de réfraction augmente; on en conclut immédiatement que, dans le cas des lentilles convergentes, le foyer réel conjugué d'un point lumineux est d'autont moins d'oùgné de la leatille que la lumière mins par ce point est plus réfrançable. Pour vérilier cette ronclusion, Newton faisoit arriver, sur nue page imprimée, les rayons rouges du spectre solaire; il plaçait alors à quelque distance une leutille convergente, et déterminuit le point oût l'on devait placer un écran, pour obtenir une reproduction nettre tlisible de la page ainsi échairée. Eussitie, à mesure que le mouvement diurne du soleil déplaçait le spectre et en amenait successivement les diverses parties sur cette même page, il observait qu'il fallait graduellement rapprocher l'évran de la lentille.

Cette expérience ne peut être faite que dans une chambre obscure, d'où fron a d'innié toute lumière accidentelle avec le plus grand soin. — Mais on peut constater la dispersion des foyers d'une leudille, eu promenant un écran dans la portion resserrée d'un faiscean solaire réfracté par la leutille. Flunge circulaire blanche qu'on obtient ainsi est bordée de rouge en dezà du foyer des rayons moyens; an delà de ce point, elle est bordée de violet; an foyer même, son éclat est trop vif pour qu'on puisse discerner si elle offre quelque coloration. — En projetant une poussière fine dans la partie de l'espace qui est treversée per les rayons lumineux, on voit de même apparaitre un double côme éclairé, dont la première nappe paraît rauge, la seconde violette.

ANI, Méthode de Newton pour obtenir un spectre pue,

Lorsqu'on produit le spectre soluire en recevant simplement sur
un prisme un faiscean de lumière transmis dans une chambre obscure
par une petite ouverture, les cônes lumineux de diverses couleurs
dans leuquels le prisue décompose ce faisceau vi ment renontrer,
chacim suivant une ellipse, l'écran sur lequel on observe le spectre
ces ellipses empitéent d'autant plus les unes sur les antres qu'on est
plus rapproché du prisue, et ne peuvent se séparer complétement
à nacenne distance. L'angle au sommet des cônes qui correspondent
à cheune des couleurs simples est, dans la position du minimum
de déviation, égal au diamètre apparent du soleil, et il est évident
que le spectre ainsi obtenu ne pent offiria aucune pureté.

Pour obtenir un spectre d'une purcté bien supérieure, Newton employait la méthode snivante, dont il est facile de concevoir l'efficacité. — Les rayons solaires transmis par l'ouverture étroite du volet d'une chambre obscure tombent sur un prisme P (fig. 4n8), placé dans la position du minimum de déviation pour l'indice de réfraction moyen des rayons solaires; chaque rône incident de lumière



Fig Sas

blanche qui a pour sommet un point S de l'onverture et pour base le disune sidaire est ainsi transformé, par l'action du prisme, en une série de cônes de réfrangibilités diverses, avant leurs sommets S...., S. à la même distance de l'arête réfringente. Une lentille rouvergente achromatique L, placée au delà du prisme, reçoit le système de ces cônes divergents, et donne sur un écran MA, situé à distance convenable, une image réelle des points S,.... S,. Le même raisonnement pouvant se répéter pour chaque point de l'onverture de la chambre obscure, un doit en définitive obtenir sur l'écran autant d'images de l'ouverture qu'il y a d'espèces de rayons diversement réfrangildes dans la lumière incidente. Ces images empiéteront plus ou moins les unes sur les antres; mais, en réduisant la dimension de l'ouverture dans le seus perpendiculaire aux arêtes du prisme, on diminuera indéfiniment l'empiétement des images ; s'il y a des solutions de continuité dans les indices de réfraction successifs, elles apparaîtront d'antant plus facilement que cette dimension de l'onverture aura été idus rédnite.

Si, dans un spectre ainsi éjuré, on isole un faisceau lumineux au

moven d'une fente étroite, perpendienlaire à la longueur du spectre, ce faisean d'éprouve plus qui me dispersion tris-faible dans un second prisme et se comporte presque romme s'il était rigonerusement homogène. — L'analyse de la lumière par le premier prisme était donc absolue; en d'antres ternes, les éléments dans lesquels la iumière blanche est décomposée par l'action d'un prisme ur sont pas susceptibles d'un édécomposition ulérienre.

482. Rates de Francahofer. — Lorsqu'on produit un spectre pur au moyen de la lumière solaire, on constate que ce spectre présente des repares obscurs très-étraits et très-nombreux, distribuésaus aucune loi régulière dans les disverses régimes du spectre, et qui out reçu le nou de rime de Francahofer. La figure 400 repréture de la figure 400 repré-



Fig. log

sente sculement les sept groupes principany, qui ont été désignés par les lettres B, C, D, E, F, G, II, et trois groupes accessoires A, a, b.

Ces espaces obscurs, dont les principans groupes peuvent être aperus très-aisèment aver les intrruments dont nous disposous aujourd'hui, n'avaient point été constatés par Newton : il est probable qu'il faut l'attribuer au défaut d'homogénété des prismes dont il était réduit à se servir.

483. Principe du spectroscope. — Le procédé de Neuton pour l'observation du spectre solaire (481) peut étre avantageusement modifié, en supprimant l'éran MN et en regardant directement l'image aérienne du spectre au travers d'une loupe. — Cette loupe forme alors, avec la hertille qui interveusit dans la méthode de Vexton (fig. 468), une véritable lunette astronomique. Le procédé vexton (fig. 468), une véritable lunette astronomique. Le procédé actuel revient dour, en définitive, à placer derrière le prisme, sur la direction des rayons émergents, une lumette ajustée pour voir distinctement des objets placés à la distance des images virtuelles S...., S., Le grossissement qu'on obtient ainsi permet de distinguer un plus grand nombre de raies. — Enfin on peut remplacer la fente pratiquée dans le volet de la chambre obserure par la fente d'un collimateur, de façon que les rayans lumineux paraissent verir d'un objet infinient éloigné et de très-peut d'amètre apparent.

Le système composé d'un collimateur L (fig. 410), d'un prisme ou d'un système de prismes, d'une lunette astronomique FG et d'un



support convenshile est ce qu'on nomme un spectroscope. On dispose souvent plusiens prisones P, P', P', ... à la suite les uns des autres sur une même plaque circulaire, comme l'indique la figure 410, et on leur donne d'avance approximativement la position correspondante à la déviation minima pour les rayons moste du spectre; mais, lorsqu'on vent profiter de toute la puissance de l'instrument, on règle successivement la position de chaque prisone pour la région même du spectre que l'on observe artinellement!".

 $<sup>^{(0)}</sup>$  L'usage du collimateur auxiliaire CD, qui est représenté sur la figure 4+0, seca expliqué plus loin (503)

Lorsqu'on veut simplement aperceoir les principales d'entre les raies du spectre, on peut se contenter de placer l'oil immédiatement derrière l'arête du prisme, les milieux réfringents de l'oil et la rétine se comportant comme la lentille L et l'écran MX de la figure 60.8 On aperçoit alors, en général, un spectre suffissamment net pour laisser discerner les principaux groupes de raies; les observateurs myopes ou presbytes peuvent d'ailleurs placer devant leurs yeux des verres divergents ou convergents, comme pour la vision des objets réels. — C'est par ce procédé simple que Wollaston a des objets réels du spectre, plusieurs années avant Frauenhofer.

A84. Recomposition de la tunière bianche, au moyen de ura étéments uéparéu. — Pour achever de démontre la constitution complexe de la lumière blanche, Newton a vérifié, par diverses expériences, qu'en superposant les éléments de cette lumière tels que les fournit le prisme on reconstitue la lumière blanche elle-même. — Ce résultat peut être facilement réalisé:

1° Au moyen d'un système de petits miroirs plans, sur lesquels on reçoit les parties successives d'un même spectre, et qu'on incline de manière qu'ils réfléchissent vers une même région d'un écran blanc les ravons des diverses couleurs;

q° En faisaut tourner rapidement sur lui-même un prisme formant un spectre sur un écran : les oscillations rapides du spectre produisent, grâce à la persistance des impressions lumineuses, la sensation de la lumière blanche;

3º En faisant tourner rapidement autour de son centre un disque de carton sur lequel sont appliqués des serteurs offrant les diverses couleurs du spectre, dans l'ordre et avec les rapports d'étendule qu'ils présentent dans le spectre solaire; on en faisant tourner autour de sou axe un cylindre dont la surface conveve porte des bandes colorées satisfaisant aux mêmes conditions;

4" An moyen d'une lentille convergente, placée au delà d'un prisme, sur le trajet du faiscean émergent, à une distance plus grande que sa distance focale principale (fig. 411). — Dervière cette lentille on oblient d'abord, en PQ, les images réviles de points virtuels S,..., S, et par conséquent un spectre pur. Plus points virtuels S...., S, et par conséquent un spectre pur. Plus

Verder, III. - Cours de phys. II.

loin on trouve l'image de la seconde surface du prisme : cette image est lilanche, mais bordée de deux franges colorées; car si RB $_1$  et  $VV_1$  représentent , sur cette seconde face, les longueurs du faisceau rouge



Fig. Ar s.

et du faisseau violet à l'émergence, chaque point compris entre Ret V, est le point d'émergence de ruyons de toutes les rouleurs, et par conséquent chaque point de la région RV; doit paraltre blanc; au contraire, les bandes R<sub>i</sub>V<sub>i</sub>, RV sont colorées. En supprinant, par dés écrans opaques, les bandes colorées Mr. V<sub>i</sub>R, de la seconde surface du prisme. I'mage obtenue sur l'écran devient entièrement blanche, et la nettété de l'expérience est plus complète.

ASS. Combination d'un nombre limité de couleurs du spectre. — Couleurs comptémentaires. — En supprimant, à l'aide d'un éran de grandeur convenable placé dans le plan PQ (fig. 511), telle on telle partie des rayons qui forment le spectre dans ce plan, on peut étudier sur l'écran MY les effets de la combinaion d'un nombre limité de couleurs du spectre, prises dans telles positions que l'on veut. Le tableau suivant, emprunté à M. Helmholtz, fait connaître les principaus vésullats que donne la combinaison de dux couleurs seuleurent.

Les cinq conleurs élémentaires mentionnées dans ce tableau sont censées correspondre chacune au milieu de la portion du spectre que désigne le nom correspondant. — Le résultat de la combinaison du bleu et du jaune, r'est-à-dire la produrtion du blur, est tout à fait rontraire à l'opinion commune et à la pratique des peiutres. On reviendra plus loin sur re paradoxe apparent (496).

|         | Rouge.       | Juve.          | Veny.          | Bure.          | VIOLET.    |
|---------|--------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Rorer.  | Rouge.       | Orangé.        | Jaune terne.   | Rose.          | Pourpre.   |
| JADAR.  | Orangé. '    | Jaune.         | Vert jaunätre. | Blanc.         | Rose.      |
| VERT.   | Jaune terne. | Vert jaunätre. | Vert.          | Vert bleuåtre. | Blen pálé. |
| BLEU.   | Rose.        | Blunc.         | Vert bjenåtre. | Blen,          | tadigo.    |
| VIOLET. | Pourpre.     | Rose.          | Bleu påle.     | . Indigo.      | Violet.    |

Il u'est pas inutile d'insister sur re fait que, contrairement à une ascertion de Newton, assertion reproduite dans la plupart des Traités de physique, la superposition de deux rouleurs simples peut suffire pour former du blant. Le résultat de la combinaison du bleu et du jaune n'est qu'un cas particulier d'une loi générale que l'on peut formuler roume il suit.

A tout rayon moins réfrangible que le janne moyen répond un autre rayon, plus réfrangible que le janne moyen, qui peut former du blane aver le premier. — Ces deux rayons sont dits complémentaires l'un de l'autre.

# ÉTUDE SPÉCIALE DE SPECTRE SOLAIRE.

A86. Variations d'éclat dans les diverses parties du spectre solatier.— Uvel appréci difficieurent, insis qu'il a été dit plus hant, les rapports d'intensité qui peuvent exister entre les échierements produits par des rayons lumineux de conleurs différentes (382). Gependant la simple inspection du spectre solaire montre qu'il offre un évalt trés-variable dans les diverses parties de son étendue : on reconnaît immédiatement per l'éclat maximum

correspond à la région comprise entre les raies D et F (fig. 409), et qu'il y a un décroissement dans l'intensité lumineuse, depuis cette région jusqu'à chacune des extrémités.

A87. Actions calorifiques des diverses parties du spectre.

On peut comparer entre elles les actions calorifiques des diverses régions du spectre solaire, soit à l'aide d'un thermomètre sensible, soit à l'aide d'une pile thermo-électrique dont les éléments auront été disposés sur une même rangée et occuperont toute la largeur du spectre.

On constate ainsi que l'action calorifique est sensible, non-seulement dans toute l'étendue du spectre visible, mais encore dans une région assez considérable en deçà du rouge; de là on conclut que la radiation solaire contient, outre les rayons calorifiques correspondants aux parties visibles du spectre, des rayons calorifiques obscurs, moius réfrangibles que les rayons rouges; c'est ce qu'on nomme les rayons infra-rouges.

La région qui correspond à l'effet calorifique maximum occupe une position un peu variable avec la nature du prisune. Cest là un résultat qui est dù à ce que les verres des différents prisunes n'exercent pas tons la même absorption sur chacun des éléments de la radiation solaire. — Avec un prisune de sel genme ou de cristal de roche, qui absorbe à peu près de la même manière tous les rayons lumineux, le maximum se trouve dans les rayons infar-rouges, l'à peu de distance de l'estrême ronge visible; le décroissement de l' peu de distance de l'estrême ronge visible; le décroissement de superier des distances de l'estrême ronge visible; de la partie visible du spectre que du côté opposé. — La preunière observation de ces divers phénomènes est due à John Herschel.

488. Actions chimiques. — La lumière a, comme on sait, la propriété de décomposer certaines substances facilement altérables, et en pariculier les sels d'argent. Lorsqu'on fait tomber le spectre solaire sur une surface couverte de l'une de ces substances, on observe que l'altération ne se produit pas dans toute l'étendue du spectre, mais seulement entre deux limites déterminées. — Bien que ces limites elles-mêmes soient un peu variables d'une substance à une autre, on peut dire cependant que, du côté des rayons les noins réfrangibles. I altération ne paraît jamais atientire le rouge; du côté des rayons les plus réfrangibles, elle dépasse presque toujours le violet. Ainsi se trouve accusée l'existence de rayons ultra-nôtei <sup>10</sup>, insensibles à l'erdi, incapables de produire un effet thernométrique appréciable, mais rendus manifestes par les phénomènes chimiques auxquels ils donnent naissance.

Il est facile d'obtenir, sur une plaque daguerrienne ou sur un papier photographique, une impression permanente, produite par un spectre qui on aura fait agir sur cette surface. Cette impression comuneuce en général, comme on vient de le dire, à une distance plus ou moins grande en deçà du rouge extrême, et s'étend jusqu'à une région située bien au delà du violet. Dans la partie de cette impression qui correspond au spectre visible, on aperçoit les raies de Franenhofer, en nombre plus ou moins grand suivant la perfection qu'on a su donner à l'expérience; dans la partie qui correspond au spectre utilra-violet, on aperçoit d'autres groupes de raies, également caractéristiques. M. Edmond Bequerel et M. Stokes ont désigné par des lettres les principant de ces groupes. Ou a reproduit



Fig. her.

les dénominations de M. Becquerel sur la figure 1/12, qui doit être regardée comme un prolongement du spectre lumineux représenté par la figure 609. La position et l'aspect de ces raies ne dépendent pas de la nature de la substance qui a servi à obteuir l'image.

A89. Interprétation des résultats précédents. — Les phénomènes dont on vient d'indiquer les points les plus saillants ont conduit d'abord les physiciens à distinguer, dans le faisceau émis

<sup>(</sup>i) La découverte des rayons ultra-violets est due à Riller.

par le soleil et réfracté par un prisune, trois spectres différents, le spectre odorifique, le spectre lumineux et le spectre chimique, ces trois spectres conpiétant plus ou moins l'un sur l'autre. — Vais, d'après ce que l'on vient de voir, rette hypothèse ne pourrait se conserere qu'à la condition d'admettre autant de spectres chimiques particuliers qu'il y a de substances impressionnables à la lumière, on même de modifications spéciales de chacune de ces substances, ce qui n'a évidemment aucune probabilité.

L'interprétation la plus directe et en même temps la plus simple des phénomènes consiste à regarder les divers éléments de la radiation solaire comme possédant, à des degrés divers, les propriétés caractéristiques de cette radiation. Les rayons moips réfrangibles que le violet sont alors les seuls qui exercent une action calorifique sensible. Les rayons dont la réfrangibilité est comprise entre celle du rouge extrême et celle du violet extrême sont seuls aptes à agir sur l'organe de la vue, et développent les sensations des diverses couleurs. Les rayons plus réfrangibles que le violet sont principalement aptes à déterminer l'altération chimique d'un certain nombre de substances, mais cette propriété appartient aussi à des rayons capables d'agir sur l'œil. - On trouve une preuve de l'exactitude de cette interprétation dans l'invariabilité de position et d'aspect que présentent les raies du spectre lumineux, soit qu'on les observe directement, soit qu'on les examine dans la partie du spectre photographique qui répond aux rayons visibles.

490. Actions phosphorogeniques. — Certaines substances, quand on les expose aux rayous solaires, acquièrent, sans x'échaulfer sensiblement, la faculté d'émettre pendant quelque temps une lamière dont l'éclat est sensible dans l'obscurité. — On donne à ce phénomène le nom de phosphoroscence, et les substances qui peuvent lui donner naissance ont été souvent désignées sous le nom général de phasphores. Au nombre des plus sensibles se trouvent : le phasphore de Bologner, qui est le sulfiare de hayrum oblenne n calcinant, avec une matière organique, une variété de sulfate de baryte qui se trouve aux envirous de Bologue; le phosphore de Cautom, qui est le sulfirme de calcium préparé par Canton en exleinant un mélange de soufre et d'écailles d'huitres pulvérisées: enfin, un certain nombre de minéraux qui penvent être également employés pour ces expériences.

Lorsqu'on fait tomber un spectre sur une couche de substance phosphorescente, on constate que la propriété phosphorogénique se nuanifeste seulement dans une portion limitée du spectres l'étendue de cette portion est d'ailleurs variable d'une substance à une autre. — Les rayous ultra-violets sont en général les plus aptes à développer la phosphorescence <sup>(1)</sup>.

On remarquera enfin que, si l'on voulait expliquer les phénonièmes de phosphoresceure par une radiation spécialement phosphorogénique, on serait conduit à des conséquences aussi compliquées que par l'hypothèse d'une radiation spécialement chinique.

491. Durée de la phosphoreacenec. — Phosphoroacepe de M. Edmond Brequevel. — La durée de la phosphoreacene offre des différences très-considérables, d'une substance à une autre. On doit à M. Edmond Becquerel un instrument destiné à apprécier ces différences et à rendre sensible la phosphoreseence des corps qui n'émettent la lumière que pendant un temps très-court.

L'appareil, qui est connu sous le noin de phosphoroscope, se compose de deux disques évidés, comprenant chacun un système de



secteurs opaques, égaux et équidistants. Ces deux disques M, N (fig. 413) sont montés sur un même axe de rotation OO', et placés

<sup>(</sup>i) Les prismes et les lentilles de verre arrêtent une partie considérable des rayons ultra-violets. Il convient donc, dans toutes les expériences relatives aux effets chimiques

de manière que les secteurs opaques de l'un répondent aux intervalles qui existent entre les secteurs de l'autre (1). Le corps à étudier est fixé en A, entre M et N, et reste immobile pendant que les deux disques tournent autour de l'ave OO'. L'appareil est placé devant un héliostat, qui réfléchit les rayons solaires dans une direction horizontale, de manière que, pendant la rotation, le disque N intercepte périodiquement les rayons qui arrivent au corps A. L'œil étant placé de l'autre côté du disque M, les rayons solaires ne lui arrivent jamais directement; mais il reçoit, quand les parties évidées du disque M se présentent à lui, les rayons que peut émettre le corps A après avoir été éclairé. - Donc, si le corps est phosphorescent, il devient visible par le mouvement de rotation, et, en accélérant le mouvement, on neut rendre sensible une phosphorescence de très-courte durée; en effet, il suffit que l'émission lumineuse d'un corps persiste pendant la durée du passage d'un secteur onaque du disque N. nour que la phosphoresceuce soit absolument continue.

492. Fluorescence. — On a donné le nom de fluorescence à un phénomène de phosphorescence présentant une durée tellement courte que, dans le mode d'observation ordinaire, l'émission de lumière par le corps semble cesser en même temps que l'arrivée des rayons solaires sur lui.

Ce phénonène est infiniment plus commun que celui de la phosphorescence de longue durée. Il se produit avec la plupart des una tières organiques i l'esculine. le sulfate de quinine, la chlorophylle sont renarquables sous ce rapport. On l'observe également avec un grand nombre de matières minérales, parmi lesquelles le spath-fluor de Derby, le verre d'urane donnent surtout de très-beaux résultats. Au contraire, les métaux, la porcelaine, le charbon n'en offrent aucune trace.

M. Stokes, qui a beaucoup étudié ces phénomènes, et qui les avait d'abord considérés comme entièrement distincts de ceux de la ou phosphorogéniques de la lumière solaire, de faire usage de prismes et de lentilles de quarte pour obteuir les spectres avec lesquels on veu opérer.

<sup>15</sup> C'est ce qu'indique la figure à 13 bis, qui représente le disque antérieur vu de face; on a imbiqué par des traits ponctues la position des ouvertures de l'autre disque, qui est place en arrière. phosphorescence, a remarqué que les corps fluorescents, lorsqu'ils sont illuminés par des rayons simples, émetlent loujours des rayons d'une réfrangibilité moindre. Ainsi, en recevant sur du papier imprégné de sulfate de quinine les rayons ultra-violets d'un spectre pur, on obtient une fluorescence présentant une conleur béa-violet. Dans cette expérience on constate que certains points de la feuille de papier, situés au milieu de la région fluorescente, ue manifestent pas de fluorescence, ce qui confirme l'existence, de raies dans la partie invisible du spectre.

On peut encore faire passer les rayons solaires au travers d'un verre violet assez soncé pour ne transmettre qu'une très-faible proportion de rayons visibles, et recevoir sur une substance fluorescente le faisceau transmis : les rayons invisibles que le verre violet laisse passer font encore apparaître la fluorescence ". — O no berre que le corps fluorescent paraît s'enter, même d'une certaine profondeur au-dessous de sa surface, des rayons de lumière d'une remarquable intensité : la couleur de cette lumière est variable avec la nature du corps lui-même.

#### ABSORPTION ET DIFFUSION.

493. Absorption de la lumière par les corps transparents. — La coloration qui se manifeste dans la lumière transmise par un grand nombre de corps transparents suffit pour montrer que ces corps absorbent d'une manière inégale les divers rayons qui forment la lumière blanche. — Lorsqu'on analyse la lumière qui a traversé ces corps, on observe d'ailleurs que certaines couleurs du spectre éprouvent une diminution relative considérable dans leur éclat, ou même disparaisent d'une manière complète. — Le résultat est le même si l'on regarde un spectre produit dans les conditions normales, en plaçant devant l'eil une lame d'un corps coloré et transparent.

On peut admettre comme évident que l'effet exercé par une couche absorbante, d'épaisseur infiniment petite, sur un rayon simple, est

<sup>(</sup>ii) C'est ainsi, par exemple, qu'en recevant la partie ultra-violette du spectre sur un paper où l'on a tracé des caractères avec une solution de sulfate de quinine, ou rend immédiat-ment visibles ces caractères.

d'arrêter une fraction de ce rayon qui est proportionnelle à l'épaisseur de la conche: alors, en désignant par i l'intensité du rayon, et par - di la diminution d'intensité qui résulte du passage au travers d'une couche d'épaisseur dx, on aura

$$\frac{di}{i} = \alpha dx,$$

$$i = i e^{-\alpha x}.$$

ce qui donne

L'intensité d'un faisceau homogène doit donc décroître en progression géométrique, lorsque l'épaisseur du milieu absorbant augmente «a progression arithmétique. — La raison de cetle progression n'étant pas la même pour les divers rayons du spectre, les proportions de cer rayons changuent à mesure que l'épaisseur augmente, et par conséquent la teinte générale du faiscean transmis est elle-même variable.

- 494. Absorbants monochromatiques et dichromatiques. — Deux variétés de corps transparents sont particulièrement remarquables, an point de vue de la constitution de la Inmière qu'ils trausmettent :
- 1º Dans les corps qu'on pent appeler absorbanta monochromatiques, le coellicient d'absorption présente un minimum très-marqué pour les rayons d'une région peu étendue du spectre : il suit de là que, dans un faisceau de lumière prunitivement blanche qui traverse les couches successives d'un pareil corps, ces rayons ne tardent pas à devenir dominants : ils subsistent presque seuls, dès que l'épaisseur est un peu plus grande. On utilise cette propriété, dans certaines expériences optiques, pour obtenir facilement de la lumière à peu près homogène. Le verre qui est color éen ronge par le protoxyde de cuivre, la liqueur de couleur indigo qu'on obtient en précipitant un sel de bioxyde de ruivre par le carbonate d'ammoniaque et redissolvant le précipité dans an evers de carbonate, sont des exemples remarquables étaboschonts monochromatiques.
- 9° Les absorbants dichromatiques sont ceux qui donnent une couleur ou nne autre au faisceau qu'ils transmettent, selon l'épaisseur du corps que ce faisceau a traversé. — On conçoit en effet que, les in-



tensités des diverses contents dans le spectre solaire normal étant trés-inégales entre elles, il peut résulter de l'inégalité des creditients d'absorption d'un corps pour les rayons de diverses confents qu'il y oit prédominance de teintes très-différentes dans les faisceaux trussis, selon que l'épaissent traversée est petite ou qu'elle est considérable. — Les solutions des sels de chrome jonissent de cette propriété à un degré remarquable ; elles offrent, par transpareure, une teinte verte sous mue faible épaisseur, et une teinte rouge sous une épaisseur un peu grande. Un verre à pied conique, rempli de l'une de ces solutions, présente, au voisiange du fond et au voisiange de la surface, des colorations absolument différentes.

On pent citer encore, comme evenuple de l'absorption spéciale exercée sur certains rusons du spectre par certains milieux transparents, les bandes larges et équidistantes qui apparaissent dans le spectre solaire, lorsque le faisceau est transmis au travers d'une couche d'acide hypozatique gazeux ou d'fode en vapeur.

495. Actions des milleux absorbants sur les rayons invisibles. — L'effet des milieux absorbants s'étend aux rayons invisibles, infra-ronges ou ultra-violets, aussi hien qu'aux rayons lumineux.

Lorsque, après avoir affaibli, par le passage au travers d'un absorbant, l'éclat d'un faisceau de rayons pris dans la partie hunineuse du spectre, on étudie ses diverses propriétés, on trouve toujours qu'on a affaibli en même temps son intensité calorifique, su puissance chinque et sa puissance phosphorogénique. On constate même que, si l'on mesure la variation de l'intensité lumineuse par une éprenve photométrique, et celle de l'intensité calorifique par un des procédés qui seront exposés plus loin, ces intensités ont diminue dans le même rapport que l'intensité lumineuse. Jorque le faisceau est komogêne.

Cette remarquable coîncidence a été directement vérifiée, dans des circonstances nombreuses, par MM. Jamin et Masson. On y frouve la preuve invontestable de l'interprétation qui a été donnée plus haut des effets variés que peut exercer le spectre solaire (A89). Il est manifere qu'il n'existe, en chaque point d'un spectre pur. qu'une seule espèce de rayons, possédant à des degrés différents des propriétés diverses; lorsque l'intensité des rayons vient à varier dans telle ou telle région, toutes ces propriétés varient dans le même rapport. — A l'absorption exercée par les milieux plus ou moins transparents correspondent, comme conséquences générales, l'échauffement de ces milieux eux-mêmes, les altérations chimiques, la phosphorescence, etc.

496. Coloration de la lumière diffusée par les corps imparfaitement polis.— La lumière qui est irrégulièrement réfléchie par les corps dont la surface n'offre pas un poit parfait est généralement colorée, lors même que la lumière incidente est parfaitement blanche, — C'est la diversité de coloration des lumières diffusées par les divers corps qui nous rend visibles ces corps env-mêmes.

Pour les métaux, cette coloration appartient à la lumière réflicheir régulèrement, comme à la lumière diffusée; elle prove simplement que les divers éléments de la lumière blanche se réfléchissent en proportions inégales.—Pour les substances non métalliques, qui ne sont jamais absolument opaques, une partie de la lumière diffusée traverse les aspérités que présente la surface, et prend, par absorption, la teinte qu'offirirait le milien vu par transmission sons une petite épaisseur; les inégalités de structure interne qui s'observeut souvent au voisinage de la surface contribuent également à la diffusion et donnert naissance à la même coloration.

Il est à peine hesoin de faire remarquer la liaison qui existe entre la coloration des corps et la composition de la lumière qui les éclaire: en particulier, dans une lumière homogène, tous les corps prennent la teinte de cette lumière, ou paraissent noirs.

Quant à l'effet produit sur la lumière blanche par un mélange de deux matières colorantes, il faut remarquer que la lumière diffusée par ce mélange preud la teinte qui résulte des absorptions evercées simultanément par l'une et par l'autre; crêtte teinte pent être trèsdifférente de celle qu'on obtiendrait en mélangeant deux faiseux homogènes, ayant chacun la teinte des rayons diffusés par l'une des matières colorantes primitives. C'est ainsi, par evemple, qu'en mélangeant une couleur jamme à une couleur bleen les peintres obtiennent du vert, bien que le résultat de la combinaison d'un rayon bleu et d'un rayon jaune soit en réalité du blanc (485).

Pour les corps qui possèdent une fluorescence très-marquée, la fluorescence contribue, pour une part sensible, à la coloration ellemen. Mais cet lefte est limité à la première surface des corps, à celle que rencontre directement la lumière incidente, puisque la lunière qui parvient à la seconde surface ne contient plus les rayons aptes à développer la fluorescence, dès que le corps a une épaisseur sensible.

### ÉTUDE DES SPECTRES DE DIVERSES ORIGINES.

497. Caractères généraux du spectre solaire. — Le caractère essentiel du spectre solaire, lorsqu'on l'observe dans des conditions telles que l'empiétement réciproque des rayons de réfrangibilités diverses soit minimum, est la présence d'un très-grand nombre de raies obsenues, ayant des largeurs très-inégales et distribuées de la façon la plus irrégulière.

Les procédés photographiques constatent, ainsi qu'on l'a vu plus haut (488), qu'il existe de semblables raies dans la partie du spectre qui est plus réfrangible que le violet, dans cette partie qui n'affecte pas notre eril parce qu'elle est, suivant toute apparence, absorbée dans les milieur yéfringents savatt d'arriver à la rétine.

On doit présumer qu'il existe également des raies dans la partie du spectre qui est moins réfrangible que le rouge, dans cette autre partie qui in affecte pas non plus notre oil, pour une raison semblable à celle qui nous empêche de percevoir les rayons ultra-violets; mais la délicatesse des appareils themoscopiques, au moyen desquels on peut tenter l'étnde de cette partie du spectre, ne paraît pas suffisante pour permettre d'y apprésier de petites solutions de continuité.

498. Caractères des appetres des cerps solides on liquides inquates. — Le spectre lumineur des corps solides on liquides incandescents est *continu*; la partie visible de ce spectre s'étend d'autant plus, du rouge vers le violet, que la température est plus élevér, Au températures les plus lautes. Fexpérieure montre que ce même spectre contient une partie ultra-violette invisible: elle est continue, comme la partie visible. La partie infra-ronge, constituée par des rayonnements calorifiques obscurs, est donc anssi probablement continue.

En rapproclant entre eux les divers faits fournés par l'expérience, en peut formuler par les propositions suivantes la loi générale du rayonnement des corps solides et liquides:

- 1° A de basses températures, ce rayonnement ne contient que les rayons de réfrangibilité minima, insensibles pour notre vue, mais donés de la faculté calorifique.
  - 3º A mesure que la température s'élève, il s'ajoute à ce premier rayonnement des rayons de plus en plus réfrangibles
- 3º La température du rouge est celle à laquelle le rayonnement commence à contenir une proportion sensible de rayons assez réfrangibles pour être perçus par l'œil.
- h° La température du rouge blanc est celle à haquelle l'accroissement de réfrangibilité des rayons émis atteint l'extrémité violette du spectre solaire visible.
- 5º Au-dessus de cette température, le rayonnement contient des rayons ultra-violets, invisibles pour notre œil, mais propres à modifier l'état de certains composés chimiques peu stables, on à développer dans divers corps le phénomène de la fluorescence.
- A99. Caractères des apectres des corps gaseux. Les spectres des gai incundescents, écst-à-dier des fammes gazeuses qui ne contiennent ancune partienle solide en suspension, sont discontinus; ils sont formés, en général, din petit nombre de bandes lumineuses, séparées par de larges intervalles obseurs. Le mombre de ces handes lumineuses augmente généralement à mesure que la température s'étère, mais sans aucune loi régulière.

La hamme du gaz à éclairige, celle de l'huile, de la circe, de la stéarine, et, en général, des matières organiques riches en carlione, donnent un spectre continu : es spectre n'est antre que celui du charbon incundescent, qui est en suspension dans ces flammes. Lorsque, par un excès d'air ou d'oxygène, ou détermine une combustion sexer rapide pour qu'il n'y ait point décomposition préalable du gaz on de la vapeur combustible, le spectre continu disparaît; il fait

place à un spectre discontiun, dont l'éclat est incomparablement moindre. La partie inférieure de la flamme des bongies on des becs de gaz donne un spectre de ce geure.

L'étincelle d'induction produite dans un gaz très-raréfié, entre des électrodes peu volatiles, donne un spectre discontinu qui paraît être celui du gaz lui-même, amené à l'incandescence.

500. Spectre de l'are voltaïque. — L'are voltaïque donne un spectre constitué par un grand nombre de bandes brillantes, souvent très-fines, irrégulièrement réparties du ronge au violet.

Le nombre et la disposition de ces landes dépendent principalement de la nature de l'électrode positive. Si cette électrode est un alliage, on retrouve dans le spectre les raies brillantes caractéristiques des métans qui la constituent. — Comme d'aillents l'observation directe nomtre que l'électrode positive ne cesse de se fondre-et de se volatifiser, on doit admettre que l'aer volatique n'est qu'un conrant de vapeur incandescente: le spectre qu'il fournit est le spetre du métal de l'électrode positive à l'état de vapeur.

Lorsque l'électrode positive est une haguette de charbon, la nature des vapeurs qui constituent l'are voltaique n'est pas déterminéave certitude. — Pour observer le spectre de l'are lui-ménne, aver des électrodes de charbon, il faut écarter les deux charbons le plus possible l'an de l'autre. Si les électrodes étaient înue faible distance, la plus grande partie de la lumière émise serait fournie par leur surface incandescente: le spectre que l'on observerait ne serait alors, que le résultat de la superposition du spectre continu donné par les charbons, comme par tous les corps solides auenés à l'incandescence, ave le spectre formé de bandes brillantes qui est dà d'arre voltaique. Enfin, lorsque les électrodes sont très-rapprochées, ces bandes ne sont même plus perceptibles, à cause de l'éclat relatif considérable du spectre continu qui leur est superposé.

501. Observations de Foueault et de M. Swann. — On remarque fréquemment, dans le spectre de l'are voltaïque et dans celui des lumières artificielles, une bande janne qui paraît occuper la place de la raie D du spectre solaire. Léon Foucault, en employant pour produire le spectre une fentietrès-teriote, et échairant l'une des moitiés de cette fente par la lumière du soleil et l'autre moitié par la lumière de l'are voltaique,
a moutré que cette coincidence est absolue: la bande brillante s'est
montrée à lui comme formée de deux bandes tris-fines et très-rapprochées, exactement placées sur le prolongement des deux traits
obseurs qui constituent la raie D de Frauenhofer. — De plus, en
faisant passer la lumière solaire à travers un are voltaique dont le
spectre présentait la double bande jaune dont il s'agit, il a rendu
la raie obseure D du spectre incomparablement plus accusée que
dans le spectre de la lumière solaire directe. — Il fut dès loss établi
que, toutes les fois que l'arc voltaique a la propriété d'émettre avec
une grande intensité la lumière caractérisée par la réfrangibilité de
la raie D de Frauenhofer, il a aussi la propriété d'absorber cette
mêne lumière avec une grande énergie.

M. Swann expliqua, de son côté, la fréquente production de la double bande jaune, en montrant qu'elle ne diffère pas de celle qui constitue, à elle seule, le spectre de la flamme monochromatique de l'alcool chargé de sel marin. On peut produire à volonté cette double bande, en introduisant dans une flamme une quantité minime d'un sel de soude quelconque. Ainsi, une lame de platine de quelques centimètres carrés de surface, plongée dans une solution ne contenant que - de son poids de sel marin, et portée ensuite dans la flamme d'un bec de gaz, suffit pour développer cette raie brillante dans le spectre de la flamme. Si, dans un laboratoire contenant 60 mètres cubes d'air, on fait détoner 3 milligrammes de chlorate de soude mélangés de sucre de lait, on fait apparaître la raie brillante dans le spectre d'une flamme placée à l'antre extrémité du laboratoire, et on la distingue d'une manière persistante pendant dix à quinze minutes. - L'apparition fréquente de cette raie dans les diverses observations indique donc simplement combien les composés du sodium, et en particulier le sel marin, sont abondamment répandus dans la nature. Le moyen le plus délicat de déceler, dans une matière, la présence de ces composés est d'introduire cette matière dans une flamme aussi chande et aussi peu brillante par elle-même que possible, et d'observer si la raie jaune apparaît dans le spectre.

502. Expériences de MM. Kirchhoff et Bunsen. - Les déconvertes de M. Swann et de Léon Foucault ont été généralisées par MM. Kirchhoff et Bunsen. En introduisant, dans la flamme à peine visible que donne le gaz à éclairage lorsque sa combustion est complète, de faibles quantités de divers sels métalliques, ils ont vu la flamme se colorer diversement et donner naissance à un spectre formé de bandes hrillantes étroites, plus on moins nombreuses, identiques pour les divers sels d'un même métal, mais variables avec la nature de l'élément métallique. — Dans le cas où le métal du sel employé est de nature à être pris comme électrode de l'arc voltaïque, le spectre produit par l'introduction de ce sel dans la flamme du gaz ne se distingué de celui de l'arc auquel le métal donne naissance que par nne moindre intensité (1). Gette identité justifie complétement l'opinion qui consiste à ne voir dans la lumière de l'arc que la lumière d'une vapeur métallique incaudescente, et à ne considérer l'électricité que comme la cause indirecte de ce qu'on nomme la lumière électrique.

En second lieu, toutes les flammes constituées comme on vient de l'indiquer charbente les ragons de même réprangibilit que ceux qu'elles émettent. L'interposition d'une de ces flammes sur le trajet d'un faisceau énis par les charbons incandescente qui transmetten l'are voltaique, fait apparaître dans le spectre des bandes obscures, exactement correspondantes aux handes brillantes du spectre de a flamme. — Dansette expérience, on ne fait, en rédité, que substituer la lumière de la flamme à la lumière de même réfrangibilité qui est émise par le soleil on par les charbons incandescents; l'obscurité des bandes est un effet de contraste analogue à celui qui nous fait voir des taches moires à la surface du soleil. Cet effet disparaît lorsqu'on vient

VERGET, III. - Cours de plays. II.

<sup>(9)</sup> L'état des raies brillantes qui se manifestent dans le spectre d'une flamme déterminée cânt l'fauntat plus of que la température de la finame est plus céseis, il considerat se servant de la finame de l'alcode soit agu ca voit sordement une partie ser sies brillantes que le médie et apie de produire; en en voit un plus grand nombre avec la finame du gas métangé d'oxygène, et un plus grand nombre cener avec la finame du chainem a gra pluséquie en oxygène. Es deut recitivers flammes obre a la maniferation d'apie.

à supprimer, au moyen d'écrans convendhement disposés, les parties du spectre solaire ou du spectre électrique qui sont voisines d'une bande en particulier. — Quand on cherche à réaliser l'eupérience avec diverses flammes et divers corps incandescents donnant par eux-mêmes des spectres continus, on n'obtient ce renersement des raies de la flamme qu'antant que la température du corps incandescent est sullisamment supérieure à celle de la flamme elle-même.

Une expérience qui est duc à M. Fizean réalise, sous une forme intéressante, le renversement des raies dans le cas du sodium. Ou place un fragment de re nétal sur l'électroile positive de l'arc voltaique; la chaleur que dégage le courant détermine la formation d'une atmosphère abondante de vapens de sodium autour du charbon incandescent, et le pouvoir absorbant de ces vapenrs fait apparaître dans le spectre la double raie obseure D. An hout de quelques instants, cette atmosphère se dissipe il în ereste plus de vapeur de sodium que dans l'arc voltaique, et la raie obseure est alors remplacée par la double hande brillante curactérisique de cette vapeur incandescente.

503. Conséquences des lois de MM. Kirchhoff et Bunnen. — Analyse spectrale. — Une importante série de conséquences découle de chacune des deux lois générales qui ont été établies par MM. Kirchhoff et Bunsen.

L'observation du spoetre des flammes constitue, pour l'analyse chimique qualitative, un procédé d'une sensibilité extraordinaire. Ce procédé a conduit à la découverte de trois métany alenims nouveaux, le césium, le rubidium et le fludlium, qui possédent tous trois des propriétés chimiques extrêmement remarquables.

Le spectroscope est ainsi devenu nu instrument précienx d'ampse chimique. Pour permettre aux observateurs de définir le siencia qu'ils aperçoivent, sans mesurer leurs indices de réfraction, on a ajouté à cet instrument un collimateur auxiliaire CD (fig. 5/10), qui porte au fospe de son objecifi une échelle tracée sur verre. Dimage de cette échelle, réfléchie dans la limette FG par la seconde surface du dernier prisane P, est une en coincilence avec le spectre; ses divisions severent à définir les raise, qui paraissent les recouvrir.

Des expériences récentes ont montré que les raies caractéristiques des métaux n'appartiennent qu'à la vapeur de ces métaux euxmêmes, et que la présence des sels non décomposés au milien de la flamme produit dans le spectre des effets tout différents.

504. Interprétation des raies du spectre aslaire. —

Hypothèse sur la constitution du soleti. — L'expérience du renvessement des raies a permis de donner une explication de l'origine des raies obscures du spectre solaire. — Il sullit, pour s'en rendre compte, d'admettre une hypothèse qui paraît évidente par son seul énoncé, savoir : que le globe solaire est entouré d'une atmosphère dont la température est moins élevée que celle du globe in-imème; ette atmosphère serait cependant assez chaude pour contenir, à l'état de vapeurs, des substances de natures très-diverses. Le pouvoir absorbant de ces vapeurs, s'everçant sur la lumière énise par le globe qu'elles environment, transforme le spectre que donnerait cette lumière, et qui serait probablement un spectre continu, en un superte sillonné d'une multitude de raies obscures.

On comprend que, si un certain nombre de ces raise obsensercoincide avec les raise brillantes des spectres de diverses vapeurs incandescentes, on en pourra conclure, avec une certaine probabilité. la présence de ces vapeurs dans l'atmosphère solaire. — La probabilité s'élivera à la certitude si, comme cela a lieu dans le cas du fer, on observe jusqu'à 70 coincidences dans l'espace compris entre les raise E et l'et Frauenhofer (<sup>10</sup>).

Les expériences faites jusqu'ici par M. Kirchhoff indiquent, dans l'atmosphère solaire, la présence des métaux suivants :

| Polassium. | Zinc,   |
|------------|---------|
| Sodium.    | Fer.    |
|            | Chrome  |
| Calcium,   | Cobalt, |
| Barynm,    | Nickel. |
| Magnésium. |         |
|            | Coivre  |

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Plusieurs raies du spectre solaire varient beaucoup d'intensité aux diverses houres de la journée : elles ont probablement teur origine dans la longueur de la conche d'air.

18.

Plomb

Les métaux suivants paraissent au contraire y manquer :

Lithium. Étain.
Strontlinn. Gadmium.
Mercure.
Ahuninium.
Argent.
Arsenic.
Argent.
Or.

505. Spectres des étaites. — On comprend l'inférit que cepoint de une nouveau donne à l'étude du spectre des étailes. Cette étude, abordée par Frauenhofer, a été reprise depuis par divers physièries: les résultats ne présentent pas encore assez de concordance pour qu'il soit possible d'en tiere des conclusions certaines.

Silicino.

L'observation a cependant appris que les raies principales de ces spectres ne suit pas les mêmes que relles du spectre solaire. L'observation estig généralement un ciel très-pur; lorsque le spectre a peu d'intensité, on en augmente quelquefois l'éclat en concentrant un large faiscean de lumière sur la fente étroite des appareils, au moven d'une butille de grande surface <sup>10</sup>.

traversée par les rayons solaires, et surtout dans la vapeur d'eau que cet air contient, — Ce sont les raies dites telluziques.

(9) La unifice des planétes précente, ainsi qu'on devait s'y attendre, les craentéres de la unifice solaire, les septeres de lapiter et de Sturme précentent en outre, quant ex-atres sont liéen an-dessus de notre horizon, des bordes obscures analogues aux raies telluriques : la production de cer raise conduit à almettre, comme Chartes observations l'arciacit diglis fing pourse, que ces planétes sont réstories é fine atmosphére quesses, et même qu'il craisé à leur surface de grandes nappes d'ou, entretenant leur atmosphère dans un det continued d'hamidité.

Les étoiles dont l'éclat est suffisant pour donner un sceptre facilement observable produisent, comme le soleil, des spectres lumineux, sillonnés seulement de raies obscures.

Les solutures résolutes donness des spectres sembibles à ceu des étales. — Les nibuleuses non résolute fournissent, pour la playest, un spectre fiené de quelques raislerillantes, se détachant sur na fond observer : ette apparence est celle qui caractère les primaineus, et cert sies emblest apparent à l'Ipdorquée et a l'antet, e Entin, parair ce nobres robuleuses non résolutes, il en est qui fournissent à la fisi an apecte lumineur ce nobres robuleuses non résolutes, il en est qui fournissent à la fisi an apecte lumineur conformément au littée de Henviels, un était intermédiaire aire l'était gaux des nibre lesses proprement dites et l'état de condensation de la matière commigure qui a donné missance aux réside.

## ACHROMATISME.

506. Condition d'achromatisme d'un système de deux tentifles. — Soient deux lenilles sphériques, placées l'une à la suite de l'antre, infiniment mines et infiniment rapprochées. Soient p la distance d'un point lumineux à la première lentille, « l'indire de réfraction de la maière qui la constitue, R et l' les rayons de courbure de ses deux surfaces. Si l'on désigne par p' la distance de la lentille au point de concours des rayons émergents, on aura (411)

$$\frac{1}{p'} - \frac{1}{p} - (n-1)\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R'}\right).$$

De même, si vest l'indice de réfraction de la seconde lentille, e et je les rayons de courbure, et w la distance de cette seconde lentille an point de concours des rayons lumineux qui ont traversé le système des deux lentilles, on aura, en considérant la distance des lentilles entre elles comme négligeable.

$$\frac{1}{\overline{w}} - \frac{1}{\overline{\rho}'} = (v - 1) \left( \frac{1}{\overline{\rho}} - \frac{1}{\overline{\rho}} \right).$$

En éliminant p' entre ces deux équations, il vient

$$\frac{1}{\varpi} - \frac{1}{\rho} = (n-1)\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R}\right) + (\nu - 1)\left(\frac{1}{\rho} - \frac{1}{\rho}\right)$$

Cette équation ne convient, en réalité, qu'à un système particulier de rayons homogènes. Pour un autre système de rayons homogènes, dont l'indice de réfraction serait  $n + \Delta n$  dans la première lentille et  $y + \Delta y$  dans la seconde, on aurait

$$\frac{1}{\varpi+\Delta\varpi} - \frac{1}{\rho} = \left(n+\Delta n - 1\right) \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R'}\right) + \left(\nu + \Delta\nu - 1\right) \left(\frac{1}{\rho} - \frac{1}{\rho'}\right).$$

Pour que ∆w soit nul, ou pour que les denx foyers coîncident, il

faut et il suffit que l'on ait

$$\Delta u \left( \frac{1}{R} - \frac{1}{R} \right) + \Delta v \left( \frac{1}{\rho} - \frac{1}{\rho} \right) = 0$$

ou bien , en désignant par f et  $\phi$  les distances focales principales des deux lentilles ,

$$\frac{\Delta u}{u-1} \frac{1}{f} + \frac{\Delta v}{v-1} \frac{1}{\phi} = 0.$$

Si la lumière était réduite aux deux systèmes de rayons qu'on vieut de définir, les deux lentilles réunies donneraient des images parfaitement arbromotiques des objets placés à une distance quelcompre. — Dans la réalité, si la condition qu'on vieut d'établir est satisfaite pour les deux rayons extrêmes du spectre, les foyers des autres couleurs sont les uns en avant, les autres en arrière de ce foyer commun, mais beaucoup plus rapprochés que dans le cas d'une leutifle unique. L'irisation marginale des images est done beaucoup réduite, et le système est sensiblement achromatique.

Les expressions  $\frac{\Delta n}{n-1} = \frac{\Delta n}{\nu-1}$  constituent alors ce qu'on nomme les pouvoirs dispersifs des substances qui forment les deux lentilles. La condition exprimée par la formule précédente peut donc s'exprimer par l'énoncé suivant :

Dans un système achromatique de deux lentilles, le rapport des pouroirs dispersifs est égal et de signe contraire au rapport des distances focules priocipales des deux lentilles elles-mêmes.

Le signe du pouvoir dispersi étant le même dans tous les solides transparents, il est nécessaire que les distances focales soient de signes contrarres, c'est-à-dire que l'une des lentilles soit convergente et l'antre divergente. En général, on applique les deux lentilles l'une contre l'autre, et l'on donne aux deux surfaces qui se touchent le même rayon de courbure.

507. Détermination du rapport des coefficients de dispersion. — Les quantités  $\Delta n$  et  $\Delta \nu$  portent le nom de *coefficients* de dispersion. On arrive très-simplement à mesurer le rapport  $\frac{\Delta n}{4\pi}$ . pour une combinaison de deux substances déterminées, en opérant comme il suit :

Deux prismes d'angles réfringents très-aigns a, a' (fig. 414) étant placés l'un derrière l'antre, de manière que leurs arêtes soient parallèles et leurs angles tournés en sens inverse l'un de l'antre, il



est facile de montrer que la condition pour qu'on voie sans irisation, an travers du système, les objets dont les rayons tombent sur le premier prisme sons de petites incidences, est

$$\frac{\Delta n}{\Delta n} = \frac{a'}{a}$$
.

En effet, en vertu de la petitesse des angles, on aura pour le premier prisme, en considérant un système de rayons en particulier,

$$i = nr$$
,  
 $i' = nr'$ .  
 $a = r + r'$ :

par suite, la déviation imprimée par le premier prisme est

$$D = (n-1)a$$

De même, la déviation qu'imprime, en sens contraire, le second prisme au faisceau de ces mêmes rayons est

$$\mathbf{D'} = \left(\mathbf{n'} - \mathbf{1}\right)\mathbf{n'}.$$

La déviation totale produite par le système des deux prismes a donc pour expression

$$D = D' = (a - 1)a - (a' - 1)a'$$
.

Il est clair, d'après cela, que cette expression aura la même valeur pour les rayons extrêmes du spectre si l'on a

$$a\Delta n = a'\Delta n' = 0$$
,

Gela posé, pour déterminer le rapport des coefficients de dispersion de deux substances, d'un flint et d'un crown par evemple, on prendra d'abord un prisme de flint ayant un angle réfringent a : on l'activonatisera, par des tâtonnements successifs, au moyen d'un prisme à mgle variable, formé d'une substance quelconque. Si A est l'augle qu'on aura été couduit à donner à ce prisme, et si l'on désigne par AV le coefficient de dispersion de la substance dont il est formé, et par Av cleiu du filit employé, ou autre.

$$\frac{\Delta N}{\Delta N} = \frac{a}{\Lambda}$$
.

On prendra ensuite un prisue de crown ayant un angle  $\alpha$ , et on l'achromatisera avec le même prisme à angle variable : si A' est l'augle qu'on aura été conduit à donner à ce prisure, et si  $\Delta \nu$  est le coefficient de dispersion du crown, on aura

$$\frac{\Delta \nu}{\Delta N} = \frac{A'}{\alpha}$$
.

Ces deux déterminations donneront le rapport des coefficients de dispersion du flint et du crown, puisqu'on aura, en divisant ces deux équations membre à membre,

$$\frac{\Delta n}{\Delta \nu} = \frac{\Lambda}{\Lambda} \cdot \frac{\alpha}{a} \cdot$$

Tel est le principe de l'emploi des diasporamètres, qui sont précisément des instruments destinés à fournir des angles variables dont on ait immédiatement la mesure.



508. Diasporamètres. — Dans le diasporamètre de Boscovich, on obtient un prisme à angle variable au moyen d'un demi-cylindre de cristal, représenté dans la figure 415 par sa section ABC, ce



Fig. 415.

demi-cylindre pouvant tourner dans une cavité qui est pratiquée dans une masse de la même matière DEF et qui se monle exactement sur sa surface conveye; cette masse est d'ailleurs terminée extérieurement par une surface plane EF. Dans une position relative quelconque du demi-cylindre, les plans AB et EF peuvent être considérés comme constitnant les deux faces d'un prisme dont l'arête

idéale est toujours perpendiculaire au plan de la figure.

Le dinsporamètre de Rochou se compose de deux prismes à angles égany ACD, DCB (fig. h16), juytaposés par une de leurs faces CD :



ils peuvent tourner, l'un par rapport à l'antre, antour de la perpendiculaire à la face commune, de manière que l'angle compris entre les faces externes AC et BC prenue toutes les valeurs comprises entre zéro et le double de l'angle de l'un des prismes. — Quand on connaît l'angle dont on a fait tourner l'un des prismes par rapport à l'autre, en partant de la position où les faces externes étaient parallèles, le calcul de l'angle de ces deux faces est un problème trèssimple de trigonométrie sphérique.

Pour employer le diasporamètre à l'étude d'un prisme déterminé, comme il a été dit dans le paragraphe précédent, on plare le diasporamètre d'errière ce prisme, et, en regordant au travers de ce système une ligne noire tracée sur un fond blanc, on cherche à faire disparaître les irisations qui se manifestent sur les bords de cette ligne. Lorsque l'achromatisme est ainsi obtem, les deux arêtes réfringentes ne sont pas parallèles, et, quand on les amène an parallèleme. L'achromatisme disparaît; on rétabil talerbomatisme en agissant de nouveau sur le diasporamètre, et, au bont de quelques latoumements, on oblient des images entièrement dépourruses d'irisations, les arétées réfringentes étant parallèles.

509. Emploi den oculairen composés, pour compenser en partie le défaut d'achromatisme des objectifs. — Un objectif non arbromatique M. dirigé vers un objet émetlant de la lumère blanche, donne un système d'images réelles colorées, dans chacun des plans facaux rorrespondants aux rayons de diverses couleurs: la figure 6 17 indique la disposition de ces diverses inages.



situées dans l'angle  $\epsilon Or'$ , depuis l'image violette  $\epsilon r'$  jusqu'à l'image rouger r'. Cette figure moutre également que, si l'on regarde ce système d'images avec un oculaire simple  $W_1$  les images virtuelles paraissent se déborder les unes les autres, depuis l'image violette Wjusqu'à l'image rouge RR', en sorte que la superposition de ces images donne lieu à une irisation sur les bords.

An contraire, avec un oculaire composé, on peut faire en sorte que

la différence des distances des images réelles au premier verre de l'oculaire compense ussez la différence de réfrangibilité pour que



Fig As8

les images données par ce premier verre soient vues, du centre optique du second verre, sons le même angle. Alors toute irisation disparaît. — La figure 418 explique suffisamment le mécanisme de



Fig. 519

cette compensation, pour l'oculaire négatif. — La figure 5 i 9 montre comment elle peut également être effectuée par l'oculaire positif.

## COMPLÉMENT À LA THÉORIE DE LA VISION.

510. Défaut d'achromatisme de l'œil. — Toutes les réfractions qui s'opèrent dans l'intérieur de l'œil étant de même sens, l'œil ne saurait être achromatique.

Cette conclusion, qui se déduit immédiatement de la théorie, est confirmée par les expériences suivantes. 1° Lorsque, au moyen de l'extrait de helladone ou de l'atropine, on produit une dilatation temporaire de la pupille, les objets vixment éclairés paraissent hordés d'irisations. Si de telles irisations n'apparaissent pas lorsque la pupille, à l'état normal, se dilate dans un fieu peu éclairé, cela tient à la faible intensité de la lumière qui péchère dans l'œil.

a° Si l'on observe les diverses raies du spectre solaire dans une lunette, il faut, lorsqu'ou passe du rouge au violet, déplace l'orulaire d'une quantité très-cutable, et l'ou constate sans peine que cette quantité est supérieure au déplacement qui résulterait uniquement de re que les diverses couleurs n'ont pas leur foyer dans un même plan focal. De cette remarque il résulte donc que la distance de la vision distincte n'est pas la même pour toutes les couleurs.

3° Si l'ou arrête, au moyen d'un écran, la portion inférieure des rayons envoyés à la pupille par une lique blanche tracée sur un fond noir, cette lique paraît colorée en rouge à la partie inférieure, en violet à la partie supérieure. La figure 420 montre que, dans ces



Fig. 520.

conditions, l'intersection du faisceau réfracté ronge et de la rétine est au-dessus de l'intersection du faisceau violet. — Lorsque la pupille est entièrement libre, les deux intersections se recouvrent presque entièrement, et il ne se produit qu'une irisation insensible.<sup>50</sup>.

Os l'écran est placé à la partie supérieure, l'effet est renversé. Il se renverse encore lorsqu'on regarde une ligne noire sur un fond éclairé : par exemple, l'un des barreaux horizontaux d'une fenètre, — Cette expérieure est due au physicien attemand Moltweide.

511. Du rôle des milleux de l'eelt, comme corps absorbants. — L'absorption exercés sur les rayons de diverses natures par les milieux absorbants de l'eeit suffit pour expliquer comment le spectre visible est, en réalité, restreint entre des limites moins éloignées l'une de l'autre que celles du spectre chimique.

Des expériences directes de M. Brücke et de M. Janssen ont en ellet démontré que, si l'on interpose sur le trajet des rayons solaires l'eil d'un animal récemment tué, le spectre qu'on obtient en recevant les rayons émergents sur un prisme n'offre plus ni rayons infare-rouges, n'avgous d'ur-violets.— Ces deux groupes de rayons n'arrivent donc jamais à la rétine. — C'est là encore une nouvelle preuve du peu d'importance qu'il convent d'attachier à la distinction entre les radiations visibles et les radiations insibles (ASP).

à 12. Senastiona diverueu produiteu par des rayons homogènes d'intensités différentes. — Une observation attentive montre que la teinte d'une portion déterminée du spectre n'est pas indépendante de son intensité. Cest ainsi, par exemple, que si l'on contemple directement un spectre bien pur, produit par la lumière solaire, toutes les couleurs paraissent lavées de blanc; on remarque aussi que le blen s'étend singulièrement du côté des rayons les puis rérangibles; le jaune, du côté des rayons les moins réfrangibles. Au contraire, dans le spectre peu intense qui est produit par la lumière des nuées, le jaune disparalt presque entièrement, et sa place est occupée par une extension du vert et de l'orangé. — On donne naissance à des effets analognes en affaiblissant, par l'interposition de milieux absorbants, la lumière de certaines parties du spectre ou du spectre tout entier.

De nombreuses observations de ce genre, mol interprétées, avaient conduit Brewster à l'hypothèse de trois spectres distincts, un spectre rouge, nn spectre jaune et un spectre bleu, dont la superposition produisait les confeurs variées du spectre ordinaire.

## DE LA MESURE DES INDICES DE RÉFRACTION.

513. Méthode générale pour mesurer les indices de réferaction des corps solides. — La méthode générale pour mesurer l'indice de réfraction d'un corps solide consiste à faire tomber, sur un prisme de ce corps, la lumière qui a traversé une fente étroite, parallèle à l'arête réfringente: à annener le prisme dans la position de la déciation minima, et à mesurer cette déciation, ainsi que l'angle du prisme.

On a vu plus haut (608) que, dans le cas du minimum de déviation, l'augle d'incidence et l'angle d'émergence sont égaux entre eux, ainsi que les deux angles de réfraction. On a donc

$$D + A = \pi i$$
,  
 $A = \pi r$ ,

d'où résulte que l'indice de réfraction n est alors donné par la formule simple

$$u = \frac{\sin\frac{D+\Lambda}{2}}{\sin\frac{\Lambda}{2}};$$

on a donc, au moyen de deux mesures seulement, la valeur de l'indice de réfraction cherché.

Si l'on opère sans amence le prisme dans la position du minimum de déviation, il fant en outre mesurer l'angle d'incidence, ce qui n'offre d'ailleurs aucune difficulté, puisque cet angle est la moité du supplément de l'angle compris entre le prolongement du rayon incident et le rayon réfléchi.

514. Appareit de Frauenhofer. — L'appareit de Frauenhofer, qui permet d'effectuer avec une grande précision les mesures qui viennent d'être indiquées, se compose essentiellement d'un limbe ho-

rizontal CC' (tig. 421) et d'une lunette horizontale mobile L, dont l'axe optique passe tonjours par le centre du limbe; une plaque AB.



Fig. 501.

supportée par trois vis calantes, soutient le prisme P qui est soumis à l'expérience. Voici comment on dirige les opérations :

s' L'arter réfringente du prisme étant placée sur le prolongement de l'ave de l'instrument, on vise d'abord, en plaçant successivement la lunette dans la position L et dans la position L, les images d'une mire doignée qui sont données par réflexion sur l'une et sur l'antre face de cet angle. Il ext facile de montrer que l'angle lui-mène est mesuré par la moitié du déplacement angulaire de la lineure est mesuré par la moitié du déplacement angulaire de la lineure est mesuré par la moitié du déplacement angulaire de la lineure est mesuré par la moitié du déplacement angulaire de la lineure est mesuré par la moitié du déplacement angulaire de la lineure est mesuré par la moitié du déplacement angulaire de la lineure est mesuré par la moitié du déplacement angulaire de la lineure de la line



uette. — En effet, si l'on considère le rayon SI, qui tombe sur l'arête du prisme AIB (fig. 423) et dont le prolongement serait IX,

les deux rayons IR et IR', qui sont formés par la réflexion sur les deux faces de cette arête, ont des directions telles que l'on ait

$$BIA = AIX$$
.  
 $RTB = BIX$ .

d'où l'on tire

Donc le déplacement angulaire de la lunette, qui n'est autre chose que la somme des trois angles qui forme le premier membre, est le double de l'angle du prisme.

aº Le prisme étant amené dans la position de la déviation minima, par rapport aux rayons qui lui viennent de la mire et qui le traversent, on vise une raie du spectre solaire et l'on note la position de la lunette sur le limbe; on retourne le prisme, on l'amène de nouveau à la position de la déviation minima et l'on vise encore la même raie. Le déplacement angulaire éprouvé par la lunette, entre ces deux visées, est le double de la déviation correspondante au rayon dont l'absence se manifeste dans le spectre solaire par l'existence de la raie considérée. — En répétant l'observation pour les principales raies du spectre, on obtient des indices qui correspondent à des rayons physiquement définis d'une manière précise.

515. Emploi des instruments à collimateurs.— Gontomètre de M. Bahinet.— Dans la mélhode qui vient d'être décrite, on peut faire usage d'une mire peu éloignée, car il suffit que les rayons menés de la mire à des points très-voisins de l'arête du prisme puissent être regardés comme paralléles. Mais l'indépendance de la mire et de l'appareil est un inconvénient grave : elle oblige à vérifier fréquement à la mire, se conserve pendant la durée d'appareil, relatiement à la mire, se conserve pendant la durée d'appareil, relatrement à la mire, se conserve pendant la durée d'appareil, relat-

Cet inconvénient u'existe plus dans les instruments à collimateur, dont le gouiomitre de M. Bobort (fig. 6 23) peut être considéré comme le type. — La mire, constituée par une fente l'placée au foyer principal d'une lentille convergente stituée dans le tube qui la porte, est alors facée unvariablement à l'appareit de mesure; les dérangements accidentels qui penvent survenir dans la situation de l'appareil n'ont donc plus aucune influence. — En outre, en raison du



Fig. 4x3.

parallélisme des rayons incidents, il n'est plus nécessaire que les réflexions et les réfractions s'opèrent à une petite distance de l'arête du prisme.

La marche de l'opération est d'ailleurs celle qu'on vient d'exposer en traitant de l'appareil de Frauenhofer. — Pour la mesure de l'angle de réfraction, il peut être avantageux d'employer comme mire une croisée de fils. Pour la mesure de la dispersion, il faut toujours une fente l'unineuse.<sup>50</sup>.

VERBER, III. - Cours de phys. II.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Les bandes brillates des spectes caractéristiques des michas peutent sevis, aixos los que les rais observes du specte voisien, à définir avez periónio des rapous de lamères, dans les déudes relatives à la dispersion.—Lesqu'anne vent détenuire que finire moyer de c'éritorio, puru y transce par evenple un myous simple de caractériser une substance transparente détenxinée, on peut échier la feste qui sert de mire par une saure de lumière affinée du jour, et dourse ran prenama maple rérinques fishèles. On apercei dales un spectre étroit, et l'un vioe la partie la plus intence, qui répond à pou pels aux rayous junnes.

516. Meaure des indices de réfraction des corps îluquides. — Pour mesurer les indices de réfraction des corps liquides, ou fait usage de métholes et d'appareils identiques à ceux qui ont été décrits pour les corps solides. Les liquides sur lesquels on opire sont renfernés shans des prisues creux, construits aver des lames le verre: mais les deux faces de chacune des lames qui limitent l'angle réfraction de la commanda de la commanda de la commanda de liquide sommis à l'expérience, de la déviation observée avec le liquide sommis à l'expérience, la petite léviation que produit le urisme vide de limide.

Comme il est impossible d'amener exactement sur l'ave de l'appareil l'arète du prisme liquide, dont les faces ne sont souvent pus prolongées jusqu'à leur intersection, il est indispensable de se servir

d'appareils fomlés sur le principe iln goniomètre de M. Babinet (515).



gaz, et d'amener successivement la pression, pendant les expériences, à telle valeur que l'on voulait.

Pour mesurer l'angle du prisme, on donnait à un théodolite trois positions successives T, T', T' (fig. 425) permettant de déterminer :

1° L'angle STI, que forment les rayons émis directement vers le



Fig. 415.

point T par une mire très-éloignée S, avec les rayons venus de la mire et réfléchis sur la face AB vers le même point T;

3º L'angle S'T'l', que forment les rayons émis directement vers le point T' par une autre mire très-éloignée S', avec les rayons venus de la mire et réfléchis sur la face AC vers T';

3° L'angle ST'S', formé par les rayons venus directement des deux mires an point T'.

Ces trois mesures étant faites, on voit que, si par le point T' on mène des droites T'B' et T'C' respectivement parallèles à AB et à AC, l'angle cherché n'est autre que B'T'C', et l'on a

$$B'T''C' = ST''S' - (ST''B' + S'T''C')$$

D'autre part, on voit que

$$ST^*B' = SIB = 90^{\circ} - \frac{SfT}{2},$$
  

$$ST^*C' - STC = 90^{\circ} - \frac{STT}{2};$$

et que, de même, STT' est égal à 180° - STT', il vient

$$ST''B' = \frac{ST1}{2}$$

$$S'T'C' = \frac{STT}{2}$$
.

Par suite, l'angle du prisme, qu'il s'agissait d'évaluer, a pour mesure

$$ST''S' - \frac{STI + STT}{2}$$

expression qui contient précisément les trois déplacements angulaires donnés à la lunette du théodolite, dans chacune des positions de l'instrument,

L'angle réfringent étant ainsi comm, on mesurait :

- 1º La déviation très-faible que produisait le système des deux glaces de serre, l'intérieur du prisme étant mis en libre communication avec l'extérieur;
- 3° La déviation produite par le prisme contenant le gaz sur lequel on voulait opérer, sous une pression et à une température déterminées;
  - 3° La déviation produite par le prisme vide.

La deuxième observation, corrigée au moyen de la première, donnait le rapport  $\frac{m}{\mu}$  de l'indice de réfraction m du guz à l'indice  $\mu$ de l'air extérieur. — La troisième, corrigée également au moyen de la première, donnait  $\frac{1}{\mu^2}$  c'est-à-dire l'inverse de l'indice de l'air extérieur par rapport au vide. — La valeur de m était donc facile à calculer.

Chacune de ces trois déviations se mesurait en donnant au prisue deux positions inverses l'une de l'autre, et en prenant la motifé du déplacement angulaire de l'image réfractée, — Le prisune revesuit d'avance une position telle, que les rayons directs fussent normans au plan bissecteur de l'augle réfringent : les réfractions étant toujours très-petites, la direction des rayons réfractés était toujours presque normale à ce plan bissecteur, et l'on pouvoit, sans erreur sensible, appliquer les formules qui conviennent au cas de la déviation minima (°).

Les expériences de Biot et Arago ont été dirigées, en particulier, de manière à sonmettre à un grand nombre de vérifications expéri-



mentales une loi qui avait été déduite par Newton de la théorie de l'énission, à savoir que, pour les gaz, la quantité n<sup>2</sup> – 1 ou la puissance réfractive est proportionnelle à deusité. — Les résultats obtenns furent, en effet, d'accord avec cette loi : mis il faut rennarquer que, l'indice de réfraction des gaz étant trèspeu supérieur à l'unité, la formule théorique de Newton ne reçoit de cette vérification que le caractère d'une loi empirique.

518. Expériences de Dulong.— La proportionnalité de la puissance réfractive à la densité étant regardée conune démontrée por les expériences de Biot et Arago, qui avaient ché effectuées sur l'air atmosphérique sous différentes pressions, Dulong a fondé sur cette loi empirique un procédé commode de détermination des indices des gaz.

L'appareil qui est représent par la figure 426 se composait d'un prisue P semblable à celui de Biot et Arago ; un manomètre à air libre MN permetait de faire varier la pression du gaz intérieur entre certaines limites et d'obtenir une nœure evarée de cette pression.

— Le role des robinets et des tubes adaptés à l'appareil est facile à roncevoir.

Le prisme étant d'abord en communication avec l'atmosphère, on

Of Lorsque le prisme contient de l'air sons une pression moindre que la pression extérieure, la déviation des rayons a lieu vers le sommet et non vers la base, et présente un maximum au leu d'un nonimum.

visait avec une lunette une mire éloiguée, vue à travers le prisme, et l'ou fixait la lunette dans une jostion invariable. — On introduisait alors le gaz, et on lui dounait une pression telle que la mire partit de nouveau eu coincidence avec la croisée des fils de la lunette. L'indice de réfraction du gaz était alors égal à l'indice de l'air vétrient, lequel pouvait aisément se calculer au moyen des dounées fournies par les expériences de Biot et Arago. La loi des puissances réfractives permettuit ensuite d'obtenir, par le calcul. L'indice du gaz à une température et à une pression quelcenques.

C'est ainsi qu'ont été calculés les indices de réfraction des principaux gaz par rapport au vide, à la température zéro et sous la pression de 760 millimètres:

| Air atmosphérique | 1.000 194 |
|-------------------|-----------|
| Oxygène           | 1,000979  |
| Azote             | 1.000300  |
| Hydrogène         | 1,000138  |
| Gaz ammoniac      | 1,000385  |
| Acide carbonique  | 1.000449  |
| Oxyde de carbone  | 1,000340  |
| Chlore            | 1,000772  |
| Cyanogène         | 1,000834  |
| Gaz               | 1.000678  |
| Acide solfureux   | 1,000665  |

La puissance réfractive d'un mélange de gaz est la sonnie des puissances réfractives des divers gaz, considérés avec les densités qu'ils possèdent respectivement dans le mélange.

<sup>(</sup>i) D'après des expériences faites par M. Le Roux, la vapeur d'iode présenterait une dispersion tout à fait autormale. le rouge étant plus fortement réfracté que le violet, dans son passage au travers de celle vapeur.

## DE L'ARC-EN-CIEL ET DES HALOS,

519. Ares-es-ett. — Le plutourène de l'arc-en-eiel ne peut être observé, dans les conditions ordinaires, que s'il se trouve un nauge se résolvant en pluie dans la partie du ciel qui est opposée an soleil par rapport à l'observateur, et si, en outre, le soleil est sulfisamment voisin de l'horizon. Il arrive alors, le plus souvent, qu'on aperçoit à la fosi deux arcs concentriques, dans lesquels les couleurs du spectre sont disposées en ordre inverse; l'espace qui est compris entre les deux arcs présente, par rapport au reste de la voite céleste, une obsentifé relative.

D'après la position du nuage par rapport au soleil et à l'observateur, il est manifeste que la lumière à laquelle est dù l'arc-enciel a été réfléchie par les gouttes de pluie : la coloration de cette lumière indique qu'elle a été, en outre, réfractée et dispersée. C'est donc dans la considération des rayons lumineux qui pénètrent dans les gouttes de pluie et en sorteut après avoir subi des réflexions intérieures qu'il faut chercher l'explication du phénomène.

520. Notten des rayons efflences. — Si l'on considère tous les rayons émis par le soleil qui, après aoir pénétré dans une goutte d'eau, s'y réflechissent un même nombre de fois, on voit immédiatement que le changement de direction éprouvé par chacun d'eus et variable avec son point d'incidence primitié. Or si, parmi tous ces points d'incidence, il en est un qui jouisse de la propriété de rendre maximum ou minimum le changement de direction du rayon deurgent, il est clair que les rayons dont les points d'incidence seront voisins de celui-là subiront des changements de direction presque égaux : par suite, tous ces rayons seront, en sortant de la goutte, sensiblement parallèles les uns aux antres. Au contraire, les rayons dont les points d'incidence seront à des distances de plus en plus grandes du point en question éproveront un changement

de direction de plus en plus variable, c'est-à-dire que l'ensemble de ces rayons parallèles à l'incidence sera transforate, par l'action de la goutte, en un système de plus en plus divergent. — Donc, dans la région de l'espace qui est occupée par les rayons émergents, il y aura accumulation relative de lumière dans le voisinage du rayon qui aura subi un changement de direction maximum ou minimum, et ce rayon pourra être considéré comme apportant avec lui une il-lumination plus grande que tont rayon émergent dont la direction fait avec la sienne un angle de grandeur finie. — De là le nom de ruguns efficaces, donné aux rayons émergents qui correspondent à un changement de direction maximum ou minimum.

De ce qui précède il résulte que, parmi les gouttes de pluie, celles qui seront dans une position telle que leurs rayons efficaces parviennent à l'œil paraîtront plus brillantes que les autres. Ces gouttes formeront donc, à la surface des muages, une zone plus éclatante que les régions voisines ; si la position de cette zone dépend de l'incide de réfraction de la lumière considérée, on apercerra un système de zones diversement colorées. — L'explication du phénomène sera done complète si lon démontre l'existence des rayons efficaces, et si l'on trouve le moven d'en déterminer la position.

521. Calcul de la position des rayons efficaces. — Soint ne goutte d'ean sphérique A (fig. 4a7), e un rayon liminen, homogène SI tombant sur cette goutte 0. — Ce rayon, dans tous les clangements de direction qu'il pent successivement éprouver demeure toujours contenu dans le plan mené par sa direction primitive et par le centre de la goutte : c'est ce plan qui a été pris ici pour plan de la figure.

Par la réfraction au point l. Le rayon s'éloigne d'abord de sa direction primitive d'un anglé i-r; par une réflexion intérieurce en l., il s'évarte de sa nouvelle direction d'un angle égal à  $\pi-\alpha r$ , et toutes les réflexions ultérieures produisent un effet identique à celui de la première: enfin. L'émergence en un point tel que R détermine un déplacement angulaire égal à i-r. Tous ces déplacements suc-

<sup>9</sup> La forme spherique, étant celle que prend d'élle-même une petite masse fiquide en répos, doit être nére-sairement la forme movenne des goutles.

cessifs ayant lieu dans le même sens, on voit que, en définitive, un rayon qui aura été réfléchi k fois dans l'intérieur de la gontte peut



Fig. Aug.

être considéré comme ayant éprouvé, à partir de sa direction primitive prolongée SB, une rotation  $\rho$  qui est exprimée par la formule

$$\rho = 2(i-r) + k(\pi - 2r).$$

Or, les rayons incidents étant tous parallèles eutre eux, la position du point d'incidence par rapport à la goutte peut être caractérisée par la valeur de l'angle d'incidence i: en d'autres termes, la rotation  $\rho$  est une fouction de i, et, pour que  $\rho$  soit maximum ou minimum, il faut que l on air

$$\frac{d\rho}{di} = 0$$
,

c'est-à-dire, en supprimant le facteur a,

$$1 - (k+1)\frac{dr}{di} = 0.$$

Les angles i et r étant liés entre enx par la relation  $\sin i = n \sin r$ , on a

$$\frac{dr}{di} = \frac{\cos i}{n\cos r}$$

et par suite la relation à laquelle doit satisfaire l'incidence des rayons efficaces, pour un nombre déterminé k de réflexions intérieures, devient

$$(k+1)\frac{\cos i}{n\cos r}=1.$$

De là on déduit, par des transformations faciles à effectuer,

$$(k+1)^2(1-\sin^2 i)=n^2-\sin^2 i$$

ou enfin

(1) 
$$\sin i = \sqrt{\frac{(k+1)^2 - u^2}{k^2 + 3k}}$$

Or, le nombre des réflexions intérieures k étant toujours au moinégal à l'unité, cette expression est toujours réelle lorsque l'indice de réfraction a set plus petit que 3: c'est ce qui arrive, en partienlier, pour l'eau, dont l'indice de réfraction a sensiblement pour valeur  $\frac{4}{3}$ .— Donc, quand les rayons solaires tombent sur une goutte d'actions indérieures.

Pour savoir maintenant si la rotation correspondante à la valeur de i que l'on vient de déterminer est maximum ou minimum, il faut connaître le signe de la seconde dérivée de  $\rho$  par rapport à i. Or on a

$$\begin{split} \frac{d^{2}\rho}{dt^{*}} &= -2\left(k+1\right) \frac{d^{2}r}{dt^{*}} \\ &= -2\left(k+1\right) \frac{\sin r \cos^{2} \frac{dr}{dt} - n \cos r \sin i}{n^{2} \cos^{2} r} \\ &= -2\left(k+1\right) \frac{\sin r \cos^{2} i - n \cos^{2} r \sin i}{n^{2} \cos^{2} r} \\ &= -2\left(k+1\right) \frac{\sin i}{n} \left(1 - \sin^{2} t\right) - n\left(1 - \frac{\sin^{2} t}{n^{2}}\right) \sin i}{n^{2} \cos^{2} r} \end{split}$$

ou enfin

$$\frac{d^3\rho}{dt^2} = -2\left(k+1\right) \frac{\sin i\left(1-n^2\right)}{n^3\cos^3r},$$

Cette expression étant toujours positive, la rotation du rayon efficace est toujours un minimum.

Enfin, la valeur de la rotation dépend de l'indice de réfraction du rayon lunnineux, c'est-à-dire de sa conleur. Or, supposons que, dans la formule générale de la rotation

$$\rho = a(i-r) + k(\pi - ar),$$

les angles i et r aient les valeurs qui conviennent aux rayons efficaces. c'est-à-dire que  $\rho$  désigne la rotation miniuum pour k réficcions; alors la quantité  $\rho$  n'est plus fonction que de la variable u: si l'on vent voir comment varie la rotation minimum quand on passe de rayons rouges aux rayons violets, il suffit de chercher le signe de la dérivée  $\frac{d\rho}{2r}$ . Or on a

$$\frac{d\rho}{dn} = a \frac{di}{dn} - a(k+1) \frac{dr}{dn}$$

D'autre part, de la relation (1) on déduit

$$\frac{di}{dn} = -\frac{n}{\sqrt{(n^2 - 1)[(k + 1)^2 - n^2]}};$$

enfin,  $\sin r$  étant égal à  $\frac{\sin r}{n}$ , on a également

$$\sin r = \frac{1}{n} \sqrt{\frac{(k+1)^2 - n^2}{k^2 + 2k}},$$

d'où l'on tire

$$\frac{dr}{dn} = -\frac{k+1}{n\sqrt{(n^2-1)[(k+1)^2-n^2]}}.$$

Donc, en définitive, on a

$$\frac{d\rho}{dn} = \frac{2[(k+1)^2 - n^2]}{n\sqrt{(n^2 - 1)[(k+1)^2 - n^2]}}$$

ou enfiu

$$\frac{d\rho}{dn} = \frac{2\sqrt{(k+1)^2 - n^2}}{n\sqrt{n^2 - 1}},$$

expression toujours positive. — Donc la rotation des rayons efficaces est toujours croissante du rouge au riolet. 522. Premiter are. — Si l'on prend comme valeur de l'indice de réfraction de l'eau pour les rayons ronges le nombre 4/3 vou 108, et comme valeur de l'indice relatif aux rayons violets le nombre 100, 201, on trouve, en substituant ces valeurs dans la formule générole de la rotation et faisant k = 1, que la rotation des rayons efficares va en croissant du ronge au violet, pour les rayons qui n'ont éprouvqu'une réflévoin intérieure, depuis

$$\rho_{\rm R} = 137^{\circ} 58' 20''$$

jusqu'à

$$\rho_V = 139^{\circ} 43'20''$$

Il résulte de là que, si l'on représente par SG (fig. 428) la direction des rayons qui tombent sur une goutte dont le centre est en G,



et par GB et GV le rayon efficace rouge et le rayon efficace violet qui proviennent de rayons incidents contenus dans le plan de la figure, on peut affirmer que tous les rayons efficaces qui émergent de cette gontte, et qui correspondent à une seule réflexion intérieure, sont répartis entre les deux surfaces coniques qu'on obtiendrait en faisant tourner GB et GV autour de GS comme axe. Un observateur ayant le centre de l'aif placé en 0, sur le prolongement de la droite GB. recevra de la goutte G une lumière rouge plus inteuse que celle qu'il reyoit des autres gouttes contenues claus le plan de la figure; mais il receva encore des rayons efficaces ronges de toutes les gouttes qui seront à l'intersection de la surface du nuage avec la surface conique qu'engenderail la droite OG en tournant autour du prolongement OS de la direction des rayons solaires, considéré comme ave. Il verra donc un are de cerele ronge, appartenant à un cône qui aurait pour axe la direction des rayons solaires prolongée, et pour demi-angle au sommet le supplément de la rotation pa, c'est-à-dire ce qu'on nomme ordinairement la dévaion, ou l'angle

Pour une raison semblable, l'observateur placé en O verra les diverses couleurs da spectre distribuées suivant des ares de certe appartenant à des cônes intérients au précédent, puisque le deniangle au sommet de ces cônes est le supplément d'un angle qui va en croissant du rouge au violet. Pour les rayons violets, en particulier, la demi-onverture angulaire du cône sera la déviation mesurée par l'augle VOS, dont la valeur est

## 40°16'40".

Le raisonnement précédent pouvant s'appliquer, pour une couleur en particulier, à tous les rayons parallèles de cette rouleur qui émanent des divers points du soleil, ou voit qu'à une couleur homogène déterminée doit répondre, sur la surface du nuage, nou pas une ligne mathématique, mais une bande colorée ayant une largeur apparente égale au diamètre apparent du soleil. Les couleurs de l'arc-en-ciel ne sont donc ai plus ui moins pures que celles du spectre qu'no obient lorsqu'on fait tomber sur un prisune les rayons solaires introduits dans une chambre obscure par une ouverture étroite, et qu'on contemple ce spectre sans faire suivre le prisme d'une lentille.

On remarquera enfin que, la rotation des rayons efficaces étant un minimum, le supplément de cet angle est un maximum. Par conséquent, les gouttes d'euu situées en dehors du cône qui contient, pour un observateur occupant une certaine position, les rayons efficaces rouges, a enverront à son oil aucun rayon ayant éprouvé une seule réflexion intérieure. 523. Deuxieme are. — En adoptant les mênes valeurs que précédemment, pour les indices de réfraction de l'eau relatifs aux rayons rouges et aux rayons violets, on trouve pour valeurs des rotations des rayons efficaces rouges et violets, correspondants à deux réflexions intérieures.

$$\rho_{\rm B} = \pi 3 \, \sigma^{\rm o} 5 \, 8' \, 5 \, \sigma''$$

et

$$\rho_1 = 234^{\circ} \, 9' \, 20''$$

Ces valeurs étant supérieures à 180 degrés, les rayons efficaces rouges on violets, qui ont subi deux réflexions intérieures, et qui, au sortir de la goutte, sont dirigés vers le bas, proviennent nécessaire-



19.

ment de rayons incidents qui ont rencontré la moitié inférieure de la goutte, ainsi que l'indique la figure 43o. L'inverse a lieu pour les rayons qui n'ont subi qu'une seule réflexion intérieure, comme le montre la figure 43q.

De ces remneques il résulte que le rayon rouge efficace de la goutte G (fig. 431), qui est contenu dans le plan de la figure, s'obtiendra en supposant que la droite fis? tourne, dans le sens indiqué par la fèche f, d'un angle égal à «3 o" 58° 5 o". La droite GB ainsi déterminée viendra reuconture l'eid dun observateur placé en O, si Tangle de OB avec la direction OS° des rayons solaires prolongés est égal à 930°58'50" diminué de 180 degrés, c'est-à-dire à

Telle est la demi-onverture angulaire du cône dont la surface peut



contenir les gouttes envoyant à l'observateur des rayons efficaces rouzes deux fois réfléchis dans leur intérieur.

Pour des raisons semblables, les gouttes qui enverront à l'œil des rayons ellicaces violets seront situées sur un cône ayant pour ave OS' et pour deuni-ouverture angulaire 334°g/30″ — 180°, c'està-dire

L'ouverture angulaire de ce cône étant supérieure à celle des rayons rouges, on voit que, dans le denxième arc, le violet est à l'extérieur et le rouge à l'intérieur.

Enfin. la rotation des rayons efficaces étant toujours un minimum, les gouttes sinées dans l'intérieur du cône qui contient les gouttes à rayons efficaces rouges n'enveront à l'observateur aucun rayon ayant éprouvé deux réflexions intérieures. — Ainsi, de l'espace compris entre les deux ares, il n'arrivera à l'eail que des rayons réfléchis plus de deux fois dans l'intérieur des gouttes. De là l'obscurité relative de cette région.

524. Ares d'ordres supérieurs. — Des calculs semblables aux précédents montrent que le troisième et le quatrième arc ne seraient visibles que sur un mage placé entre l'observateur et le soleil : l'éclat des rayons solaires directs n'a jamais permis de les apercecoir. Le cinquième are se trouverait, au contraire, sur un mage opposé au soleil : il n'a jamais été vu non plus, à cause du grand affaiblissement que la lumière épouse après cinq réflexions consécutives. On aflirme expendant que ce dernier arc a été observé sur le nuage de gouttes d'eau qui se produit an voisinage de certaines cascades.

En faisant tomber les rayons solaires sur un jet d'eau abondant, produit à l'intérieur d'une chambre obscure, on a pu observer jusqu'au div-septième arc, et vérifier que tous les arcs de divers ordres ont la position indiquée par la théorie.

525. Halos. — On désigne sous le nom de halor des cercles colorés qui entourent le soleil, et quelquefois la lune, à une dis-, tance angulaire de 22 degrés et de 76 degrés : dans ces cercles, le ronge est à l'intérieur et le violet à l'extérieur.

Les balos sont produits par des cristaux de glare flotant dans l'atmosphère : ils sont, par conséquent, plus rares et moins brillants dans nos climats que dans les régions polaires. Les rayons qui sont réfractés par ces prismes de manière à éprouver la déviation minimum possèdent toutes les propriétés des rayons efficaces de la théorie de l'arcen-ciel <sup>12</sup>. Ils donnent donc naissance, pour chaque espèce de couleur, à un cerete brillant, concentrique au soleil, dont le demi-diamètre angulaire est précisément égal à la déviation minima. La valeur de cette déviation étant croissante aver l'indice de réfraction, le violet doit être eu dehors et le ronge en dedans, comme le montre l'observation.

Les cristanx de glace sont des prisunes hexagonaux réguliers, terminés tantôt par des bases planes, tantôt par des pyramides hexgonales diversement inclinées. Deux faces latérales non adjacentes forment ensemble un augle réfringent de fo degrés, et donnent unissance au halo dont le diamètre est de 21 degrés. — Une face

O L'indice de réfraction de la glace diffère à peine de celui de l'eau, et la valeur <sup>4</sup>/<sub>3</sub> peut être employée dans les calculs relatifs aux halos, comme dans les calculs relatifs à l'arren-riel.

latérale et la base forment l'une avec l'autre un angle de 90 degrés et donnent naissance au halo de 46 degrés.

Deux faces latérales adjacentes, qui forment l'une avec l'autre un angle dièdre de 120 degrés, ne donnent pas de halo, car un rayon lumineux qui pénètre par l'une de ces faces et tombe sur la seconde s'y réfléchit totalement.

Les faces des pyramides terminales forment des angles dont la valeur paraît n'être pas constante : ils donnent naissance à des halos extraordinaires, de diamètres variés.

# OPTIQUE THÉORIQUE.

### INTERFÉRENCES.

### I. - PHÉNOMÈNES D'INTERFÉRENCES.

526. Expérience fondamentale d'Young. — Cest à Th. Young que revient l'honneur d'avoir appliqué aux phénomènes potiques le principe des interférences. Parmi les expériences peu nombreuses qu'il a faites pour démontrer la légitimité de cette appendie de l'était de cette appendie de l'était de l'était de cette appendie de l'était de l'éta



plication, la suivante doit être considérée comme la plus importante.

Un trou très-étroit S (fig. 43a), pratiqué dans le volet d'une chambre obscure, laisse passer les ravons solaires: on fait tomber

ces rayons sur un écran percé de deux petites ouvertures circulaires O, O' très-rapprochées, et l'on observe la distribution de la lumière sur un écran blanc MN placé au delà. - Si l'on commence par masquer l'ouverture O', pour laisser passer les rayons à travers l'ouverture O seule, on remarque que la lumière s'étend, sur l'écran MN, à une distance très-sensible en dehors de l'intersection AB de l'écran avec le cône de rayons incidents circonscrit à l'ouverture; il y a illumination par diffraction (t) en dehors de la projection conique de l'ouverture O. Le même effet s'observe, en dehors de A'B', si l'on masque l'ouverture O pour découvrir l'ouverture O'. - Si maintenant on découvre à la fois les deux ouvertures, l'effet produit n'est pas une simple superposition des deux effets précédents. Dans la région éclairée à la fois par la diffraction des deux ouvertures, on aperçoit un système de bandes colorées, rectilignes, perpendiculaires à la droite qui joint les centres des deux ouvertures. - Avec un peu d'attention, on distingue dans ce système une bande blanche centrale, occupant le lieu des points situés à égale distance des deux ouvertures; puis, de part et d'autre, deux bandes noires; ensuite, des bandes colorées, dans lesquelles on peut apercevoir encore des maxima et des minima lumineux équidistants. L'addition d'une lumière à une autre n'a donc-pas pour effet constant une augmentation de l'éclairement; la formation des bandes noires prouve même que, dans certaines conditions, en ajoutant de la lumière à de la lumière, on peut produire de l'obscurité.

A cette expérience d'Young on peut rependant faire une objection : les rayons diffracts que l'entre sont des rayons diffracts per leur passage au travers d'ouvertures étroites; il est donc nécessaire de démontrer que la propriété d'interférere ne résulte pas de quedque modification spéciale, que la lumière subinait ne se diffractant. — Les expériences que l'on va maintenant décrire, et qui sont dues à Fresnel, ont eu pour but de répondre à cette objection.

527. Expérience du hiprisme. — Les rayons d'une source lumineuse de très-petites dimensions sont reçus sur deux prismes; d'angles réfringents très-faibles, accolés par leur base, ou plutôt sur

<sup>(1)</sup> Ce phénomène sera étudié plus loin.

une lame de verre BAC (fig. 433), taillée de façon à imiter un pareil système. En vertu de la petitesse des angles réfringents, et de l'incidence presque normale des rayons, on peut regarder ces prismes comme substituant à un point luminent S le système de ses deux



fovers virtuels S' et S" (426). On obtient donc ainsi deux faisceaux lumineux de même origine, très-voisins l'un de l'autre, sans que la lumière qui les constitue ait éprouvé d'autre modification que celle qui peut résulter de deux réfractions opérées sous l'incidence presque normale. - Des bandes ou franges d'interférence, tout à fait semblables aux précédentes, apparaissent dans la partie commune aux deux faisceaux, et disparaissent lorsque l'un des faisceaux est supprimé. La frange blanche centrale est toujours comprise entre deux franges noires, et occupe le lieu des points qui sont situés, dans l'espace commun aux deux faisceaux réfractés, à égale distance des points lumineux virtuels S' et S". Toutes les franges sont d'ailleurs parallèles entre elles, et perpendiculaires à la droite S'S". - Si l'on substitue au point lumineux S une ligne lumineuse, parallèle aux arêtes réfringentes, le phénomène augmente d'éclat, par la superposition des divers systèmes de franges qui correspondent aux divers points de cette ligne.

Ce procédé expérimental est le plus simple et le plus commode que pousse employer pour la manifestation des phénomènes d'interférence; mais il ne convient pas à la recherche des lois de ces phénomènes, à cause de la complication qui résulte des deux réfractions, et de la diversité des milieux que traverse successivement la lumière. 528. Expérience des miroirs de Freanci. — Un point lumineux S envoie ses rayons sur deun miroirs plans MA, MQ (fig. 434), qui font l'un avec l'autre un angle très-voisin de 180 degrés. Les deux faisceaux réfléchis sont constitués comme s'ils avaient pour origines les deux images S, S' du point S, images qui sont



Frg 621

très-voisines l'une de l'antre. Dans la partie commune aux deux -faisreaux on aperçoit, sur un écran AB, des franges perpendicutaires à la droite S'S" qui réunit les deux images.

Les deux miroirs doivent être opaques, afiu d'éviter la complication que produirail la réflexion sur la seconde surface, si l'on faisait usage d'une substauce transparente; ils sont généralement formés par des plaques de verre noir. — L'un d'eux M est fixé parallèlement à la plaque P (fig. 435); la vis permet de l'appro-



cher ou de l'éloigner de P. L'autre miroir, placé sur RN, est porté par une autre plaque Q, à laquelle sont fixées trois vis calantes, dont deux sont visibles en b et c, et qui permettent de rendre la plaque Q parallèle à telle direction que l'on veut : un ressort mointient la plaque Q éloignée de P. Le miroir N peut tourner lentement autour d'un aux R parallèle à l'un de ses bords, par l'action d'une vis d'sur un long ressort placé entre les pflaques Q et N. Pour régler les miroirs, on rend d'abord la charnière R parallèle au bord du miroir Y; puis on améne les plans des deux miroirs en prolongement l'un de l'autre, ce dont on s'assure en constatant que le système ne donne qu'une seule image d'un point doigné; enfin on, fait tourne le miroir mobile d'un très-petit angle autour de la charnière R.

On peut prendre comme source de lumière une petite ouverture richiere, transmettant les rayons solaires ou ceux d'une très-forte lumière artificile, comme la lampe de Drummond, ou mieux encore la lampe destrique. — On donne plus d'éclat aux phénouènes, en prenant comme source le foyer principal d'une lentille convergente ayant une faible distance focale et éclairée par des rayons parallèles. — D'autres fois, on emploie une fente étroite, parallèles intersection commune des deux miroirs. A chaque point de la fente répond alors un système particulier de franges; mais, à cause de la position particulière de la fente, il est facile de voir que ces divers systèmes coîncident et se renforcant réciproquement.

529. Franges produites par les sources monechrematiques ou par la lumière blanche. — Si l'on place sur le trajet de la lumière un absorbant monochromatique, ou si l'on fait arriver sur l'ouverture servant de source lumineuse des rayous homogènes pris dans un spectre, les franges de diverses couleusque donnait la lumière blanche sont remplacées par un système de franges d'une seule couleur, qui sont alternativement brillantes — to milieu du système est tonjours occupé par une frange brillante, qui est placée à égale distance des deux images S' et S' du point lumineux.

Les distances des franges latérales à la frange centrale, leurs lurgeurs, augmentent à mesure qu'on éloigne l'écran sur lequel elles se projettent, et à mesure que l'augle des deux miroirs approche d'être égal à 180 degrés.

Enfin, si l'on evamine successivement les franges produites par des lumières de couleurs diverses, ou reconnaît que, toutes choses égales d'ailleurs, la largeur des franges dininue du rouge au violet. L'apparence complexe que l'on avait obtenue en employant la lumière blanche résulte simplement de la superposition des divers systèmes de franges, alternativement obscures te brilantes, que donnent séparément les diverses couleurs, et qui ont des largeurs inégales. Le milieu de tous ces systèmes étant occupé par une frange brilante, la frange centrale doit être blanche; les deux franges noires dont cette frange centrale est bordée résultent de ce que les deux premières franges obscures de tous les systèmes ont une partie commune. d'une largeur sensible.

# 530. Mesure expérimentale de la largeur des franges.

— Pour établir les lois du phénomène par des mesures précises, on substitue, à la projection des franges sur un écran. l'observation par vision directe. Si l'on supprime l'écran sur lequel on observait les franges et qu'on reçoive les deux faisceaux réfléchis sur une loupe, l'oil placé derrière la loupe aperçoit une image des franges. Ces franges, dont on voit alors l'image grossie, sont celles qui se forment



Fig. 436,

dans le plan où devrait être placé un objet pour être vu distinctement avec cette loupe.

Si la loupe est montée dans un tube portant un réticule, on devra, pour faire coıncider successivement le fil vertical avec les milieux des diverses franges,

déplacer la loupe d'une quantité égale aux intervalles de ces franges entre elles. Pour obtenir des mesures précises, il suffira donc que la loupe soit mobile par l'action d'une vis micrométrique, comme le montre la figure 436.

Lorsque le système des deux miroirs et le support de la loupe sont indépendants l'un de l'autre, on peut faire réfléchir les rayons interférents sous des incidences aussi peu obliques qu'on le voudra. On peut aussi, en éloignant la loupe, s'arranger de manière que les rayons qui viennent produire les franges par leur concours aient été réfléchis à une grande distance des bords des miroirs, ainsi que la figure 437 le fait suffissamment comprendre. — On peut donc obletir des franges avec des rayons qui 'noti éprouvé à aucun

degré la modification spéciale appelée difraction, qui résulte du passage de la lumière au voisinage des limites d'une ouverture ou d'un miroir.

Le plus souvent, on répète l'expérience de Fresnel en employant un système de miroirs et une loupe microinétrique montés sur un



Fig. 437.

même baur rectiligne. Les rayous émanés de la source sont alors réfléchis presque parallèlement à la surface des miroirs, ce qui donne aux faisceaux lumineux une plus grande intensité. Cette disposition particulière des expériences est donc avantageuse sous un rapport, mais elle n'est unilement nécessaire.

531. Évaluation de la difference des chemins parcourus par deux rayons qui se coupent en un point d'une
frange déterminée. — Il résulte des lois de la réflexion, nonseulement que les rayons réfléchis ont la même direction que s'ils
provenient de l'image du point lumineux, mais que la distance de
cette image à un point quelconque du rayon réfléchi est égale au
chemin réellement parouru par la lumière, depuis le point lumineux jusqu'au point particulier que l'on considère. On peut done
substituer idéalement, dans l'expérience des miroirs de Frennel, au
point lumineux S. — Si, à une distance quelconque de ces points,
on mesure la distance de la frange centrale E (fig. 338) à un point P
dune frange latérale, contenue dans le plan mené par le point E.

perpendiculairement à RE, on a, pour expressions des chemins parcourus par les deux ravons S'P, S'P,

$$S'P = V \overline{RE}^2 + (RS' - EP)^2$$
,  $S'P = V \overline{RE}^2 + (RS' + EP)^2$ 

ou, en représentant la distance RE par d, RS' et RS" par a, EP par l,

$$S'P = \sqrt{d^2 + (a-1)^2}, S'P = \sqrt{d^2 + (a+1)^2}.$$

En raison de l'extrême petitesse de a et de l, relativement à d,



on peut se borner aux deux premiers termes du développement des radicaux en série, et poser

$$S'P = d + \frac{(a-l)^2}{2d}$$
  
 $S'P = d + \frac{(a+l)^3}{2d}$ 

d'où l'on déduit la valeur δ de la différence des chemins parcourus,

$$\delta = \frac{aal}{d}$$
.

Mais  $\frac{2a}{A}$  ne diffère pas sensiblement de la tangente de l'angle S'ES". Donc, en représentant cet angle par i, il vient

$$\delta = l \tan g i$$
.

Or, l étant mesuré par le micromètre comme il a été dit (530), il ne reste plus, pour évaluer  $\delta$ , qu'à mesurer l'angle i.

Pour effectuer cette mesure. Fresnel plaçait en E un très-petit cylindre opaque, perpendiculaire au plan S'ES" (fig. 439), et il



Fig 539

déterminait, à l'aide de son micromètre, l'intervalle 0'0" des milieux des deux ombres portées, à une distance connue ME. Le rapport de 0'0" à ME ne différait pas sensiblement de la tangente de l'angle cherché.

- 532. Lois numériques du phénomène. Une série de mesures, effectuées comme on vient de l'indiquer, conduit aux lois suivantes :
- 1° La différence de marche des rayons qui viennent se croiser au milieu d'une frange quelconque est constante et caractéristique de la frange considérée, de quelque manière qu'on fasse varier les conditions de l'expérience.
- 2° Au milieu d'une frange brillante, cette différence est nulle ou égale à un multiple pair d'une très-petite longueur  $\frac{\lambda}{n}$ .
- 3° Au milieu d'une frange obscure, cette différence est égale à un multiple impair de la même longueur  $\frac{\lambda}{a}$ .
- 5° La longueur λ/2 va en décroissant du rouge au violet; dans la région moyenne du spectre, elle est sensiblement égale à 1/100 de millimètre.
- On voit donc que l'intensité lumineuse, due au concours de deux rayons qui sont émanés de la même source et qui ont parcouru des chemins différents, est maxima ou minima suivant que la différence de ces chemins est égale à un multiple pair ou à un multiple impair d'une longueur déterminée; entre ces deux cas extrémes, l'intensité varie d'une manière continue. L'obscurité paraît

d'ailleurs complète, dans les points où l'intensité est minima, lorsque les deux rayons interférents sont égaux en intensité.

533. Expérience avec un seul miroir. — On peut, en employant un seul miroir MN, sur lequel on fait tomber la lumière de la source S sous une incidence presque rasante (fig. 440), faire



interférer les rayons directs avec les rayons réfléchis, et constater le phénomène en plaçant, soit un écran, soit une loupe en un point tel que P.

On obtient alors des franges semblables aux précédentes, avec cette différence que la frange centrale est obscure et que les conditions de maximum et de minimum sont renversées. En d'autres termes, on peut dire que tout se passe comme si la réflexion avait augmenté de  $\frac{\lambda}{2}$  le chenin parcouru par le rayon réflechi. — On reviendra plus loin sur les conséquences que l'on peut tirer de la comparaison de ces résultats avec ceux qui précèdent.

# II. — EXPLICATION DES PHÉNOMÈNES D'INTERFÉRENCES DANS LE SISTÈME DES ONDULATIONS.

534. On a essayé, à l'origine, de rendre le phénomène des interférences compatible avec l'hypothèse de l'émission, en attribuant des propriétés spéciales à la rétine.—Toute explication de ce genre est réfutée par une expérience d'Arago, dans laquelle, en recevant les franges sur un papier imprégné de chlorure d'argent, on obtient une altération maxima au milieu des franges brillantes, et une altération nulle au milieu des franges obscures.

Rien ne se conçoit au contraire plus facilement que l'accord ou

la discordance de deux mouvements ondulatoires, dont la superposition en un même point produit des effets analogues à ceux des ondes sonores étudiées en Acoustique, ou des systèmes d'ondes qui se propagent simultanément à la surface d'un liquide.

535. Première notion du système des ondulations. — Dans le système des ondulations conçoit les corps lumineux, ou plus généralement les corps rayonnants, comme étant le siége de vibrations incessantes qui se communiquent aux milieux voisins, et qui s'y propagent avec une égale vitesse dans tous les sens, si ces milieux sont isotropes.

On ne fera, pour le monent, aucune hypothèse sur la nature des ondulations lumineuses. On admettra seulement, comme un fait établi par l'expérience, qu'elles se propagent sphériquement et avec une énorme vitesse dans les gaz, dans les liquides, dans les solides on cristallisées et dans les esposes interplanétaires; il est impossible d'ailleurs de rendre ces ondulations manifestes par les moyens qui servent à démontrer l'existence des vibrations sonores. — Ces propriéés ne permettent pas de regarder les vibrations lumineuses comme différant simplement des vibrations sonores par l'amplitude et par la durée. Elles ont certainement leur siége, soit dans les deniers éléments constitutifs des corps, soit plutôt dans un milieu spécial, l'éther, qui pénètre tous les corps de la nature et remplit les espaces planétaires.

1º Que si le mouvement central est périodique, le mouvement propagé par les ondes sphériques l'est également, et que la période des vibrations est la même à une distance quelconque du centre d'ébranlement;

2º Que si les vibrations centrales sont telles qu'à deux époques séparées par la durée d'une demi-vibration les vitesses soient égales. parallèles et de signes contraires, les vibrations propagées jouissent de la même propriété.

En outre, bien que la direction et l'amplitude des vibrations propagées puisse varier d'un point à un autre d'une même onde sphérique, la continuité des phénomènes autorise à admettre que, sur une portion peu étendue d'une même onde sphérique, l'état de mouvement de tous les points du milieu est sensiblement le même à chaque instant.

En passant d'une onde sphérique à une autre, de rayon plus grand, la force vive du mouvement vibratoire répandu sur une même surface diminue en raison inverse du carré de la distance; mais, si l'on considère deux ondes sphériques dont les rayons re présentent qui une différence peu considérable relativement à leur valeur absolue, on pent faire abstraction de la variation d'intensité produite par le passage d'une onde à l'autre, et établir les deux principes suivants:

1° Si Ion considère, sur deux ondes sphériques peu distantes, divers points situés sur un même rayon vecteur ou sur deux rayons peu inclinés l'un sur l'autre, et si la différence des rayons de cedeux ondes est égale à un nombre pair de demi-longueurs d'ondulation, l'état vibratoire de ces deux points sera le même à chaque instant. — En ellet, eu appelant B et B' les rayons des deux ondes, et en adnettant que l'On ait

$$R' - R = 9n \frac{\lambda}{2}$$

on voit que le mouvement du point situé sur l'onde de rayon R, à l'époque arbitraire t, a pour origine l'ébranlement qui existait au centre à l'époque

$$I = \frac{R}{\lambda}$$

V étant la vitesse de propagation des ondes. De même, le mouvement du point situé sur l'onde de rayon R' a pour origine l'Évann-lement qui existait au ceutre à l'époque  $t-\frac{R}{V}$ , que l'on peut érrire  $t-\frac{R}{V}-\sigma n\frac{\lambda}{2V}$ ; et, en remarquant que la quantité  $\frac{\lambda}{V}$  est égale à la

durée T d'une vibration entière, cette expression devient

$$t = \frac{R}{V} = 3u \frac{T}{2}$$

Or, à des époques qui diffèrent entre elles d'un nombre pair de demi-durées de vibrations, les ébranelments centraux sont identiques; et, quelles que soient les transformations qu'ils éprouvent es propageant, celles de ces transformations qui ont lien suivant deux rayons peu inclinés l'un sur l'autre, et sur des longueurs peu différentes, sont sensiblement identiques. Donc l'état vibratoire doit être le même, à l'instant t, pour les deux points considérés.

« Si la différence des rayons des deux ondes sphériques est égale à un nombre impair de demi-longueurs d'ondulation, les vitesses de vibration de deux points situés sur un rême rayon ou sur des rayons très-voisius sont à chaque instant sensiblement égales, parallèles et de sens contraires. — On pent faire voir, en effet, que les mouvements de ces deux points out pour origine, à une épaque quelcouque r, les ébraulements qui existaient an centre de vibration aux épaques.

$$t = \frac{R}{V}$$

Ρŧ

$$t = \frac{R}{V} - (2R + 1)\frac{T}{2}.$$

Or, à des époques qui différent entre elles d'un nombre impair de denni-durées de vibrations, les ébranlements centrainx sont égaux et opposés. Donc, à un même instant t, les mouvements vibratoires sont égaux, parallèles et de seus contraires pour les deux points considérés.

Si maintenant on combine ces deux principes avec le principe de la superposition des petits mouveants, le phénomène des interférences devient me conséquence mécesaire de la flévire des ondes. — En effet, si deux centres vibratoires identiques coexistent dans un même milieu, of pourra répéter, sur les mouvements envoyés par ces deux centres suivant deux rayons parallèles on peu inclinés l'un sur l'autre, tout ce qu'on a dit des mouvements envoyés par un centre unique. Or, les droites qui joignent, aux deux centres O, O', un point M dont la distance est considérable par rapport à l'intervalle OO' des deux centres (fig. 441), sont peu inclinées l'une sur



l'autre. Donc, suivant que la différence MO'—MO sera égale à un nombre pair on à un nombre impair de demi-longueurs d'ondulation, il y aura au point M addition de deux vitesses sensiblement égales, parallèles et de même sens, on destruction réciproque de deux vitesses sensiblement égales, parallèles et de sens contraire. Dans toute autre condition, la vitesse résultante ne sera ni constamment double de la vitesse envoyée par un centre unique, ni constamment nulle. —En d'autres termes, si un point lumineux émettant une lumière homogène n'est autre chose qu'un centre de vibration jouissant des propriétés définies plus haut, on voit qu'il devra se produire des maxima et des minima de lumière, aux points où l'observation indique qu'il s'en produit réellement dans les diverses expériences d'interférences.

On est amené ainsi à conclure qu'une lumière homogène, de réfrangibilité déterminée, est constituée par des vibrations périodiques : ces vibrations sont telles que, à deux instants séparés par la durée d'une demi-vibration, les vitesses de vibration soient (\*gales, parallèles et de sens contraires. La réfrangibilité et la couleur varient aver la durée de la période, ou, ce qui revient un même, aver la longueur d'ordulation (i) : la réfrangibilité augmente, et la conleur passe du couge au violet, à mesure que la longueur d'ordulation diminue. — Quant à la forme et à la situation des trajectoires parcorrues par les molécules vibrantes, elles ne peuvent être déterminées par la considération du phénomène des interférences.

<sup>(</sup>i) Les vilesses de propagation de la lumière étant, soit dans le vide, soit dans l'air, très-sensiblement égales pour les rayons de toutes les couleurs, la longueur d'ondulation et la période des vibrations sont proportionnelles l'une à l'autre.

536. Résultata numériques, relatifs à la longueur d'ondulation et à la vitesse vibratoire. — L'expérience donne, pour valeur moyenne de la longueur d'ondulation \( \lambda\), la quantité o", 000 0005. Il en résulte que, la vitesse de propagation de la lumière V étant à peu près 300 000 kilomètres par seconde, la durée moyenne T d'une vibration lumineuse est environ

$$T = \frac{0^{m},00000005}{300,00000000};$$

le nombre moyen N des vibrations exécutées en une seconde par un corps lumineux est donc

$$N = \frac{3000000000}{0.0000000} = 60000000000000000$$

Dans tout raisonnement théorique, il est donc permis de considérer comme immense le nombre des vibrations qui s'accomplissent en un temps extrêmement court.

Le tableau suivant indique les longueurs d'ondulation des rayons dont la réfrangibilité est caractérisée par la position des sept raies principales de Frauenhofer (482), de la raie A et de la raie  $b^{(1)}$ :

|   |          | no tro        |
|---|----------|---------------|
| A |          | <br>0,0007604 |
| B |          | <br>0,0006878 |
| C | <b>.</b> | <br>0,0006556 |
| D |          | <br>0,0005888 |
| E |          | <br>0,0005268 |
|   |          | <br>0,0005166 |
| F |          | <br>0,0004859 |
| G |          | <br>0,0004296 |
| Н |          | <br>0.0003963 |

On est naturellement conduit à étendre les notions précédentes aux rayons infra-rouges et aux rayons ultra-violets; cette extension est d'ailleurs confirmée, en ce qui concerne les rayons ultra-violets, par la reproduction photographique des franges.

<sup>63</sup> Ces nombres ont été déterminés par une méthode spéciale, entièrement différente de celle de Fresnel. D'autres méthodes encores, qui ne peuvent être exposées ici, ont montré que la relation entre la longueur d'onde et la réfrangibilité s'applique aux rayons infra-rouges et aux rayons ultra-violets, comme aux rayons visibles.

21

537. Traduction analytique du principe des interferences. — Si deux vibratious parallèles, de même période, mais de phases et d'intensités différentes, qui se combinent en un même point, ont à chaque instant leurs vitesses représentées par

$$r = a \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} + \varphi\right).$$

$$r' = a' \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} + \varphi'\right).$$

on voit sans peine que la vitesse de la vibration résultante peut être représentée par

 $V = A \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} + \Phi\right).$ 

en posant

$$A^{2} = a^{2} + a'^{2} + \alpha a' \cos 2\pi \left( \varphi' - \varphi \right).$$

$$\tan 2\pi \Phi = \frac{a \sin 2\pi \varphi + a' \sin 2\pi \varphi}{a \cos 2\pi \varphi + a' \cos 2\pi \varphi}.$$

Or, le carré de la vitesse étant la mesure de l'intensité du mouvement vibratoire<sup>(1)</sup>, on voit que cette intensité est maxima ou mi-

© Tont effet micanique ayant pour cause un monvement viteratoire ne pout drequ'une production de trusuil ou de force vive; per consequent, la grander de cet effet est déterminée par la force vive; c'est-à-dire par le carré de la vivese. Cette vivese varier d'un instant à l'arte, mais il est dicir de voir que l'effet méranique du movement vibratiore, pendant l'unité de temps, est proportionnel à A'. — En effet on a, pendant la durier I'd'une vibration.

$$\int_{0}^{T} V^{2} dt = A^{2} \int_{0}^{T} dt \sin^{2} 2\pi \left( \frac{t}{T} + \Phi \right),$$

ce que l'on peut écrire

$$\int_0^{\mathbf{T}} V^3 dt = \Lambda^2 \int_0^{\mathbf{T}} dt \frac{1 - \cos 4\pi \left(\frac{t}{\mathbf{T}} + \mathbf{\Phi}\right)}{2},$$

ou enfin

$$\int_{0}^{T} V^{3} dt = \Lambda^{3} \frac{T}{2};$$

et comme il s'accomplit  $\frac{1}{T}$  vibrations pendant l'unité de temps, l'intégrale étendue cette unité de temps tout entière a pour valeur  $\frac{\Lambda^2}{2}$ .

nima suivant que l'on a

$$2\pi (\phi' - \phi) = 2n\pi$$

ou bien

$$2\pi (Q'-Q) = (2n+1)\pi$$

Si les mouvements vibratoires sont deux mouvements de même origine, qui, partis d'un même centre de vibration suivant des directions rapprochées, viennent se superposer en un même point après avoir parcouru des chiemins différents x et x', les vitesses de vibration pourront s'exprimer par

$$r = a \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right),$$
  
$$r' = a' \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x'}{\lambda}\right),$$

et le carré du coefficient constant qui entre dans l'expression de la vitesse résultante sera

$$A^2 = a^2 + a'^2 + 2aa' \cos 2\pi \frac{x - x'}{\lambda}$$

Dans ce cas, l'intensité résultante sera donc maxima ou minima. suivant qu'on aura

$$x - x' = an \frac{\lambda}{a}$$

on bien

$$x-x'=(2n+1)\frac{\lambda}{2};$$

et si les intensités des deux mouvements composants sont les mêmes, c'est-à-dire si l'on a a = a', le minimum sera nul. — Ou retrouve ainsi les deux lois fondamentales de l'interférence.

On voit, en outre, que si la difference de marche x - x' n'est égale ni à un multiple pair, ni à un multiple impair de la demi-longueur d'onde, l'intensité résultante a une valeur intermédiaire entre le maximum et le minimum; en particulier, elle est égale à la somme des deux intensités d'émentaires, si l'on a

$$2\pi \frac{x-x'}{\lambda} = (2n+1)\frac{\pi}{2}$$

21.

c'est-à-dire si la différence de marche a pour valeur

$$x-x'=(2n+1)\frac{\lambda}{4}$$

538. Nécessité d'employer comme sources tumineuses les deux images d'une même source. — Deux sources de lumière réellement différentes ne produisent jamais de franges d'interiérence : elles donnent lieu simplement à un éclairement uniforme, plus intense que celui qu'on obtient d'une seule source. — Ce phénomène, en apparence contraire à la théorie des ondes, s'explique de la manière suivante :

Deux points lumineux qui émettent des rayons homogènes de même couleur donnent naissance à des vibrations de même période, mais ces vibrations ne sont pas généralement concordantes au même instant dans les deux molécules vibrantes; de sorte que les viteses de vibration envoyées, à l'épleque t, en un point dont les distances aux deux sources sont x et x', ont pour expressions

$$\begin{split} r &= a \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} + \theta\right) \cdot \\ v' &= a' \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x'}{\lambda} + \theta'\right). \end{split}$$

Le carré du coefficient constant de la vitesse produite par les deux sources, au point considéré, est donc

$$A^2 = a^2 + a'^2 + 2a a' \cos 2\pi \left(\frac{x - x'}{\lambda} + \theta' - \theta\right);$$

cette expression dépend donc de  $\theta'-\theta$ , aussi bien que de  $\frac{x-x'}{2}$ . Or, si l'état des deux sources demeurait invariable, il résulterait simplement de là que les françes d'interférence n'auraient pass, à un instant donné, les positions indiquées par la théorie précédente : en particulier, le lieu de la frange centrale serait défini par la condition

$$\frac{x-x'}{\lambda} + \theta' - \theta = 0.$$

Mais, en réalité, chaque source lumineuse éprouve, en un temps

très-court, un nombre immense de perturbations dont il est facile de concevoir l'existence. Dans un corps porté à l'incandescence par une vive action chimique, les molécules qui constituent la surface rayonnante changent d'un instant à l'autre, et, comme les vibrations des diverses molécules ne sont pas concordantes, la valeur de θ éprouve, en un point déterminé de la source, les variations les plus rapides et les plus irrégulières. Les mêmes variations doivent se retrouver dans l'état des molécules d'un corps porté à l'incandescence par une chaleur ayant sa source dans une pareille action chimique, ou bien encore, ce qui revient au même, par un courant électrique; enfin, ces variations doivent également exister à la surface du soleil, dont l'état d'agitation incessante ne peut être révoqué en doute. — De là résulte que les quantités  $\theta$  et  $\theta'$  et leur différence θ - θ' doivent présenter, en un temps très-court, un trèsgrand nombre de valeurs, différentes les unes des autres. Donc le carré A2 du coefficient constant de la vitesse résultante doit, en un temps très-court, prendre une série très-nombreuse de valeurs comprises entre le maximum

 $(a + a')^2$ 

et le minimum

 $(a-a')^2$ . En conséquence , l'æil doit être impressionné comme si  $A^2$  demeurait constamment égal à sa valeur moyenne

 $a^2 + a'^2$ .

En d'autres termes, l'intensité de la lumière résultante doit être indépendante de x-x' et égale à la somme des intensités des deux lumières qu'on fait agir simultanément. — On voit donc que le principe fondamental de la photométrie n'est pas en contradiction avec le système des ondes.

539. Extension du principe des interférences au cas où les rayons ont traversé des militeux de natures differences. — Soient  $x_i, x_1, x_2, \dots, x'_i, x'_1, x'_2, \dots$  les chemins parcourus par deux rayons interférents, partis de la même source, dans

des milieux où les vitesses de propagation de la lumière sont respectivement  $V_{\alpha}, V_{1}, V_{2}, \ldots$  Les durées nécessaires à la propagation de ces deux rayons seront

$$\frac{x_{i}}{V_{i}} + \frac{x_{1}}{V_{1}} + \frac{x_{2}}{V_{2}} + \cdots$$
 $\frac{x_{i}'}{V_{i}} + \frac{x_{1}'}{V_{i}} + \frac{x_{2}'}{V_{i}} + \cdots$ 

Si ces durées sont égales, ou diffèrent entre elles d'un nombre pair de deni-périodes de vibration, les monvements vibratoires apportés au point de concours par les deux rayons seront concordants à chaque instant, et il y aura maximum de lumière. Les deux vites de vibration seront au contraire toujours opposés, et il y aura mainimum de lumière, si la différence des durées qu'on vient de définir est égale à un nombre impair de deun-périodes de vibration. La condition du maximum peut done s'exprimer par un mainte par de la confidence de

$$\sum_{\vec{V}}^{x} - \sum_{\vec{V}}^{x} = 2p \frac{T}{2}$$

et celle du minimum par

$$\Sigma \frac{x}{V} - \Sigma \frac{x}{V} = (ap + 1) \frac{T}{2}.$$

540. Application à la meeure de la viterate de la lumètre dans les corps transparents. En interposant une
lame miner transparente, à faces parallèles, sur le trajet d'un des
faisceaux réfléchis par les miroirs de Fresnel, ou détermine un
déplacement des franges : le système entire s'avance du côté de la
lame transparente, et la position primitive de la frange centrale est
occupée par une frange d'un ordre supérieur. — Supposons que le
milieu de la frange brillante de rang p vienne se placer exectement
au point qu'occupait d'alord le milieu de la frange centrale; désigonos par I la distance de ce point aux deux images du point lumineux, par e l'épaisseur de la lame transparente, par V et V les vitesses de propagation de la lumière dans l'air et dans la lame. On
aura, en appliquant le principe qui vieut d'être démontré,

$$\frac{l-e}{V} + \frac{e}{V} - \frac{l}{V} = 2p \frac{T}{2}$$

c'est-à-dire

$$\frac{e}{V} - \frac{e}{V} = 3p \frac{T}{2},$$

ou, en multipliant tout par V et remarquant que  $VT = \lambda$ .

$$e\left(\frac{V}{V}-1\right)=2p\frac{\lambda}{2}$$

L'expérience permettra donc de trouver le rapport  $\frac{V}{V}$  ou l'inverse  $\frac{V}{V}$ 

Fresnel a reconnu, par cette expérience, que  $\frac{1}{V}$  est toujours égal à l'aidee de réfrection de la aubtance transprente. — Cette relation remarquable, qui sera démontrée plus loin par la théorie, permet de donner une autre forme aux équations qui expriment les conditions de l'accord ou de la discordance complète de deux rayons interférents. En supposant que V, se rapporte à l'air, et en multipliant tous les termes de ces équations par V, ou aura, dans le cas du maximum de lumière,

$$x_{o} + n_{1}x_{1} + n_{2}x_{2} + \cdots - (x_{o}' + n_{1}x_{1}' + n_{2}x_{2}' + \cdots) = 2p\frac{\lambda}{2}$$

et dans le cas du minimum,

$$x_0 + n_1 x_1 + n_2 x_2 + \cdots - (x'_0 + n_1 x'_1 + n_2 x'_2 + \cdots) = (2p+1)\frac{\lambda}{2}$$

n<sub>1</sub>, n<sub>2</sub>,... étant les indices de réfraction des divers milieux par rapport à l'air. Les produits des chemins x<sub>1</sub>, x<sub>2</sub>,... par les indices de réfraction qui leur correspondent s'appellent quelquesois les chemins rapportés à l'air.

5511. Effet produit par une lame transparenté épaisee, — A mesure que l'épaisseur d'une lame augmente, la valeur de e(n-1) augmente aussi et le système des franges se déplace de plus en plus. Lorsque le produit e(n-1) devieut égal à un nombre très-grand de longueurs d'ondulation, il n'y a plus, dans l'espace rommun aux deux faisceaux interférents, que des franges d'un ordre très-efevé. Or, on sait qu'en opérant avec la lumière blanche les franges visibles sont très-peu nombreuses, et que la superposition

des maxima et des minima, correspondants à des lumières de longueurs d'ondulation différentes, donne naissance à un éclairement uniforme, dès qu'on s'éloigne notablement de la frange centrale. L'interposition d'une lame de verre qui n'est pas très-mince sur le trajet d'un des faisceaux interférents fait donc disparaître les franges de la lumière blanche, comme le ferait l'interposition d'une lame opaque. — Cette expérience paradoxale est due à Arago; l'explication en a été donnée par Frestel.

On doit ajouter que, comme aucune lumière n'est absolument homogène, on peut toujours, par l'interposition d'une lame transparente suffisamment épaisse, faire disparattre les franges, de quelque manière qu'elles soient produites.

### ANNEAUX COLORÉS.

542. Anneaux réfléchis. - Lorsqu'on place, sur une lame de verre plane MN (fig. 442), une lentille de verre LL' à très-long fover, reposant sur le plan de verre par une surface convexe, l'œil placé en O, de manière à recevoir les rayons réfléchis par le système sous une incidence presque normale, aperçoit autour du point de contact de la lentille et du plan un système d'anneaux circulaires, diversement colorés, dont le centre est occupé par une tache noire

Fig. 550.

suivie d'un anneau blanc (1). - Si l'on écarte successivement l'œil de la normale, de manière à recevoir des rayons réfléchis sous des incidences de plus en plus obliques, les anneaux s'élargissent, sansque la distribution des couleurs soit changée. Comme la variation d'obliquité n'est pas

la même en tous les points, la forme ovale succède bientôt à la forme circulaire; rependant, lorsque l'œil est assez éloigné pour que tous les rayons qu'il reçoit puissent être regardés comme sensiblement parallèles, les anneaux demeurent circulaires, en augmentant de diamètre.

543. Anneaux transmis. — La lumière transmise par le même appareil fait apercevoir des anneaux dont les couleurs sont beaucoup moins vives que celles des anneaux réfléchis, et dont le centre est occupé par une tache blanche.

(1) Il est indifféreut que la lentille soit convergente eu divergente : il suffit qu'elle ait una face convexe et que les rayons de courbure de ses deux faces soient très-grands; le plus souvent, on emploie une lentille plan-convexe, comme on l'a indiqué sur la figure.

Si l'appareil est illuminé des deux côtés par des lumières de même intensité, et que l'œil soit placé de manière à recevoir à la fois la lumière réfléchie et la lumière transmise (fig. 443), toute



Fig. 443.

roloration disparaît. — On en doit conclure que les conleurs des anneaux réfléchis et celles des anneaux transmis sont exactement complémentaires pour un même point.

De là résulte enfin qu'il suffira d'étudier les lois de l'un ou de l'autre système d'anneaux : on choisit généralement les anneaux réfléchis, qui se prêtent mieux à l'observation, en raison de l'éclat plus grand de leurs couleurs (1).

54h. Exemptes de colorations produites par des lames minces en général. — Les résultats obtenus dans les expériences que l'on vient d'indiquer ne sont que des cas particuliers d'un phénomène général, que tout le monde a pu observer. Chacun sait que la lumière blanche doune, par réflevion ou par transmission au travers de lames transparentes suffisamment minces, des phénomènes de coloration qui sont variables avec l'épaisseur de ces lames et avec la position de l'oil de l'observateur. Ces phénomènes sont particuliè-

<sup>(</sup>ii) L'appareil représenté par la figure 433 a cié employé par Arage comme photomère. On peut en effet reconsaitre que les deux moitiés MP et PN d'une surface MN sont également échairées, à ce caractère que les anneux disparsissent alors complétement, pour l'eni plaré en 0 : ce procédé est à la fois plus sûr et plus délical que l'appréciation directé de l'égalid échairement.

rement observables dans les bulles de savon, dans les lames minces de verre qu'on obtient par le soufflage, dans les couches minces d'huile répandues à la surface de l'eau, dans les lamelles d'oyde qui se forment sur les métaux, dans les fissures qui se produisent souvent dans l'intérieur des cristaux naturels, etc.

L'apparence d'anneaux, dans les colorations produites par la lame mince d'air qui est comprise entre un plan de verre et une surface sphérique, est due simplement à ce que l'épaisseur de cette laune est la même dans tous les points qui sont à égale distance du point de contact des deux surfaces.

### 545. Épaisseur de la lame minee, dans le phénomène des anneaux, à une distance déterminée du centre. — Si l'on considère une section faite, dans le système des deux surfaces



comprenint entre elles la laucunine, par un plan unen sixvant la normale Oy au point de contact (fig. 544), et si l'un désigne par a le rayon OB de l'un de ces anneaux, par y l'épaisseur AB de la lame miner qui le produit, et par R le rayon de rourburce de la surface de la leutille, on obtient une équation entre ces trois quantités en évirant l'évautain quantités en évirant l'évautain

du cercle OA rapporté aux denx axes Ox et Oy, savoir

$$x^2 + y^2 - 2Ry = 0.$$

équation que l'on peut écrire

$$y = \frac{x^2 + y^3}{2R};$$

or, si l'on considère seulement des valeurs de l'épaisseur y qui soient très-petites par rapport au rayon correspondant x de l'anneau. cette expression se réduira à

$$y = \frac{x^i}{aB}$$

c'est-à-dire que l'épaisseur de la lame mince est égale au carré de son rayon, divisé par le diamètre de la sphère à laquelle appartient la surface de la lentille. — La comparaison des épaisseurs des lames minces est donc ramenée à la comparaison des diamètres des anneaux qui leur corresponders.

546. Mesure expérimentale des diamètres des anneaux.

Le procédé le plus exact, pour mesurer les diamètres des anneaux colorés, consiste à placer le système producteur des anneaux ABC sur une plaque horizontale de cuirre PQ (fig. 445), que l'on



Fig. 445.

pourra déplacer horizontalement au moyeu d'une vis micrométrique V; pnis, à mesurer le déplacement de la vis qui amènera successivement les deux estrémités du diamètre d'un même anneau sur le prolongement de l'ase d'une functie LL' mobile sur un limbe gradué, dans un plan vertical perpendiculaire à la vis. — C'est la méthode qui a été employée par MM. de la Provostaye et Desains.

Pour rendre possibles les mesures relatives aux anneaux qui correspondent à des rayons réfléchis sous l'incidence exactement normale, on interpose entre la lunette et l'appareil producteur des anneaux une glace transparente inclinée, qui réfléchit vers l'appareil la lumière d'une source placée sur le côté, et qui laisse cette lumière revenir à la lunette après qu'elle s'est colorée ou modifiée en intensité, en se réfléchissant sur la lame mince.

- 547. Résultats expérimentaux. On peut, par ces moyens, vérifier les lois suivantes, que Newton avait déduites de procédés moins exacts :
- 1° Dans la lumière homogène, les anneaux sont alternativement brillants et obscurs; ils sont beaucoup plus nombreux que dans la lumière blanche.
- 2° Les épaisseurs de la lame mince qui correspondent aux milieux des anneaux brillants, sous l'incidence normale, sont les multiples impairs du quart de la longueur d'ondulation.
- 3º Les épaisseurs de la lame minec qui correspondent aux nilieux des anneaux obscurs, sous l'incidence normale, sont les multiples pairs du quart de la longueur d'ondulation: la série commence par l'épaisseur zéro, qui correspond au point de coatact de la lestillé et de la lame de verne.
- 4° Il résulte de ces deux lois que le diamètre des anneaux diminue du rouge au violet : la coloration des anneaux produits par la lumière blauche se trouve donc ainsi expliquée.
- 5° Si l'on introduit un liquide à la place de l'air, entre la lame de verre et la hetille, les épaisseurs qui correspondent aux divers anneaux varient en raison inverse de l'indice de réfraction. En d'autres termes, comme l'indice de réfraction est égal au rapport des vitesses de propagation, et par suite au rapport des longueurs d'ondulation, les longueurs d'ondulation qu'il faut considérer dans la deuxième et dans la troisième loi sont les longueurs relatives au milieu par lequel la lame mince est constituée.
- 6° Lorsqu'on observe les anneaux réfléchis sous diverses incidences, l'épaisseur qui correspond à un anneau déterminé augmente proportionnellement à la sécante de l'angle que fait le rayon réfracté dans son intérieur avec la normale à la lame mince.

548. Théorie d'Young. — Cas des anneaux réféctales sous une incidence normale ou presque normale. — Young a montré que les divers phénomènes offerts par les anneaux colorés peuvent être expliqués très-simplement à l'aide du principe des interférences. Les anneaux réfléchis sont produits par l'interférence et rajons réfléchis sur les deux surfaces de la lame; les anneaux transmis sont dus à l'interférence des rayons transmis directement avec les rayons réfléchis deux fois dans l'intérjereu de la lame.

Considérons d'abord les anneaux réfléchis sous l'incidence normale ou presque normale, et remarquons que, dans le voisinage



g. 440.

du point de contact, la lame mince peut être considérée comme ayant ses faces parallèles. Soit (fig. 446) IR un rayon réfléchi sur la première surface MV de la lame mince et provenant d'un rayon incident S1; dans cette même direction IR se propagera un autre rayon, provenant d'un rayon incident tel que STI, lequel arma été d'abord ré-

fracté en l', puis réfléchi en l' sur la seconde surface PQ de la lame mince, et enfin réfracté de nouveau en l.

Il semble que l'interférence de ces deux rayons presque égaux en intensité doive produire un maximum de lumière ou une obscurité presque complète, suivant que la différence des chemins parcourus est égale à un nombre pair ou à un nombre impair de demingueurs d'onde. Cette différence élant sensiblement égale au double de l'épaisseur e de la lame, il semble donc que l'on doit avoir, pour les anneaux brillante.

 $2e = 2p \frac{\lambda}{2}$ 

c'est-à-dire

$$e = 2p \frac{\lambda}{4};$$

et pour les anneaux obscurs.

$$3e = (3p+1)\frac{3}{\lambda}.$$

c'est-à-dire

$$r=(2p+1)\frac{\lambda}{4}$$
:

or, es deux résultats sont précisément inverses de ceux que fournit l'observation (547). — Mais si l'on se reporte à l'expérience de Fresnet (533) dans laquelle on observe une frange noire au centre des franges produites par l'interférence de la lumière directe et de la lumière diéchie par le verre, on voit que, d'après ce résultat, on est autorisé à admettre que la réflexion à la surface du verre équivaut, pour un rayon se propageant dans l'air, à un changement de signe de la vitesse de vibration, ou à un accroissement de chemin parcouru égal à une demi-longneur d'ondulation. Si maintenant on admet, avec l'oung, que la réflexion opérée dans des circonstances inverses, c'est-à-dire à la surface de l'air, pour un rayon se propageant dans le verre, ne modife pas le signe de la vitesse de vibration, la difficulté sera résolue. En effet, la condition du maximum de lumière devient alors.

c'est-à-dire

$$ae + \frac{\lambda}{2} = ap \frac{\lambda}{2}.$$

$$e = (ap - 1)\frac{\lambda}{2}.$$

et celle du minimum

$$ae + \frac{\lambda}{2} = (ap + 1)\frac{\lambda}{2}$$

c'est-à-dire

$$e = ap \frac{\lambda}{\lambda}$$
.

549. Confirmations diverses de l'hypothèse d'Young. — A l'appui de l'hypothèse d'Young que l'on vient d'indiquer, on peut citer les faits suivants :

3º On sait que la vitesse de vibration des ondes sonores se propageant dans un gaz change de signe par la réflexion, quand la réflexion a lieu à la surface d'une paroi solide, et que la vitesse de vibration conserve au contraire son signe, lorsque la réflexion conserve au contraire son signe.

2' Si, dans l'expérience des anneaux colorés vus par réflecion, la lentille a un indice de réfraction plus grand que celui de la lame plane, et qu'on interpose entre elles un liquide dont l'indice de réfraction ait une valeur intermédiaire, les deux réflexions s'opèrent alors à la surface d'un milieu moins réfringent que celui qui le précède, et, d'après l'hypothèse d'Young, il ne doit y avoir aucun changement de signe de la vitesse de vibration : par suite, la condition du maximum doit être

$$2e = 2p\frac{\lambda}{2}$$
.

et la condition du minimum

$$2e = (2p+1)\frac{\lambda}{2};$$

or, l'expérience montre précisément que, dans ce cas, les anneaux sont à centre blanc. — Il en est d'ailleurs exactement de même quand la lentile a un indice de réfraction plus petit que celui de la lame, le liquide ayant toujours un indice intermédiaire : dans ce cas, la réflexion produisant un changement de signe sur la vitesse de chacun des deux rayons qui interférent, le résultat est le même que si ces changements de signe n'avaient pas eu lieu.

L'expérience peut se faire avec une lentille de crown et une lame de fiint, entre lesquelles on interpose, soit de l'essence de sassafras, soit un mélange en proportions convenables d'essence de laurier et d'essence de girofle. — On emploie quelquefois une lame plane dont l'une des motifés est en crown et l'autre en flint. Alors, si le point de contact de la lentille est sur la ligne de séparation du flint et du crown, on aperçoit la moitié d'un système d'anneaux à centre noir et la moitié d'un système d'anneaux à centre blane; les anneaux brillants de l'un des systèmes sont sur le prolongement des anneaux besture de l'autre ou l'autre d'un système d'anneaux à centre d'autre d'un système d'anneaux à centre blane; les anneaux boscure de l'autre ou.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Dans les diverses expériences sur les announs colorés, on peut subsiliere à la vision diverte le procéde suivant. L'appareil producteur de sanneaux étant ples d'auns une chambre obscure, et cet appareil étant fortennet échiré d'une manière quéencages, on dispose sur le trajet des repress réféction sue leutille coavergenées, à une distance telle que les divers rayous référènis vers exte lemille par un point de la laure mines soient très peu les divers rayous référènis vers cette lemille par un point de la laure mines soient très peu leurière. Les revous out alors à peu près la mémoi intentifé, si le louissée les sur ser les autres. Ces rayous out alors à peu près la mémoi intentifé, si le louissée les sur rele autres. Ces rayous out alors à peu près la mémoi intentifé, si le louissée les sur ser les autres. Ces rayous out alors à peu près la mémoi intentifé, si le louissée les sur ser les autres. Ces rayous out alors à peu près la mémoi intentifé, si le louissée les sur les surpresses de la consentie de la consentie

550. Cas des anneaux réfléchis sous l'incidence oblique.



Fig. 557.

- Si la lumière qui arrive à la lame mince comprise entre les surfaces MN et PQ (fig. 447) est issue d'un point très-éloigné, on voit que les deux rayons incidents SI, S'I', dont les rayons réfléchis IR et l'I'IR auront finalement la même direction, arrivent en même temps sur la droite l'K perpendiculaire à leur direction commune, Donc, en désignant par n l'indice de réfrac-

tion du verre par rapport à l'air, il y aura, en vertu du principe démontré (540), maximum ou minimum de lumière snivant qu'on aura

$$2 \operatorname{H}^{\sigma} + \frac{\lambda}{2} - n \operatorname{H} K = 2p \frac{\lambda}{2}$$

ou bien

$$2 \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{2} - n \prod_{i=1}^{n} \left( 3p + 1 \right) \frac{1}{2}.$$

Mais si l'on représente par i l'angle I'l'L sous lequel la lumière rencontre la seconde surface de la lame mince, et par r l'angle de réfraction correspondant dans le verre; si l'on désigne enfin par e l'épaisseur l'L de la lame mince, on a

$$I'I'' = \frac{e}{\cos i}$$

et

$$IK = II' \sin r = 2e \tan g i \sin r$$
,

et les conditions précédentes deviennent, pour le maximum,

$$\frac{2r}{\cos i} - ane \tan \beta i \sin r = (2p-1)\frac{\lambda}{2}$$

mière incidente est homogène, ou la même couleur, si la lumière incidente est blanche. Il suit de là que, sur un écran occupant par rapport à la lentille la position conjuguée de celle de l'appareil producteur des anneaux, on aura une image nette du système des anneaux eux-mêmes. Un raisonnement analogue fait voir que, pour la vision directe des anneaux, l'œil doit être accommodé de faron à voir nettement les objets situés à la distance de la lame mince.

VERDET, III. - Cours de phys. II.

et, pour le minimum.

$$\frac{2e}{\cos i}$$
 - 2ne tang  $i\sin r = 2p\frac{\lambda}{2}$ .

ou, en remplaçant  $\sin r$  par  $\frac{\sin i}{n}$  et effectuant les réductions,

$$e\cos i = (2p-1)\frac{\lambda}{\delta}$$
 et  $e\cos i = 2p\frac{\lambda}{\delta}$ 

Sous l'incidence normale, ces conditions se réduiraient aux conditions déjà exprimées, savoir, pour le maximum de lumière.

$$e = (2p-1)\frac{\lambda}{4}$$

et, pour le minimum,

$$e = 2p \frac{\lambda}{4}$$
.

Par conséquent, si l'on désigne par e et a les épaisseurs correspondantes à un même anneau sous l'incidence normale et sous l'incidence oblique, on a

$$\varepsilon \cos i = e$$
,

c'est-à-dire

c'est en effet le résultat que donne l'observation (1).

551. Anneaux transmis.— On voit immédiatement sur la figure 448 que le rayon transmis directement SITR et le rayon transmis après deux réflexions intérieures SITTR suivent la même route à partir du point 1; en outre, les deux changements de signe produits par les deux réflexions se compensent. La condition du maximum de lumière est donc, pour une incidence quelconque i,

$$2e \cos i = 2p \frac{\lambda}{2}$$

<sup>&</sup>lt;sup>(i)</sup> Lorsque l'incidence est Irès-oblique, le premier rayon réfléchi desient beancoup plus inleuse que le second et la lliéorie précédente ne suffit plus. Mais, en tenant compte des réflexions multiples opérées dans l'intérieur de la lame mince, on retrouve les mêmes lois

on bien

$$e\cos i = 2p\frac{\lambda}{4}$$
;

et celle du minimum.

$$2e \cos i = (2p+1)\frac{\lambda}{2}$$

ou bien

$$e \cos i = (ap + 1)\frac{\lambda}{\lambda}$$

ce qui est conforme à l'observation. — L'extrême faiblesse du rayon qui a été réfléchi deux fois explique



qui a été réfléchi deux fois explique le peu d'éclat de ces anneaux.

Enfin, comme toute la lumière qui n'est pas réflérhie en un point est transmise, il est évident que les intensités des deux systèmes sont complémentaires; en partieulier, dans l'expérience d'l oung, oi les anneaux réfléchis sont à centre blanc (549, 2°), les anneaux transmis sont à centre noir, re qui s'accorde également avec la théorie, puisqu'il n'y a, dans ce cas, qu'une seule des deux réflexions intérieures

seule des deux réflexions intérie qui change le signe de la vitesse de vibration.

## PROPAGATION DE LA LUMIÈRE

### DIFFRACTION.

552. Considérations générales sur les lois de l'optique géométrique. — La théorie des ondulations est tenue de rendre compte des trois lois fondamentales dont les conséquences constituent ce qu'on a appelé l'optique géométrique, savoir : la loi de la propagation rectiligne de la lumière, la loi de la réflection et la loi de la réflection.

La première de ces lois, celle de la propagation rectiligne de la lumière, n'est pas expliquée lorsqu'on a fait remarquer que la propagation sphérique des ondulations peut être considérée comme une propagation rectiligne du mouvement vibratoire, qui a lieu simultanément sur la direction de toutes les droites passant par le centre de vibration. Le fait expérimental désigné par l'expression de propagation rectiligne de la lumière n'est autre chose que la formation des ombres, et il faut que la théorie fasse concevoir : 1° comment l'interposition d'un écran opaque sur le trajet des ondes sphériques a pour effet la destruction du mouvement vibratoire dans l'intérieur du cône circonscrit à l'écran et avant pour sommet le centre lumineux; 2° comment des ondes sphériques, reçues sur une ouverture limitée, ne communiquent leur mouvement qu'à l'éther contenu dans l'intérieur du cône qui a son sommet au centre lumineux, et qui est circonscrit à l'ouverture. - L'exemple des ondes sonores, qui paraissent contourner les obstacles sans difficulté et se répandre à peu près également dans toutes les directions autour de l'ouverture par laquelle elles pénètrent dans un espace clos, semble même une objection grave à l'existence des ombres lumineuses.

Mais il n'est pas rigoureusement vrai que la distribution de l'ombre et de la lumière se fasse suivant les lois qu'on a l'habitude d'énoncer au débnt de l'étude de l'Optique. Il y a toujours de petites déviations de la propagation rectiligne, déviations qui sont insensibles dans les circonstances ordinaires, mais qu'on peut rendre très-considrables dans des conditions particulières, et qui donnent naissance aux phénomènes désignés par l'expression générale de diffraction. L'explication de ces perturbations apparentes, qu'éprouve l'une des lois fondamentales de l'Optique, est aussi l'explication de cette loi elle-même et un fait comprendre la signification véritable.

553. Frincipe de Huyghena. — Fresnel, auquel est dù cut important dévolopment de la théorie de la lumière, a montré que tous les phénomènes de diffraction sont des conséquences du principe des interférences, combiné avec le principe suivant, qu'il a apielé principe de Huyghena prace que Huyghena en a fait un fréquent usage, sans jamais peut-être l'énoncer explicitement dans toute sa généralité :

Le mouvement vibratoire envoyé par un point lumineux O en un point quelconque P (fig. 4h y) est, d'chaque instant, la révultante de tous tes mouvements vibratoires qui sont envoyés au point P par les divers éléments d'une onde antécédente quelconque BAC, chacun de ces éléments étant considéré comme un centre particulier de vibratoire du considéré comme un centre particulier de vibratoire.

La vérité de ce principe est évidente, car il n'exprime, au fond, que la propagation successive du mouvement vibratoire. Chacun des



ébranlements successifs dans lesquels on peut imaginer que l'on décompose le mouvement continu du centre de vibration O ne se transmet au delà de l'onde BAG que par l'intermédiaire de cette onde elle-même, en sorte que, si l'on supprimait le centre lumineux et qu'on communiquât, d'une manière quelconque, aux points de l'onde BAC la série d'impulsions successives qu'ils reçoivent par l'influence de centre, il ne pourrait rien y avoir de changé dans l'état d'un point P situé au delà de l'onde sphérique. Le mouvement du point P est donc bien le mouvement résultant de tous les mouvements envoyés par les divers éléments de l'onde BAC.

En considérant ainsi les mouvements des divers points d'une onde sphérique, au lieu du mouvement du centre vibratoire qui produit cette onde, il semble d'abord qu'on introduit dans les théories une complication inutile. Mais on voit, avec un pen d'attention, que si un écran opaque est placé entre le centre 0 et le point P, de manière à éteindre les vibrations d'une partie déterminée de l'onde sphérique, l'effet de cette extinction pourra être déduit du principe de l'hugghens: il en sera de même si on limite, par une ouverture, la portion efficace de l'onde; de sorte que, en définitive, toute la théorie des ombres et de la diffraction ne sera qu'une application constante de reprincipe.

L'effet d'une oude sphérique, libre dans sa propagation, étant comme le terme de comparaison auquel on doit rapporter les effets d'une onde arrêtée ou limitée par des obstacles quelconques, c'est le cas d'une onde sphérique libre qu'il convient d'étudier d'abord. — Pour faciliter cette étude, on fera d'abord abstraction d'une dimension, et l'on cherchera l'effet produit par une onde circulaire sur un point situé dans son plan.

554. Effet d'une onde circulaire sur un point extérieur stué dans son plan. — Soient BAC (fig. 450) une onde circulaire, et P un point extérieur situé dans son plan. Menons la droite OP, qui rencontre l'onde en A; la longueur PA sera évidemment la plus courte distance du point P à l'onde. Si maintenant ou considère un point quelconque M de cette onde, et si l'ou désigne par u la distance PM, et par z la distance AM, comptée sur l'arc de cercle, on poura évidemment poser

$$u = f(z)$$
.

Or la distance PA qui correspond à z= o est la plus petite des

valeurs de » : donc, si l'on considère spécialement les positions du point M qui sont voisines de A, on aura sensiblement, en vertu de la propriété connue des minima et des maxima,

$$u = f(o) + \frac{z^2}{2}f''(o).$$

Concevous maintenant qu'on divise l'onde par une série de points  $M_1,\ M_2,\ M_3,\dots$  tels, que les valeurs de « correspondantes



Fig. 450.

à deux points consécutifs,  $PM_1 = PA$ ,  $PM_2 = PM_1$ ,..., présentent entre elles une différence constante et égale à  $\frac{\lambda}{2}$ , ou, en d'autres termes, que l'on ait

$$PM_1 - PA = \frac{\lambda}{2},$$

$$PM_2 - PA = 2\frac{\lambda}{2},$$

$$PM_3 - PA = 3\frac{\lambda}{2},$$

On pourra, en vertu de l'extrême petitesse de  $\frac{\lambda}{2}$ , obtenir un grand nombre de points de division, même en ne s'éloignant que très-peu du point A. Dès lors, la relation approchée entre u et z étant applicable à chacun de ces points, on aura, en désignant par  $z_1, z_2, z_3, \ldots$  les valeurs particulières de z, comptées toujours sur l'arc de cercle AB, qui correspondent aux points  $M_1, M_2, M_3, \ldots$ 

$$\frac{\lambda}{2} = \frac{z_1^4}{2} f''(0),$$

$$2 \frac{\lambda}{2} = \frac{z_2^4}{2} f''(0),$$

$$3 \frac{\lambda}{2} = \frac{z_3^2}{2} f''(0),$$

De ces relations il est facile de conclure les longueurs des arcs  $AM_1$ ,  $M_1M_2$ ,  $M_2M_3$ ,..., qui sont compris entre deux points de division consécutifs, savoir :

$$\begin{split} & \text{All}_1 = z_1 = \sqrt{\frac{\lambda}{f^*(\alpha)}}, \\ & \text{M}_1 \text{M}_2 = z_2 - z_1 = \sqrt{\frac{\lambda}{f^*(\alpha)}} \left( \sqrt{3} - 1 \right), \\ & \text{M}_2 \text{M}_3 = z_3 - z_2 = \sqrt{\frac{\lambda}{f^*(\alpha)}} \left( \sqrt{3} - \sqrt{2} \right), \end{split}$$

Les longueurs de ces arcs successifs, que nous comprendrons sous la dénomination d'arcs démontaires, sont donc rapidement décrois-santes à mesure que l'on considère des arcs de plus en plus distants du point A. Il est même facile de voir que, si l'on arrive sur AB une distance du point A qui soit trop grande pour autoriser l'application de la formule approchée dont on a fait usage jusqu'ici, les longueurs des arcs élémentaires deviennent tout à fait négli-geables par rapport à la longueur du premier ar élémentaire voisin du point A; en effet, la longueur d'ondulation λ étant toujours une quantité très-petite, si l'on désigne par α la longueur d'un arc élémentaire, on aura, pour toute valeur un peu considérable de ε;

$$\frac{\lambda}{a} = \alpha f'(z)$$
:

si l'on élève cette relation au carré, et qu'on la divise par le carré de celle qui a donné précédemment la valeur du premier arc élémentaire  $z_1$ , on obtient

$$\frac{\lambda}{2} = \frac{\alpha^2}{z_1^2} \cdot \frac{2 \left[ \int (z_1)^2}{\int (o)} \cdot \right]$$

Le quotient  $\frac{\alpha_i}{z_i}$  est donc du même ordre de grandeur que  $\frac{\lambda}{z_i}$  dès lors, la longueur  $\alpha$  d'un arc élémentaire tant soit peu éloigné du point A est extrêmement petite, par rapport à celle du premier arc élémentaire  $z_i$  ou des arcs voisins.

Les vitiesses envoyées au point P par les diverses molécules vibrantes qui se trouvent sur le premier are élémentaire AM, ne sont pas exactement concordantes entre elles; mais elles se combinent en une vitesse résultante, de grandeur sensible, que l'on peut prendre pour unité. Le deuxième are élémentaire M, M, ayant une longueur moindre que le premier, la vitesse qui résulte de l'action de ses divers points sur le point P doit avoir une valeur absolue moindre que l'unité; de plus, elle doit être de signe contraire à la vitesse envoyée par le premier arc, puisque la différence des chemins PM, et PM, est égale à une demi-longueur d'onde. En pousuivant ce raisonnement, on voit que la série des vitesses envoyées au point P par les arcs élémentaires successifs peut se représenter par

$$1 - m + m' - m'' + m''' - \cdots$$

m, m', m'... désignant une suite de fractions dont les valeurs sont rapidement décroissantes. Il suit de là que la vitesse résultante de l'action d'un nombre d'arcs élémentaires un peu considérable est sensiblement indépendante du nombre de ces arcs, et qu'elle est comprise eutre 1-m et l'unit'. — On peut donc regarder l'action de la demi-onde circulaire AB, ou de toute portion un peu considérable de cette demi-onde commeuçant au point A, comme une fraction déterminée de l'action du premier arc élémentaire. — Les mêmes raisonnements sont évidemment applicables à la demi-onde AC: on arrive donc ainsi à ce théorème :

La vitesse de vibration envoyée par une onde circulaire en un point P

est identique à la vitesse envoyée par un très-petit arc, ayant son milieu au point A de l'onde circulaire qui est le plus voisin du point P.

555. Effet d'une onde sphérique sur un point extérieur. - Un raisonnement analogue au précédent conduit à un théorème semblable, pour l'action d'une onde sphérique sur un point extérieur.

Si O est le centre de l'onde sphérique (fig. 451), P le point extérieur sur lequel on se propose de considérer l'action de cette onde, et A le point où la droite OP rencontre la surface de l'onde, on fera passer un grand cercle AD par le point A, et l'on décomposera ensuite la surface de l'onde en fuseaux excessivement étroits, par



des grands cercles perpendiculaires au plan de AD; le cercle AD peut alors être appelé l'équateur de l'onde. Chaque fuseau pourra être traité comme l'onde circulaire BAC (fig. 450), et l'on en conclura que son effet sur le point P se réduit à celui d'une très-petite partie de son étendue, ayant son milieu au point du fuseau qui est le plus voisin de P (1), c'est-à-dire sur l'équateur AD lui-même.

<sup>(1)</sup> Le raisonnement qui a été fait pour l'action d'une onde circulaire sur un point situé dans son plan (554) s'étend iei sans difficulté à l'action d'une onde circulaire (ou d'un fuseau sphérique) sur un point situé en dehors de son plan, puisque ce raisonnement ne repose que sur les propriétés générales des maxima et des minima.

L'ensemble de ces petites étendues constitue donc une bande trèsétroite, prise sur la surface de l'onde sphérique, et ayant l'équateur AD pour ligne médiane; on peut encore appliquer à cette bande le théorème démontré pour une onde circulaire, et réduire ainsi son action à celle d'une très-petite région, voisine du point A. Donc, en définitive:

La vilesse de vibration euroyée à chaque instant par une onde aphérique en un point P est la résultante des vilesses de vibration envoyées par les divers points d'une étendue très-petite, ayant son centre au point A de l'onde qui est le plus voisin du point P.

556. Conséquences du principe précédent. — Le point A se trouvant, avec le centre lumineux O et le point éclairé P. sur une même ligne droite, on voit qu'il est permis de dire, dans un sens tout à fait précis, que la lumière se propage en ligne droite dans un milieu indéfini.

De plus, si l'on considère une série de points P<sub>1</sub>, P<sub>2</sub>, P<sub>3</sub>, . . . . situés à la même distance de l'onde sphérique que point P, les vitesses de vibration seront, à chaque instant, concordantes en ces divers points, puisque chacune d'elles sera la résultante des vitesses envoyées par une étendue très-petite et de surface constante, prise autour du point le plus voisin d'une même onde. L'ensemble des points P, P<sub>1</sub>, P<sub>2</sub>, . . . . c'est-à-dire la surface sphérique de rayon OP, sera donc une nouvelle surface de l'onde. Ains ile développement des conséquences du principe de Huyghens et les lois de la propagation des ondes sphériques conduisent, conume on devait s'y attendre, au même résolutat.

Enfin, l'onde de rayon OP est évidemment l'enveloppe de toutes les ondes sphériques, de rayon égal à AP, qui ont leurs centres aux divers points de l'onde de rayon OA.

557. Extension au can d'une onde de forme queleonque.
Ces diverses propositions peuvent se généraliser et s'étendre au
cas où, pour des raisons queleonques, telles que l'inégalité des chemins parcourus par les divers rayous lumineux ou la transmission
de est sayons à travers des unifieux transprustus de diverses unturés,

la surface primitive de l'onde ne serait pas sphérique, bien que le milieu fût isotrope.

Si l'on veut déterminer la vitesse de vibration envoyée par une onde non sphérique BAG en un point extérieur P, on cherchera d'abord le point A de la surface de l'onde qui est le plus voisin du point P (fig. 459); on mênera par la droite AP un plan qui



Fig. 45s.

coupe la surface de l'onde suivant la ligue AD, et l'on décomposera l'onde entière en bandes infiniment étroites, par une série de plans perpendiculaires au précédent. Il suffira ensuite de répéter les raisonnements relatifs à une onde sphérique, raisonnements qui ne sont fondés que sur les propriétées générales des maxima et des minima, pour en conclure que la vitesse totale de vibration envoyée au point P est, à chaque instant, la résultante des vitesses de vibration envoyées par le point A et par les points compris dans une très-petité étendue voisine.

On verra, de même, que la surface GPH, qui contient tous les points extérieurs dont la distance minima à l'onde BAC est constante et égale à AP, est une nouvelle surface de l'onde dérivée de la première; et il ne sera pas difficile de prouver que cette deuxième onde est l'enveloppe de toutes les ondes sphériques élémentaires, de rayon égal à AP, qui ont leurs centres aux divers points de l'onde BAC.— En effet, soit un point l'P pris sur la surface GPH et Infiniment voisin de P 1, soit "A! le point de l'Onde BAC infiniment voisin de P 2, soit "A! le point de l'Onde BAC infiniment voisin de A. tel que la distance AP' soit un minimum. On aura AP' > AP, a de te comme, par hypothèse, AP = AP', il s'ensuit que AP > AP. Donc le point P' sera extérieur à la sphère, de rayon AP, décrite autour du point A comme centre; en d'autres termes, l'onde GPH sera tangente à cette sphère, et elle sera également tangente à toutes les sphères de même rayon qui ont leurs centres aux divers points de BAG  $^{(0)}$ .

Donc, en général, pour obtenir l'oude dérivée d'une onde donnée, sphérique ou non sphérique, au bout d'un temps 1, l'aut, de tous les points de la première oude pris pour centres, décrire des sphéres acce un même rayon égal à V1, V dant la vilesse de propagation de la lumière, et chercher leur enveloppe commune.

Pour se rendre compte de la formation des ombres, il suffira d'examiner, sur quelques exemples, comment sont modifiées les conséquences qu'on vient de développer, lorsque les ondes sphériques sont limitées par des corps opaques. Le même examen fera connaître les causes de la diffraction et indiquera les caractères généraux des principaux phénomènes auxquels elle donne naissance.

# 558. Premiter exemple de diffraction.— Cas d'une large ouverture pratiquée dans un écran opaque indéfini.— Considérons d'abord le cas d'une ouverture large dans tous les sens : en d'autres termes, supposons que la lumière doive, pour pénétre dans un espace complétement clos, traverser une ouverture présentant une forme telle, que deux points de son contour ne puissent être très-voisins qu'à la condition de comprendre entre eux un trèspetit arc du contour.

La portion de l'onde sphérique comprise dans l'ouverture GH (fig. 453) sera seule ellicace; mais si l'on considère un point ettérieur P, assez éloigné des limites du cône MON circonscrit à l'ouverture pour que sa distance à un point quelconque du contour excède d'un nombre considérable de longueurs d'onde sa distance minima AP à l'onde sphérique, on n'anra rien à changer aux raisonnements relatifs au cas de l'onde illimitée, et l'on verra que la

<sup>(</sup>i) On fail abstraction des cas où l'onde primitive offrirait des points saillants ou rentrants, ou d'autres singularités géométriques.

vitesse de vibration envoyée à ce point est la résultante des vitesses envoyées par une petite portion de la surface de l'onde, voisine du point A: cette petite portion aura d'ailleurs une même étendue pour



tous les points qui seront situés à la même distance de la surface de l'onde que le point P. A l'intérieur du côme MON circonscrit à l'ouveture, il y aura donc, jusqu'à une certaine distance de la surface même de ce cône, une intensité lumineuse constante, ce qui est conforme au résultat fourni par l'espérience.

Si l'on considère, au contraire. un point Q voisin des limites du che circonscrit à l'ouverture, eu sorte que, en joignant ce point au point Q, on détermine sur l'onde un point B dont la distance aux limites de la partie efficace de l'onde ne soit plus très-grande dans tous les seus, relaivement à la longueur d'un arc élémentaire, les raisonnements qui établissent la constance de l'intensité lumineuse dans le cas d'une onde illimitée ne seront plus applicables : l'intensité deviendra donc une fonction de la position du point Q. Ori lest facile de voir que crette intensité offirira des maxima et des mima alternatifs ; car, si l'on prots sucressivement diverses positions

du point O, inégalement distantes des limites du cône circonscrit à l'ouverture, le voisinage de l'écran opaque supprimera, dans la vitesse résultante envoyée à ces points, tantôt des éléments qui affaiblissent les vitesses de vibration envoyées par les points voisins de B. tantôt des éléments qui tendent à les renforcer. Si l'on considère, en particulier, l'onde circulaire GAH, la partie BH produira le même effet au'une demi-onde indéfinie, pourvu au'elle contienne un nombre un peu grand d'arcs élémentaires; mais la partie BG produira un effet plus grand, si Q est placé de façon que BG comprenne, par exemple, un seul arc élémentaire; elle produira un effet plus petit. si Q est placé de façon que BG comprenne deux arcs élémentaires. L'onde circulaire limitée GH enverra donc, dans le premier cas, plus de lumière au point Q qu'une onde illimitée; dans le second cas, elle en enverra moins. On comprend donc que, au voisinage des limites du cône circonscrit à l'ouverture, il existe une série de maxima et de minima alternatifs. Quant à la position exacte de ces maxima et de ces minima, elle ne peut être obtenue qu'au moyen d'un calcul assez long, que l'on ne reproduira pas ici. - Il est d'ailleurs évident que ces positions dépendront de la grandeur absolue des arcs élémentaires, c'est-à-dire de la longueur d'onde correspondante à la nature de la lumière qui intervient dans le phénomène; par suite, dans le cas où la lumière incidente sera blanche, il se produira des franges de diffraction, teintes de diverses couleurs.

Enfin, les divers éléments de la partie efficace de l'onde donnant naisance à des ondes sphériques qui se répandent dans tous les sens, il ne peut y avoir, à proprenent parler, d'obscurité absolue dans l'espace extérieur au cône circonserit à l'ouverture. Mais il est aisé de vir que la vitesse de vibration en opoit R de cet espace décroit rapidement, à mesure qu'on s'éloigne des limites du cône circonserit. — En effet, la vitesse de vibration envoyée au point B par une onde circulaire telle que GH se réduit à une portion de la vitesse envoyée par l'arc élémentaire qui commence en G. et cela pour des raisons analognes à celles qui ont été développées plus haut; mais cet arc élémentaire décroît lui-même rapidement à mesure que l'on considére des positions du point B relles, que les droites OR

rencontrent l'onde en des points C de plus en plus éloignés de G. Donc, quant le point R s'éloigne des limites du cône circonscrit à l'ouverture, la vitesse de vibration qui lui est envoyée devient bien-tôt négligeable, par rapport à la vitesse envoyée à un point pris à l'intérieur du cône, à une distance où les franges de diffraction sont insensibles. De là la formation d'une ombre.

559. Deuxième exemple de diffraction.—Cas d'un large écran opaque. — Lorsqu'une onde sphérique ayant son centre en O rencontre un large écran opaque GH (fig. 454), on doit re-



Fig. 454.

garder comme efficace toute la portion de l'onde sphérique extérieure à la calotte supprimée par l'érrau. Or, si l'on prend, à l'extérieur du coné d'ombre théorique MON, un point P suffisamment foligné, on prouve, comme dans le cas précédent, que l'intensité lumineuse doit y être la même que si l'écran n'existait pas. Si, au contraire, on considère un point Q, dans une situation telle que la différence QG — QB soit d'un petit nombre de longueurs d'ondulation, l'intensité devient variable avec la position du point Q; en d'autres termes, le cône d'ombre théorique est entouré de franges de diffraction. — Enfin l'obscurité de l'espace intérieur au cône MON s'explique comme dans le cas précédent.

560. Vérifications expérimentales. — Dans les cas que l'on vient d'examiner succinctement, l'expérience confirme entièrement les conclusions de la théorie.

Lorsque les dimensions de la source lumineuse sont très-petites par rapport à sa distance aux écrans opaques, le passage de la lumière à l'ombre s'effectue par une série de maxima et de minima alternatifs, suivis d'une région où la lumière est rapidement mais graduellement décroissante. — Si l'expérience commune ne paraft rien didiquer de semblable, lorsque la source de lumière a des dimensions angulaires un peu sensibles, cela résulte de la superposition confuse des phénomènes de diffraction relatifs aux divers points de la source. Cette superposition conrourt d'ailleurs à la formation de la pénombre.

Ainsi la théorie géométrique des ombres, telle que la développent ordinairement les traités de perspective, donne des résultats conformes à l'expérience, dans les conditions habituelles d'éclairement dont le peintre, l'architecte et l'ingénieur ont à se préoccuper; mais le mécanisme vrai de la formation des ombres est tout différent de celui que suppose cette théorie.

561. Troistème exemple de diffraction. — Cas d'une ouverture étroite. — Lorsqu'un onde sphérique rencontre une ouverture étroite, pratiquée dans un écran, les raisonnements relatifs à l'onde indéfinie ne sont applicables à aucun point de l'espace situé au delà de cet écran : il r'a p plus d'éclairement constant dans l'intérieur du côuc circonscrit à l'ouverture, mais des mavima et des minima, dont la détermination est un problème de calcul intégral, plus ou moins difficile suivant les cas. — Il n'y a pas de raison non plus pour que l'intensité de la lumière décroisse rapidement et d'une manière continue en debors du cône circonscrit à l'ouverture. On peut ajouter même que, si la largeur de l'ouverture devient suffissamment petite, chaque onde circulaire interceptée par cette ouverture n'étant plus décompossible qu'en un petit nombre d'ares étémentaires, il y a diffusion d'un monvement vibratoire sensible dans toutes les directions.

L'accord de l'expérience avec ces conclusions fait disparaître une objection qu'on a fréquemment opposée à la théorie des ondes, sa-

VERBET, III. - Cours de phys. II.

voir, la limitation de la lumière par les ouvertures qu'elle traverse. La théorien à pas à expliquer comment un filet de lumière se limite que par une ouverture étroite : en fait, ce filet nese limite qu'autant que l'ouverture a une certaine largeur, et un rétrécissement excessif de l'ouverture a pour conséquence une diffusion à peu près égale de la lumière dans tous les sens.

Les ondes sonores admises dans un espace clos, par une ouverture limitée, doivent se comporter comme les ondes lumineuses, c'esta-à-dire se répandre dans tous les sens, toutes les fois que la différence des distances d'un point donné de l'espace à deux points quel-conques du contour de l'ouverture est d'un petit nombre de longueurs d'ondulation. Si l'on réfléchit que les longueurs d'ondes des sons perceptibles sont à peu près comprises entre 20 mètres et 1 centimètre, tandis que les longueurs des ondes lumineures sont comprises entre  $\frac{6}{1000}$  et  $\frac{4}{1000}$  de millimètre, la raison de la différence apparente que fournit l'expérience, entre les propriétés du son et celles de la lumière, devient inmédiatement évident des

562. Quatrième exemple de diffraction. — Cas d'un corps opaque étroit. — Quand une onde sphérique rencontre un corps opaque étroit GH (fig. 455), un point quelconque P', pris



dans l'intérieur du cône d'ombre théorique MON, reçoit des vitesses de vibration de grandeurs comparables, qui ont pour origines les bords opposés du corps étroit. De l'interférence de ces mouvements vibratoires résultent des franges intérieures, dont les positions sont faciles à déterminer lorsque le corps opaque a l'une de ses dimensions très-grande par rapport aux autres : lorsqu'il s'agit, par exemple, d'un li très-long et de très-petit diamètre.

Les mouvements vibratoires qui pénètrent dans l'ombre, des deux côtés de cet écran, sont évideniment convordants en tout point tel que P, situé à la même distance de ces deux côtés, et, par suite, le milieu de l'ombre géométrique est occupé par une frange brillante. — En un point P, tel que  $PH - PG = \frac{\lambda}{2}$ , on a une frange obscure; vient ensuite une frange brillante, ainsi de suite. Comme la différence PH - PG croît d'autant plus vite avec la distance PP' que le diamètre du fil GH est plus grand, les franges deviennent de plus en plus larges à mesure que le diamètre du fil diminue. De là l'expliration de la forme particulière des franges de diffraction qui s'observent dans l'ombre d'une aiguille, au voisinage de la pointe.

563. Franges produites par deux ouvertures étroites, égales entre elles et très-voisines. — Les conditions de l'interférence n'éprouvent aucune modification essentielle lorsqu'on substitue à l'onde indéfinie interrompue par un écran opaque étroit par le la condition de la condition



deux portions d'ondes limitées par deux ouvertures étroites, égales entre elles et très-voisines. L'ombre géométrique de l'intervalle des

23.

deux ouvertures est sillonnée de franges, dues à l'interférence des mouvements vibratoires qui ont ces deux ouvertures pour origines. — On sait que ce mode d'expérience est le seul par lequel Young ait tenté de justifier son principe des interférences.

L'appareil simple, formé de deux fentes étroites et très-rapprochées, se prête plus commodément que l'appareil et miroirs de Fresnel, ou même que le bijssime. à l'exécution de l'expérience importante qui est relative à l'effet everré sur les franges d'interférence par l'interposition d'une laune mince transparente (540), il suffit de placer la laune devant l'une des fente de l'appareil qui vient de décrire, ainsi que le montre la ligure 456, pour voir le système entier des franges d'interférence se déplacer du côté de la lame.

Si la lame transparente a une épaisseur telle que l'expression  $\epsilon(m-1)$  soit égale à un grand nombre de longueurs d'ondulation. les franges d'interférence disparaissent. Mais si, dans cet espace d'où les franges ont disparu, on place une fente étroite, et qu'à l'aide d'un prisme et d'une lentille on décompose la lumière qui éclaire cette fente, on aperçoit dans le spectre qu'on obtient, outre les raies de Frauenhofer, un nombre considérable de handes obscures : le milieu de ces bandes correspond aux rayons pour lesquels l'expression  $\epsilon(n-1)$  est evactement égale à un multiple impair de la demi-longueur d'onde. — Cette dernière expérience est due à MM. Fizeau et Foucault.

Les développements qu'on vient de donner suffisent pour faire concevoir par quels principes on peut se rendre compte des phénomènes de diffraction produits par tel système d'ouvertures que l'on voudra. — On ajouters simplement que, dans tous les cas auxquels le calcul a été appliqué jusqu'ici, l'accord de l'observation et de la théorie s'est soutenu jusque dans les détails les plus minutieux.

# RÉFLEXION ET RÉFRACTION.

- 564. Considérations générales. Soit une surface indéfinie, séparant deux milienx dans lesquels la vitesse de propagation des vibrations lummeuses n'est pas la même. Cette différence implique, soit l'inégalité des masses que ces vibrations mettent en mouvement, soit l'inégalité des forces par lesquelles le mouvement est déterminé, soit l'existence simultanée de ces deux inégalités; en d'autres termes, elle suppose que l'éther possède, dans les deux milieux, des densités ou des élasticités différentes, ou même que ces deux genres de différences existent à la fois. - Quoi qu'il en soit, lorsqu'un ébranlement produit dans l'un des milieux arrive à la surface de séparation, ces différences de constitution ne permettent pas que la couche d'éther ébranlée dans le premier milieu communique la totalité de sa force vive à la couche adjacente du second milieu, et revienne au repos en vertu de cette communication. Une partie de cette force vive reste dans le premier milieu; par conséquent, si l'on concoit une série d'ébraulements successifs, constituent un système de vibrations incidentes, leur effet sera de transformer chacun des points de la couche d'éther qui est, dans le premier milieu, adjacente à la surface de séparation, en un centre de vibration qui envoie du mouvement dans ce premier milien suivant toutes les directions, en même temps que tous les points de la couche qui est adjacente à la même surface dans le second milieu deviennent, pour ce second milieu, des centres de vibration. Les lois de la réflevion et de la réfraction doivent être des conséquences de la combinaison des effets des deny systèmes d'ondes ainsi produits.
- 565. Reflexion sur une aurface plane. Considérous d'abord le phénomène de la réflecion, et admettous que la surface réfléchissante soit un plan MNPQ (fig. 557), indéfiniment étendu. Soient S le point lumineux et R un point quelconque du premier ni-

lieu, sur lequel les vitesses réfléchies produisent un effet que nous nous proposons de déterminer.

Il arrive simultanément au point R une infinité de mouvements vibratoires, qui ont ponr origines les divers points A, A',... du



Fig. 457.

plan réfléchissant, et qui ont parcouru, du point S au point R, des chemins respectivement égaux à

$$SA + AR$$
,  
 $SA' + A'R$ ,

Supposons le point A tellement choisi que ce chemin ait la plus petite valeur possible. Il sera facile de démontrer, par des raisonnements semblables à ceux qui ont été développés dans la théorie de la diffraction, que la vitesse de vibration envoyée au point R se réduit à la vitesse renvoyée par le point A et par une étendue voisine, très-petite, de la surface réfléchissante (1). Il est donc permis de

1) On mênera, per exemple, par le point A une droite quelconque TV (fig. 458), et



l'on démontrera, en ayant égard aux propriétés générales des maxima et des minima, amsi qu'aux lois de l'interférence des vibrations, que le mouvement envoyé au point R par cette dire que la lumière se rend du point S au point R en suivant le plus conrt chemin, dans le cas de la réflexion comme dans le cas



Via Ma

de la propagation directe, et la recherche des lois de la réflexion revient à la détermination de ce plus court chemin.

Cela posé, rapportons le système à trois axes rectangulaires, et prenons pour plan xOy (fig. 459) le plan réfléchissant, pour plan xOz

le plan normal qui contient à la fois le point lumineux S et le point éclairé R, et faisons passer l'auc des : par le point S lui-même Désignons par la hauteur du point S au-dessus du plan xy; par k celle du point R, et par l'sa distance DO au plan y;; nous aurons, pour expression du chemin parcouru par la lumière réfléchie au point A dout les coordonnées sont x et y,

$$u = \sqrt{h^2 + x^2 + y^2} + \sqrt{k^2 + (l - x)^2 + y^2}.$$

Pour que cette expression soit minima, il faut que l'on ait à la fois

$$\frac{du}{dy} = 0$$

ρ

$$\frac{du}{dx} = 0$$
.

La première condition se réduit à

$$y = 0$$

drois indéfinie er reluit au mouvement envoje par une tres-petite longueur, venaue du point A. On miserre smulle mes infinité de droite partillés à TV, tesquelles déconposeront le plan réfléchissant en handes infiniment étroites ; pour claseune de ces bandes, on démonters que le mouvement qu'elle envoie su point la er réduit au mouvement qu'exotés de moirre point une très-petite étendue, vositée du point B pour lequel ta somme 50+ 810-6 au milleman rédic, de matérie au fait faite du plan à celle matérique des points. Be faits, ou réduires l'action de cette bande elle-même à l'artise, d'une très-petite partir, vositées de point s'action de cette bande elle-même à l'artise, il faut donc que le rayon incident et le rayon réfléchi soient contenus



Fig. 160.

dans un uième plan normal an plan réfléchissant.

Prenois doic maintenant le point A dans le plan passant par les normales abaissées de S et de B sur le plan réfléchissant, c'est-à-dire sur la ligue Oz-elle même, comme l'imbique la figure A6o. Alors la seconde condition pour que SAR soit le plus court chemin

devient, en faisant y=0 dans la dérivée de u par rapport à x,

$$\frac{x}{\sqrt{k^2 + x^2}} = \frac{I - x}{\sqrt{k^2 + (I - x)^2}};$$

or le premier membre représente le cosinus de l'angle SAO; le second membre, le cosinus de l'angle RAD; il fant donc que l'angle d'incidence soit égal à l'angle de réflexion.

566. Réflexion sur une surface quelconque. — Il est facile d'étembre les résultats qui précèdent au cas où la sufrace réfléchissante est quelconque.



Soient S (fig. 46 ) un point lumineux, S uns surface réfléchissante de forme quelconque, et R un point de l'espuere; soit A un point de la surface tel, que l'expression SA+AR soit un minimum. Si l'on prouve que cette espression est encere un minimum par rapport au plan tangent à la surface au point A, on aura prouvé que le plan SAR est un plan normal et que les droites SA et AR soit régalement inclinées.

sur la normale. Or, supposons que, relativement au plan tangent,

l'expression SA + AR ne soit pas un minimum : on pourra toujours trouver sur ce plan un point A' infiniment voisin de A et tel, qu'ou ait

$$SA^* + A^*B < SA + AB$$
,

la différence de ces deux quantités étant infiniment petite du premier ordre. Mais à l'on considère le point  $\Lambda'$  où la droite  $S\Lambda'$  rencentre la surface réfléchissante, il résulte des propriétés connues du plan tangent que la longueur  $\Lambda'\Lambda'$  est infiniment petite du second ordre. D'ailleux, la différence entre  $\Lambda'$ lle  $\Lambda'$ R est moindre que  $\Lambda'\Lambda'$ . Donc l'expression  $S\Lambda' + \Lambda'R$  ne différe de  $S\Lambda' + \Lambda'R$  que d'un infiniment petit du second ordre, et, par suite, l'inégalité ci-dessus aurait pour conséquence que  $S\Lambda' + \Lambda'R$  fut infiniment petit du premier ordre; ce qui est impossible, puisque  $S\Lambda + \Lambda'R$  est supposé un minimum.

567. Surface de l'onde réfléchie. — Le lieu des points tels que le plus court chemin de la lumière réfléchie entre ces points et



Fug. 16s.

le point lumineux ait une valeur constante est évidenment la surface de l'onde réfléchie,

Étant donnés un point lumineux S (lig. 469) et nue surface réfléchisante MN, pour construire la surface de l'onde réfléchie il suffira, d'après ce qui vient d'être dit, d'opérer comme il suit. On décrira, autour du point S comme centre, une sphère de rayon arbitraire SB; on mènera un rayon incident quelconque, rencontrant la surface réfléchissante en un point A; on prendra alors, sur la direction

de la droite délinie par les lois de la réflexion, une longueur AR égale à SB - SA on à AB, et l'on répètera cette construction pour

tous les points de la surface réfléchissante. - On prouvera facilement que la surface de l'onde est tangente à la sphère de rayon AR - AB, décrite autour du point A. Il suffira, pour cela, de remarquer que, si l'on preud un point R' infiniment voisin de R sur la surface de l'onde, et si A' est le point de la surface de l'onde qui a servi à déterminer R', on a

$$SA + AR' > SA' + A'R';$$

par suite, puisque la somme SA + AR est égale à SA' + A'R', on ашга

- L'onde réfléchie est donc l'enveloppe de toutes les ondes sphériques décrites des points de la surface réfléchissante, avec des rayons égaux à une grandeur constante diminuée de la distance de ces points au point lumineux.

Si maintenant on remarque que la sphère de rayon AB est une surface normale aux rayous incidents, on verra que cette construction de la surface de l'onde n'est autre que la construction d'une surface normale aux rayons réfléchis, qui se déduit de la théorie générale des caustiques (422.) - On pourra généraliser cette remarque, en supposant que l'onde incidente ne soit pas sphérique, par des raisonnements analogues à ceux



Fig. 463.

qu'on a faits dans le cas de la propagation de la lumière à travers un milieu homogène.

568. Réfraction au travers d'une surface plane. - Les développements dans lesquels on vient d'entrer, au sujet de la réflexion, permettent de réduire la théorie de

la réfraction à la recherche du chemin de plus prompte arrivée entre un point lumineux et un point éclairé, la surface réfringente étant supposée plane.

Rapportons encore le système à trois axes rectangulaires : prenons le plan réfringent PN (fig. 463) pour plan #Oy, et le plan normal qui contient le point lumineux S et le point éclairé R pour plan xOz; enfin, faisons passer l'ave O: par le point S. Désignons par h la distance du point S au plan réfringent, par k celle du point R au même plan, par l la distance OD du point R au plan yz, enfin par x et y les coordonnées du point I auquel a lieu la réfraction. Soient V la vitesse de propagation de la lumière dans le premier milieu, et U la vitesse de propagation dans le second : le temps nécessaire pour qu'un monvement vibratoire parti de S arrive en R, en suivant le chemin SIR, aura pour expression

$$\theta = \frac{\sqrt{k^2 + x^2 + y^2}}{\sqrt{1 + (1 - x^2)^2 + y^2}} + \frac{\sqrt{k^2 + (1 - x^2)^2 + y^2}}{\sqrt{1 + (1 - x^2)^2 + y^2}}$$

Pour que ce temps θ soit un minimum, il faut qu'on ait simultanément

$$\frac{d\theta}{dx} = 0$$

et

$$\frac{d\theta}{dx} = 0.$$

La première condition donne

$$y = 0$$
.

c'est-à-dire que le rayon réfracté et le rayon incident doivent être dans un même plan normal au plan réfringent.



Fig. 164.

Prenons donc maintenant le point I dans le plan passant par les normales ahaissées de S et de R sur le plan réfringent, c'est-à-dire sur l'axe Ox lui-même, comme l'indique la figure 464. Alors la seconde

condition pour que le temps  $\theta$ soit un minimum devient, en faisant y = o dans la valeur de la dérivée de  $\theta$  par rapport à x,

$$\sqrt[l]{\frac{x}{\sqrt{k^2 + x^2}}} = \frac{1}{U} \frac{l - x}{\sqrt{k^2 + (l - x)^2}}$$

c'est-à-dire

$$\sin i = \frac{V}{U} \sin r$$
.

Donc le rapport du sinus d'incidence au sinus de réfraction est constant, et égal au rapport des vitesses de propagation : conclusion conforme à la théorie des anneaux colorés sous l'incidence oblique (350), et à l'expérience de Fresnel sur le déplacement des franços d'interférence dù à l'action d'une mince lame transparente (56).

568. Surface de l'onde réfractée. — La recherche de l'onde réfractée revient encore, comme dans le cas de la réflation, à la recherche d'une surface enveloppe, qui est précisément une des surfaces normales aux rayons réfractés données par la théorie générale des caustiques (422).

Il est intéressant de remarquer que, lorsque la surface de séparration des doux milieux est un plan, l'onder fléchie est une sybérayant pour centre l'image du point lumineux; mais, dans ce cas, il n'en est pas ainsi de l'onde réfractée. Seulement, lorsque le point lumineux est à une assez grande distance pour que l'onde incidente puisse être regardée comme plane, l'onde réfractée devient plane, comme l'onde réfléchie.

569. Phénomènes de diffraction accompagnant la récation ou la réfraction par des aurânces limitées. — On peut démoniter, pour des surânces rélléchisantes ou réfringentes limitées, une série de lihéorèmes analogues à ceux qui ont été établis pour des ouvertures limitées, dans le cas de la propagation dans un même milieu. — Les lois géométriques de la réflexion et de la réfraction ne doivent donc être vérifiées par l'expérience qu'avec le même degré d'approximation et dans les mêmes conditions que les lois géométriques de la formation des ombres. Tontes les fois que l'étendue de la surface réfléchissante ou réfringente devient trep petite, ou que l'on considére des points troy ovoims des limites du

faisceau réfléchi ou réfracté, ces lois doivent souffrir des perturbations analogues à celles qui constituent les phénonènes de diffraction. En un mot, il doit y avoir une diffraction par réflexion ou par réfraction, comme une diffraction par propagation directe.

L'expérience suivante, qui est due à Fresnel, est une preuve de l'exactitude de ces conséquences. On recouvre de noir de fumée Pune des faces d'une lame de verre; on enlève ensuite cet enduit sut toute l'étendue d'un triangle très-allongé (fig. 465), et l'on fait



tomber sur la laune le faisceau lumineux émané d'un corps de trèspetites dimensions. Dans les parties où le triangle est suffisamment large, le faisceau réfléchi ou réfracté est sensiblement tel qu'il résulterait des lois géométriques de la réflexion on de la réfraction; il est seulement bordé de franges, pareilles aux franges de diffraction, et un peu plus large qu'il ne résulterait de ces lois. A mesure que l'on considère des régions correspondantes à des parties plus rétrécies du triangle, l'importance des franges devient plus sensible, la largeur du faisceau augmente, et, dans le voisinage du sommet, la lumière se réfléchit ou se réfracte à peu près avec la même intensité dans tous les sens.

570. Remarques relatives aux expériences par leqquelles on considère ordinairement les lois géométriques de la réflexion ou de la réfraction comme vérifiéea. — Le caractère approximatif que la théorie des ondes assigne aux lois de la réflexion et de la réfraction ne paratig gaére d'accord avec la précision des expériences que l'on considère ordinairement conune serrant à vérifier ces lois elles-mêmes. Mais il faut remarquer que toutes ces expériences reviennent à observer la coincidence de l'image réelle d'un point avec la croisée des fils d'un réticule, ou avec tout autre bejt esmblable, et que. dans les conditions où la théorie ordinaire des lentilles et des miroirs iudique la formation d'une image parfaite, la théorie des ondes conduit à une conclusion analogue.

Les surfaces des ondes réfléchies ou réfractées étant précisément les surfaces normales aux rayons lumineux de la théorie générale des caustiques, s'il arrive que, à la suite d'un nombre quelconque de réfractions ou de réflexions, les rayons émanés d'un point lumineux soient rendus convergents vers un foyer, la surface de l'onde, considérée après la dernière réflexion ou réfraction, ne pourra être qu'une surface sphérique concave, avant ce fover pour centre. Tous les éléments d'une pareille surface enverront évidemment en ce fover des vitesses de vibrations concordantes, puisqu'ils en sont tous à la même distance, tandis qu'en un point voisin les différences de marche auront pour conséquence une destruction partielle des mouvements vibratoires qui y concourent. L'intensité lumineuse sera donc plus grande au fover qu'en tout autre point, et, si l'on applique le calcul à la recherche de cette intensité, on trouve que l'effet produit dans le plan focal consiste dans la formation d'un disque lumineux, de très-petite étendue, environné d'un petit nombre de franges alternativement brillantes et obscures, dont l'éclat moyen est très-faible relativement à celui du disque central. - Les dimensions du disque et des franges sont d'autant moindres que le rapport entre la largeur efficace de la dernière surface réfléchissante ou réfringente et la distance du foyer a une valeur plus sensible. Comme, en vue de l'intensité lumineuse, on cherche à donner à ce rapport la plus grande valeur possible, eu égard aux aberrations dont la valeur est également fonction de ce rapport, il arrive toujours que les dimensions du disque lumineux et des franges qui l'environnent sont du même ordre de graudeur que les dimensions des plus petits objets visibles.

Ainsi, bien qu'en réalité l'image d'un point lumineux diffère beaucoup d'un point mathématique, la diffèrence échappe d'ordinaire à l'observation, et tout paraît se passer comme si les conséquences des lois géométriques de la réflexion et de la réfraction étaient rigoureussement varies. — Mais si l'on rétréeit, par un diaphragme suffisamment étroit, l'étendue des surfaces réfringentes ou réfléchissantes, toutes les perturbations dont on vient de parler se manifestent, et l'image d'une étoile, par exemple, se montre alors comme uu disque lumineux, de dimensions sensibles, environné d'une sorte de couronne dont la grandeur et la forme dépendent de celles du diaphragme que l'on a employé.

571. Causes générales de la diffusion. — La diffusion, qui accompagne toujours, à un degré plus ou moins sensible, la réflexion ou la réfraction, est produite par les inégalités superficelles que laisse nécessairement subsister l'opération mécanique du poli, ou par les poussières ténnes que l'atmosphère dépose à la surface des corps. Tant que les saillies formées par ces inégalités ou par ces poussières sont peu considérables relativement à la longueur d'onde, ur influence perturbatrice est insensible; mais, aussitôt que cette limite est dépassée, la réflexion et la réfraction font place à la diffusion. — Il n'y a donc pas à chercher une théorie particulière pour ce phénomère.

572. Difficultés offertes par le phénomène de la dispersion, dans la théorie des ondulations. — L'existeu de dispersion prouve que le rapport des viteses de propagation de la lumière dans deux milieux différents dépend, en général, de la durée des vibrations ou de la longueur d'onde. — De là résulte une difficulté, que les partisans du système de l'émission ont longtemps opposée à la théorie des ondes connue une objection insurunotable, et qui n'est pas encore entièrement résolue aujourd'hui.

La théorie mathématique de la propagation des mouvements vibratoires semblait en ellet conduire nécessairement à des équations différentielles du second ordre, qui n'admettaient comme solutions que des ondes planes ou sphériques ayant toutes la même vitesse de propagation, quelle que fût la durée de leurs vibrations. Fresnel a fait remarquer, le premier, que la forme généralement attribuée aux équations différentielles de la propagation des ondes tenait à ce qu'on

10 On n'a considéré, dans le raisonnement, que des miroirs ou des lentilles sans aberration mais, lunt que les aberrations sost petites, les mêmes conséquences subsistent à très-peu près. Les rayons lumineux devant tous passer à une trè-spelite distance d'un point déterminé, la surface de l'onde diffère en effet très-peu de celle d'une sphère ayant son centre en ce point. supposait les distances auxquelles les forres nodéculaires se font sentir incomparablement plus petites que la longueur d'ondulation: or cette hypothèse pourrait bien n'être pas aussi légitime dans le ras des ondes lumineuses que dans le ras des ondes sonores. — En dévelopant cet aperqu par l'analyse, Cauchy a montré que, dans un milieu forné de molécules disjointes, la vitesse de propagation des ondes est généralement une fonction de la longueur d'ondulation. Cette fonction tend vers une limite constante, lorsque la longueur d'ondulation devient très-grande par rapport au rayon de la sphère qui contient toutes les molécules rapables d'everrer une action sensible sur une molécule d'éterminée.

La possibilité théorique de la dispersion ne peut donc plus êter révoquée en doute, mais il reste à expliquer comment l'éther peut être constitué dans le vide, de manière que toutes les ondulations lumineuses s'y propagent avec la même vitresse, ainsi que cela paratti résulter du phénomène astronomique de l'abberration; tandis que, dans les corps pondérables, il est constitué de façon à transmettre les diverses ondulations avec une vitresse d'autant moindre que ces ondulations sont plus courtes.

573. Phénomènes d'absorption. — Les phénomènes de l'absorption, interprétés conformément au système des ondes, signifient que la force vive d'une série d'ébranlements transmis par un milieu élastique est moindre, dans certains cas, que la force vive de la série correspondante d'ébraulements incidents. Cette perte de force vive implique, soit la production simultanée de certains travaux moléculaires, travaux dont on trouve des exemples dans la décomposition chimique des sels d'argent ou de diverses matières organiques: soit la communication d'une partie du mouvement aux molécules pondérables des corps, communication qui se manifeste en particulier par l'échauffement de ces corps; soit enfin une émission simultanée de lumière, phénomène qui se produit surtout dans les corps phosphorescents. La vraie nature du phénomène général, ainsi que la cause qu'on doit lui attribuer, ne laissent place à aucun doute: iuais on n'a pas même essayé jusqu'ici d'en rechercher les lois par la théorie.

On peut seulement, à l'exemple d'un éminent physicien, M. Stokes, faire sentir par une analogie frappante la raison de la liaison que les expériences de MM. Kirchhoff et Bunsen ont établie entre l'absorption et l'émission d'une même espèce de rayons. - Lorsque plusieurs cordes vibrantes, identiques et également tendues, sont placées dans le voisinage les unes des autres, le son que produit le système, quand on le met en vibration d'une manière quelconque, dépend des dimensions, de la nature et de la tension des cordes. Or, si l'on fait naître successivement divers sons au voisinage du système, leur mouvement vibratoire se communique aux cordes par l'intermédiaire de l'air; mais, ainsi qu'on l'a vu en Acoustique, cette communication est d'autant plus facile que la hauteur du son produit approche davantage de celle du son propre des ondes. D'autre part, toute communication de mouvement, de l'air aux cordes, implique une diminution dans la force vive des ondes aériennes : le système absorbe donc avec la plus grande énergie précisément les ondulations qu'il est lui-même apte à produire en vertu de sa nature propre. C'est par un mécanisme de ce genre que tous les corps absorbent, dans la plus grande proportion, précisément les rayons qu'ils émettent eux-mêmes en plus grande quantité lorsqu'ils deviennent lumineux par incandescence.

#### DOUBLE RÉFRACTION.

574. Mistorique. — Érasme Bartholia découvrit, en 16 p., la propriété que possède le spath d'Islande, c'est-à-dire le carbonate de chaux en cristaux transparents rhomboédriques, de donner deux rayons réfractés pour cliaque rayon incident. Cette propriété atire insenté l'attention de Huyghens, qui chercha à s'en rendre compte dans le système des ondes. — Les lois auxquelles Huyghens fut conduit par ses hypothèses ont été vérifiées, dans les premières années de ce siècle, par les observations de Wollaston et de Malus : ces lois peuvent être envisagées aujourd'hui comme de simples résultats d'expérience.

575. Réfraction au travers d'une lame de apath d'Islande à faces parallèles. — Un rayon lumineux, en pénétrant dans un cristal de spath d'Islande, donne naissance à deux rayons réfractés, distincts l'un de l'autre, lors même que le cristal est limité par deux faces parallèles. En opérant ainsi avec un cristal de spath à faces parallèles, on constate facilement les deux faits suivants :

1º Si le rayon incident est normal, une rotation du cristal autour de ce rayon ne déplace qu'un seul des rayons réfractés.

a° Les deux rayons émergents sont toujours parallèles au rayon inventent; en conséquence, un objet assez éloigné pour que les rayons arrivant d'un de ses points sur le cristal soient sensiblement parallèles entre eux est toujours vu simple au travers de ce cristal; les objets plus rapprochés éprouvent une duplication plus ou moins complète, suitant leurs dimensions apparentes.

Il résulte du premier fait que l'un des deux rayons fournis par la réfraction d'un rayon incident normal est dirigé suivant le prolongement du rayon incident lui-même.

Il résulte du second fait que l'on peut étendre à la double réfraction la règle qui, dans l'étude de la réfraction simple, a reçu le nom de principe du retour inverse des rayons (406). En d'autres termes, si l'on représente par SI (fig. 466) un rayon lumineux tombant sur un



Fir. 466.

cristal de spath PQ, et si IR est l'un des rayons réfractés dans l'intérieur de ce cristal, la ligne IS sera également la direction d'émergence correspondante à un rayon venu de l'intérieur du cristal suivant BL.

576. Axe du apath d'Islande. — Sections principales. — Le spath d'Islande, tel qu'on le trouve dans la nature, affecte le plus ordinairement la forme d'un parallélipipède limité par des parallélogrammes d'angles égaux, assemblés de telle façon que deux sommets opposés du parallélipipède soient les sommets d'angles tribères régulers. Les angles plans de ces angles solides réguliers

sont obtus, et égaux à 101°5 h'; les angles dièdres sont pareillement

obtus, et égaux à 105°5'.

L'are des angles trèders réguliers, c'est-à dire la droite qui est également inclinée sur leurs trois arêtes, jouit de la propriété qu'en tout point du cristal toutes les propriétés physiques sont distribuées symétriquement autour d'une parallèle à cette droite. Elle peut donc recevoir le non d'are du cristal.— Il faut senheunt remarquer que l'axe du cristal n'est pas un axe matériel; que ce n'est point, par exemple, l'ensemble des molécules situées sur une droite déterminée, mais une simple direction, que l'on doit toujours supposer menée par le point autour daquel on étudie la réfraction ou tout autre obénomène. La longueur des arêtes des parallélipipèdes de spath est complétement indéterminée, puisqu'on peu la faire varier à volonté par la taille ou par le clivage<sup>10</sup>. Mais il est commode, en cristallographie, de considérer particulièrement le cas où toutes les arêtes deviennent égales : le cristal, limité alors par six rhombes égaux, pread le nom de rhombodér. Dans un cristal qui présente cette founla direction de l'axe est celle de la diagonale qui joint les deux sommets réguliers, et la symétrie de la forme cristalline autour de cette droite est évidente.

On est convenu d'appeler section principale le plan normal d'incidence, lorsque la direction de l'axe est contenue dans ce plan.

# 577. Béfraction au travers des prismes taillés dans le spath. — Rayons ordinaires. — Bayons extraordinaires.

- Lois expérimentales. Lorsqu'on taille, dans des morceaux de spath, des prismes ayant des angles réfringents différents et ayant leurs arêtes dans des directions différentes par rapport à l'ave, on reconnaît, en déterminant la position des raies de Frauenhofer dans les deux spectres auxquels ces prismes donnent généralement lieu, les divers faits suivants :
- 1° L'un des spectres est toujours composé de rayons qui sont réfractés conformément aux deux lois de Descartes (399): ces rayons peuvent recevoir, pour cette raison. le nom de rayons ordinaires.
- 2° Les rayons extraordinaires, qui produisent l'autre spectre, s'écartent des lois de Descartes : en général, ils ne demeurent même pas compris dans le plan normal d'incidence.
- 3° Lorsque le plan d'incidence contient l'axe, c'est-à-dire lorsque ce plan constitue une section principale du cristal, les rayons extraordinaires demeurent contenus dans ce plan, comme les rayons ordinaires; mais le rapport du sinus d'incidence au sinus de réfraction ne reste pas constant quand on fait varier l'angle d'incidence.
- 4° Si les arêtes du prisme ont été taillées parallèlement à l'axe, et si le plan d'incidence est perpendiculaire à ces arêtes, les deux

<sup>(</sup>i) On appelle clieage la rupture du cristal suivant des plans déterminés, sous l'influence d'un choc. Les faces de clivage du spath sont toujours parallèles aux faces des cristaux naturels.

rayons réfractés suivent les lois de Descartes, mais avec des indices différents.

On appelle indice extraordinaire l'indice de réfraction constant que présente, dans ce dernier cas, le rayon qui, dans toute autre condition, s'écarte complétement des lois de Descartes; ce rayon conserve d'ailleurs encore, pour cette raison, le nom de rayon extraordinaire. — L'indice ordinaire est l'indice de réfraction du rayon qui suit, dans tous les cas, les lois de Descartes; il a toujours la même valeur numérique, de quelque manière que le prisme ait été taillé.

Le tableau suivant indique les valeurs de l'indice ordinaire et de l'indice extraordinaire, pour les sept raies principales de Frauenhofer, d'après les expériences du physicien suédois Rüdberg.

B C D E F G H
Indice extraordinaire. . 1,4839 1,4846 1,4864 1,4887 1,4908 1,4945 1,4978
Indice ordinaire...... 1,6531 1,6545 1,6585 1,6636 1,6680 1,6762 1,6833

578. Expériences de Wollaston. — Expériences de Malus. — Comme le rayon estraordinaire sort, en général, du plan normal d'incidence, les cercles destinés à mesurer les indices de réfraction dans le cas de la réfraction simple ne peuvent servir à l'étude des propriétés de car ayon. On a construit récemment des appareils plus compliqués, au moyen desquels on peut mesurer à la fois la déviation du rayon extraordinaire et son inclinaison sur le plan normal d'incidence; mais ces appareils ont été rarement mis en usage jusqu'ici, et c'est par de tout autres moyens que les lois de Huyghens ont été rérifiées.

Wollaston observait la réflevion totale du rayon extraordinaire à l'intérieur du cristal. Il faisait varier, soit la direction de la face ré-fléchissante, soit la position du plan d'incidence, et il déterminait ainsi, dans des conditions diverses, la direction du rayon extraordinaire correspondante à un rayon extérieur parallèle à la surface réfringente. Afin de donner plus d'étendue à ses expériences, il met-lait successivement le cristal en contact avec des milieux très-diversement réfringents.

Malus avait fait graver, sur une planche de cuivre, un triangle rectangle très-allongé ABC (fig. 467) dont l'hypoténuse AC et le grand



côté de l'angle droit AB étaient divisée en parties égales, de longueurs connues. Sur ce triangle il possit un cristal de spath à faces parallèles, ce qui donnait, pour un observateur regardant la face supérieure du cristal. deux images, l'une ordinaire abe, l'autre extraordinaire a'bé'. Alors, à l'aide d'une lunette LH, mobile sur un cercle vertical [fig. 468], il vissit le point où l'image ordinaire



abe et l'image extraordinaire «Bé du triangle lui paraissaient se couper. Supposons que ce point appartienne dans l'image ordinaire au grand côté de l'augle droit, et dans l'image extraordinaire à l'hypoténuse. L'expérience ainsi faite montre que le rayon ordinaire parti d'un point détermine E du grand côté de l'angle droit et

le rayon extraordinaire parti d'un point déterminé F de l'hypotéusse de se confondent à l'émergence en un seul rayon GH, dirigé
suivant l'axe de la lunette. Par conséquent, en vertu du principe du
retour inverse des rayons, on counait les deux points de la face inférieure du cristal où riaient aboutir le rayon ordinaire et le rayon
extraordinaire provenant d'un rayon incident dirigé suivant l'axe de
la lunette. — Pour que les données de l'expérience soient complètes, il ne rette qu'à mesurer l'époisseur du cristal et à définir la
situation de la section principale par rapport su plan d'incidence, qui n'est autre que le plan dans lequel se meut la lunette. En faisant varier l'épaisseur du cristal, la direction des faces naturelles ou
artificielles par lesquelles il est limité, et la position de la section
principale, on pourra faire autant d'expériences qu'il sera nécessaire pour arriver à une connaissance complète des lois de la réfraction extraordinaire.

Ces lois peuvent être représentées assez simplement au moyen d'une construction géométrique due à Huyghens, dont il ne sera pas inutile de préparer d'abord la description par l'exposé d'une construction analogue, propre à représenter les lois de Descurtes dans le cas de la réfraction par les substances uniréringentes.

579. Construction géométrique des rayons passant d'un milleu uniréfrinçent dans un autre milleu uniréfrinçent dans un autre milleu uniréfrinçent Gent.—Soit un rayon indéent SI (fig. 469), 10mbant sur la surface de séparation MW de deux milieux uniréfringeuts, l'air et l'eau par exemple. Autour du point I décrivons une sphère avec un rayon I Adeque point de l'universe dans le premier milieu, la vitesse de propagation de la lumière dans le premier milieu, la vitesse de propagation dans le vide étant prise pour unité, puis, par le point A, oit le prolongement du rayon incident renconte cette sphère, menons un plan tangent; par l'intersection de ce plan avec la surface réfringente MM, menons un plan tangent à un sphère dout le rayon Ru et égal à la vitesse de la lumière dans le second milieu. La droite RI, qui joint le point d'incidence au point de contact R, étant perpendiculaire au plan tangent, sera perpendiculaire à l'intersection du plan tangent avec la surface réfringent de l'intersection du plan tangent avec la surface réfrince de la fintersection du plan tangent avec la surface réfrince de l'intersection du plan tangent avec la surface réfrince de l'intersection du plan tangent avec la surface réfrince de l'intersection du plan tangent avec la surface réfrince de l'intersection du plan tangent avec la surface réfrince de l'intersection du plan tangent avec la surface réfrince de l'intersection du plan tangent avec la surface réfrince de l'intersection du plan tangent avec la surface réfrince de l'intersection du plan tangent avec la surface réfrince de l'intersection du plan tangent avec la surface réfrince de l'intersection du plan tangent avec la surface refrince de l'intersection de l'i

<sup>(1)</sup> Le point E est évidemment tel qu'on ait AE = ag.

gente, et, par conséquent, contenue dans le plan perpendiculaire à cette intersection, qui n'est autre que le plan normal d'incidence qu'on a pris pour plan de la figure. D'ailleurs, en désignant



par V et U les vitesses de la lumière dans l'air et dans l'eau, c'està-dire les rayons des deux sphères, on a, par la considération des triangles BIA et BIR,

$$\sin IBA = \frac{V}{IB},$$

$$\sin IBR = \frac{U}{IB}.$$

d'où l'on tire

$$\sin IBA = \frac{V}{U} \sin IBR.$$

Comme IBA est égal à l'angle d'incidence, et que IBR est égal à l'angle de réfraction, IR est le rayon réfracté déterminé par les lois de Descartes.

580. Construction de Huyghens, pour le rayon ordinaire et le rayon extraordinaire dennés par us cristal de spath. — Supposons maintenant que le plan MMN'N' (fig. 470) sépare un milieu isotrope, où la lumière se meut avec la vitesse V, d'un cristal de spath. En prolongeant le rayon incident S jiusqu'à sa rencontre en A avec la sphère de rayon V qui a son centre au point 1, menant par le point A un plan tangent à cette sphère, et détermiant l'intersection BB' de ce plan et de la face friingente; enfin, en

M. F. 16

menant, par la droite BB', un plan tangent à une sphère de rayon égal à l'inverse de l'indice ordinaire, et déterminant le point de contact R, on obtiendra le rayon ordinaire IR (579). — On construira alors un ellipsoïde de révolution autour de l'ave du cristal IP.



Fig Age.

cet ellipsoide ayant pour demi-ave polaire l'inverse de l'indice ordinaire et pour demi-diamètre équatorial l'inverse de l'indice extraordinaire; par la droite BB' on lui mènera un plan tangent, et, en joignant le point de contact R' au point d'incidence I, on aura la direction du rayon extraordinaire IR'.

La traduction algébrique de cette construction est un problème de géométric analytique à trois dimensions, qui n'offre pas de difficultés, mais qui n'a d'intérêt que si l'on compare numériquement les résultats du calcul avec les données de l'observation. — Il nous reste à indiquer les cas où cette construction peut devenir plane.

581. Cas particuliers dans l'esquels les deux rayons peuvent étre obtenus par une consciruction plane. — La construction géométrique que l'on vient d'indiquer peut être effectuée dans un plan, aussi bien pour le rayon extraordinaire que pour le rayon ordinaire, dans les deux cas particuliers suivants :

4° Lorsque le plan d'incidence est une section principale, c'est-à-dire contient la direction de l'axe. — En effet, dans ce cas, tout plan perpendiculaire à cette section, men par une tangene à l'ellipse méridienne qui y est contenue, est tangent à l'ellipsoide des rayons extraordinaires. La figure 471 indique la construction telle qu'on peut alors l'effectuer. Le rayon incident étant représenté par S1, le

rayon ordinaire IR est construit comme il a été dit (579). L'axe étant supposé dirigé suivant PP', la figure montre comment l'ellipse



Fig 471.

méridienne de l'ellipsoide de Huyghens a servi à construire le rayon extraordinaire IR',

2° Lorsque l'axe du cristal est parallèle à la face réfringente et perpendiculaire au plan d'incidence. — L'ellipsoîde de Huyghens est alors



Fig. 47s.

coupé par le plan d'incidence suivant son équateur, et les plans menés par les tangentes à l'équateur, perpendiculairement au plan d'incidence, sont tangents à l'ellipsoïde. La figure 472 indique alors la construction à effectuer, étant donné le rayon incident SI, pour obtenir le ravon ordinaire IR et le ravon extraordinaire IR'. Le rayon extraordinaire suit d'ailleurs, dans ce cas, les deux lois de Descartes, comme il a été dit plus haut (577, 4°).

582. L'axe du spath se comporte, par rapport au rayon extraordinaire, comme répulsif. — Soit  $b = \frac{1}{n}$  l'inverse de l'indice ordinaire, et soit  $a = \frac{1}{m}$  l'inverse de l'indice extraordinaire; b est à la fois le rayon de la sphère des rayons ordinaires et le demiaxe polaire de l'ellipsoïde des rayons extraordinaires. L'ellipsoïde est donc tangent à la sphère à l'extrémité de l'axe de révolution. En outre, comme m est plus petit que n, la longueur a est plus grande que b, et l'ellipsoîde est extérieur à la sphère.

Cette propriété géométrique a pour conséquence un caractère optique remarquable, qui s'aperçoit facilement dans le cas particulier où la réfraction s'opère par une face parallèle à l'axe, dans un plan d'incidence également parallèle à l'axe. - La recherche des deux rayons dépend alors de la construction suivante, effectuée dans le plan



Fig. 473

d'incidence. Antour du point d'incidence I (fig. 473) on décrit un cercle de rayon V, un cercle de rayon b et une ellipse dont l'axe égal à b est parallèle à l'intersection du plan d'incidence avec la face réfringente. l'ave égal à u étant perpondiculaire à cette intersection. On prolonge le ryon incident jusqu'à sa rencontre en A avec le cerclé de rayon V, on mène la tangente AB, et, par le point B, on mène des tangentes BR et BR' au cercle de rayon b et à l'ellipse. Il résulte des propriétés de l'ellipse que les points de contact R et sont sur une même ordonnée QR' perpendiculaire à l'axe égal à b  $\Omega$ . Le rayon extraordinaire lR'est donc plus éloigné de la surface réfringente et, par conséquent, de l'axe, que le rayon ordinaire.

Cette rémarque, qui peut se faire également dans le cas où la face réfringente est perpendiculaire à l'ave, s'interpréterait dans la théorie de l'émission en disant que les molécules du rayon extraordinaire sont soumises à l'action de forces répulsives émanées de l'ave, qui modifient l'action habituelle des forces réfringentes. De là la qualification de répulsire, qu'on a donnée à la double réfraction du spath. Cette expression a été conservée, comme faisant image, bien que les idées sur la cause du phénomère aient totalement changé.

583. Passage de la lumière du spath dans un milleu uniréfringent. — Pour être en état de prévoir complétement l'effet du passage de la lumière au travers d'un cristal de spath, il faut encore connaître les lois de sa réfraction à l'émergence.

Si le rayon qui se propage à l'intérieur du cristal est un rayon ordinaire, on applique simplement les lois de Descartes, ou la construction équivalente.

Si c'est un rayon extraordinaire, on doit, en vertu du principe

(1) Représentons les équations du cercle et de l'ellipse par

et 
$$x^2+y^3=b^3$$
 on déduit de la première 
$$y=\sqrt{b^2-x^2},$$
 
$$y=\sqrt{b^2-x^2},$$

et de la seconde

$$y = \frac{a}{b} \sqrt{b^2 - x^2}.$$

Les ordonnées de l'ettipse et du cercle correspondantes à une même abscisse sont donc

du retour inverse des rayons, chercher la direction du rayon incident venu de l'extérieur, qui donnerait à l'intérieur du cristal le rayon extraordinaire qu'on a à considérer. — Soit SI ce rayon extraordinaire (fig.  $h_T h$ ); prolongeons sa direction jusqu'au point h



où il renontre l'ellipsoide de Huyghens; menons par ce point un plan tangent à l'ellipsoide, qui renochere la face réfringente suivant BB. Le rayon émergent devra être tel, que si, par le point où il rencontre la sphère de rayon égal à V, on mène à cette sphère un plan tangent, il aille couper la surface réfringente suivant BB. Il suffira donc de chercher le point de contact B, du plan tangent mené par BB' à la sphère de rayon V; la droite IR, sera le rayon émergent.

Cette construction n'étant pas toujours possible, si la sphère de rayon V est, en partie oue notalité, extérieure à l'ellipsoide de Huyghens, le rayon extraordinaire peut être réfléchi totalement, aussi bien que le rayon ordinaire. Mais une conséquence remarquable résulte de la situation relative de la sphère des rayons ordinaires de l'ellipsoide des rayons extraordinaires : c'est qu'il peut se faire que, sous une incidence donnée, le rayon ordinaire se réfléchisse totalement, tandis que le rayon extraordinaire donne naissance à un rayon demegrent. En effet, la droite déterminée par l'intersection du plan

entre elles dans un rapport constant, égal à  $\frac{a}{b}$ . Il en résulte que si, après avoir mené en R (fig. 4-73) la droite BB, tangente au cercle, on construit use nouvelle droite dont les ordonnées sicost, avec celles de BB, ce même rapport constant  $\frac{a}{b}$ , cette nouvelle droite, qui passere à réchemment par le point B, sera tangente à l'ellipse au point R'situé sur le procognement de l'ordonnée QB.

tangent à la sphère de rayon b avec la surface réfringente peut rencontrer la sphère de rayon V, tandis que la droite analogue détent minée par l'intersection de la face réfringente avec le plan tanget un ellipsoide extérieur à la sphère de rayon b serait tout entière en devince de la sphère de rayon V. — On verra plus loin une application importante de cette propriété.

584. Les rayons qui suivent la direction de l'axe dans l'intérieur d'un prisme biréfringent ne se divisent pas à la sortie. — Si le plan tangent qui détermine le rayon ordinaire touche la sphère de rayon à à l'extrémité de l'axe, il touche aussi l'ellipsoide de Huyghens au même point; par conséquent, dans ce cas, le rayon ordinaire et le rayon extraordinaire doivent être considérés comme confondus, ou, en d'autres termes, il n'y a pas double d'fraction. — Semblablement, il est indifférent de considérer comme ordinaire ou comme extraordinaire un rayon qui se présente à l'émergence en suivant la direction de l'axe: l'une et l'autre hypothèse conduisent au même rayon réfracté.

Il suit de là que si, au travers d'un prisme biréfringent, le rayon ordinaire suit la direction de l'aue, le rayon extraordinaire la suit également, et que la lumière ne se divise pas. — Cette propriété appartient exclusivement à l'aue. Suivant toute autre direction, il peut bien arriver que le rayon ordinaire et le rayon extraordinaire provenant d'un même rayon incident ne soient pas séparés à l'intérieur du cristal; mais la construction précédente fait voir qu'ils se sépareront à l'émergence, à moins que la face de sortie ne soit parallèle à la face d'entrée.

585. Vision des objets au travers d'un parallétipipéde de spath. — Lorsqu'on regarde un objet au travers d'un parallélipipède de spath et qu'on essaye de cacher l'une des deux images produites, en introduisant lentement une carte entre l'objet et le parallétipipède, on remarque que l'image qui disparaît la première est celle qui semble la plus éloignée de la carte.

La raison de cette sorte de paradoxe est facile à apercevoir. — Supposons, pour plus de simplicité, que le plan normal aux faces réfringentes, mené par l'œil O et par l'objet A, soit une section principale du cristal MN (fig. 475). Soit Al un rayon incident tel, que le



Fig. 4-5.

rayon ordinaire IB auquel il donne naissance sorte du cristal de fagon à passer par le centre optique de l'œil O; l'image ordinaire du point A sera reportée en un point B, sur la direction OR prolongée. Admettons que l'image extraordinaire soit reportée en un point B, situé sur la droite ORI qui passe au-dessous de B. Le rayon incident, dont R'O est le rayon émergent, s'obtiendra, d'après un principe connu, en menant par A une paralléle Al 'à OR; la direction du rayon extraordinaire à l'intérieur du cristal s'obtiendra en joignant l'R'. On voit que cette direction croise celle du rayon extraordinaire, ce qui rend immédiatement compte de l'effet produit par le mouvement de la carte. — Ce phénomène a été signalé par Monge.

586. Extension des lois de Huyghens aux divers cristaux. — Lois de Fresnet. — Les lois de Huyghens ne convienant pas seulement au spath d'Islande: elles 'appliquent encore, avec des modifications secondaires, à un grand nombre de cristaux, mais elles ne sont au fond qu'un cas particulier de lois plus générales, qui ont été dévouvertes par Fresnet. — En tenant compte du travail à la fois théorique et expérimental de ce grand physicien, ainsi que des observations optiques et cristallographiques de Haûy, de Malus. de Biot, de Brewster, on peut résumer les lois de la réfraction dans la série suivante de propositions :

1° Tous les fluides, tous les solides non cristallisés, et ceux qui sont cristallisés dans le système cubique, sont uniréfringents; ils réfractent la lumière conformément aux lois de Descartes (Haūy).

a° Tous les cristaux qui sont constitués symétriquement autour d'un axe cristallographique principal (prisme droit à base carrée, rhomboèdre, prisme hexagonal et formes dérivées) sont biréfringents; ils réfractent la lumière conformément aux lois de Huyghens. En conséquence, on les réunit sous la dénomination commune de cristaux d un axe (Brewster). - Mais on doit distinguer ces cristaux en deux catégories, suivant que l'indice ordinaire est plus grand ou plus petit que l'indice extraordinaire. Dans les premiers, qui ont pour type le spath, l'ellipsoïde de Huyghens est extérieur à la sphère, et le rayon extraordinaire tend à s'écarter de l'axe plus que le rayon ordinaire. Ce sont les cristaux répulsifs ou négatifs. Dans les autres, qui ont pour type le quartz ou plutôt le zircon (1), l'ellipsoïde est intérieur à la sphère, et le rayon extraordinaire tend à se rapprocher de l'axe. Ce sont les cristaux attractifs ou positifs. - Il n'y a d'ailleurs aucune liaison entre la forme cristalline et la nature attractive ou répulsive de la double réfraction.

3º Tous les autres cristaux (prisunes droits à base rectangle, prismes obliques et formes dérivées) sont encore birifringents; mais ils réfractent la lumière suivant des lois toutes différentes des lois de Huyghens. On leur donne le nom de cristaux à deux axes, à cause d'une propriété qui ne pourra être clairement expliquée qu'à l'occasion de la polarisation chromatique (Brewster).

Dans ces derniers cristaux, il n'y a nas, à proprement parler, de rayon ordinaire; mais il existe toujours trois plans rectangulaires dans lesquels l'un des rayons réfractés suit les lois de Descartes, l'autre rayon demeurant contenu dans le plan normal, et suivant une loi analoque à celle du rayon extraordinaire dans les cristaux à un axe. Ces trois plans remarquables reçoivent le nom de sections principales; dans les cristaux dérivés du prisme droit à base rectangle, ils sont

<sup>(</sup>i) Les lois de Hnyghens épronvent, dans le quartz, de très-légères perturbations qui seront indiquées plus loin.

parallèles aux trois systèmes de faces du prisme. — Si l'on désigne par a,b,c les inverses des indices de réfraction qui correspondent aux trois sections principales, et que l'on construise la surface dont l'équation rapportée aux plans des trois sections principales est

$$(x^{2}+y^{2}+z^{2})(a^{2}x^{2}+b^{2}y^{2}+c^{2}z^{2})-a^{2}(b^{2}+c^{2})x^{2}-b^{2}(a^{2}+c^{2})y^{2} -c^{2}(a^{2}+b^{2})z^{2}+a^{2}b^{2}c^{2}=0.$$

les axes des x, des y et des z étant respectivement perpendiculaires aux sections principales où les indices de réfraction sont  $\frac{1}{a} \cdot \frac{1}{b} \cdot \frac{1}{a}$  con pourra déterminer les deux rayons réfractés par une construction semblable à celle de Huyghens. On prolongera le rayon incident jusqu'à sa rencontre avec la sphère dont le rayon est égal à la vitesse de propagation de la lumière dans le milieu extérieur, et l'on déterminera l'intersection de la face réfringente avec le plan tangent à la sphère mené par ce point de rencontre. On mèner ensuite, par cette droite, les deux plans tangents à la surface que définit l'équation précédente : les droites qui joignent le point d'incidence aux deux points de contact seront les directions des deux ravons réfractés. (Fresnel.)

### POLARISATION.

#### POLABISATION PAR LES CRISTAUX BIRÉFRINGENTS.

587. Polaritation des rayons transmis par un erital biréfringent à un axe, sous l'incidence normale. — Befinitions. — Pour définir expérimentalement la lumière polarisée, il suffit de se reporter à une ancienne observation de l'uyghens, observation qui a été renouvéle par Malus.

On a vu précédemment que, quand on considère les deux faisceaux dans lesquels un cristal biréfringent comme le spath d'Islande décompose un faisceau lumineux, venu directement du soleil ou d'une source de lumière artificielle, ou diffusé par les nuées atmosphériques, ces deux faisceaux paraissent à l'oril d'une égalité absolue, au moins tant que l'incidence diffère peu de l'incidence normale. — Si, au contraire, les deux faisceaux issus d'une première double réfraction sont reçus ensuite sur un second cristal biréringent, les quatre faisceaux qu'on obtient alors présentent généralement des inégalités d'intensité peut, dans certains cas particuliers, aller jusqu'à l'extinction absolue de certains de ces faisceaux : on observe alors qu'il disparaît toujours deux faisceaux à la fois, sur les quatre faisceaux qu'on obtenait dans le cas général.

Considérons d'abord ce qui arrive au rayon ordinaire sorti du premier cristal, et supposons qu'il rencontre toutes les faces réfringentes du premier et du second cristal sous des incidences peu éloignées de la nonnaie. — L'expérience montre que les deux rayons aurquels il donne naissance, par son passage dans le second cristal, éprouvent la série de variations représentée par le tableau suivant, dans lequel on a désignée par 00° le rayon ordinaire émergent du second cristal, par 0E' le rayon extraordinaire, par a l'angle des sections principales des deux cristaux; on a supposé l'intensité du rayon. auant sou passege dans le second cristal, crpérentée par l'unité.

|                          | INTENSITÉ DE OO'. | intensité de Ol |
|--------------------------|-------------------|-----------------|
| $\alpha = 0 \dots \dots$ | 1                 | . zéro          |
| α > 0                    | décroissante      | . croissante    |
| $\alpha = 45^{\circ}$    | 1/2               | . 1             |
| α > 45°                  | décroissante      | . croissante    |
| 7 00°                    | zéro              |                 |

Malus a fait remarquer que, dans ces diverses positions relatives, les intensités des rayons émergents paraissent pouvoir être assez exactement représentées par les formules

$$00' = \cos^2 \alpha,$$

$$0E' = \sin^2 \alpha.$$

Les phénomènes de la polarisation chromatique, qui seront étudiés plus loin, montrent que ces formules représentent la loi exacte du phénomène.

Si l'on observe de même les variations d'intensité des deux rayons dans lesquels le second cristal divise le rayon extraordinaire veu du premier, on trouvera que les intensités de ces rayons EO et EE' prennent successivement les valeurs représentées dans le tableau suivant :

|                               | INTENSITÉ DE EU . | INTENSITÉ DE EL                  |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| α 0                           | zéro              | . 1                              |
| 2 > 0                         | croissante        | <ul> <li>décroissante</li> </ul> |
| $\alpha = 45^{\circ}, \ldots$ | 1                 | . 1/2                            |
| α > 45°,                      | croissante        | décroissante                     |
| a = 90°                       | 1                 | zéro                             |

On est d'ailleurs conduit à admettre, avec Malus, les formules suivantes comme représentant les intensités de ces deux rayons émergents :

$$EO' = \sin^2 \alpha$$
.  
 $EE' = \cos^2 \alpha$ .

Le rayon ordinaire et le rayon extraordinaire transmis par le premier cristal ont donc une propriété commune. L'un ou l'autre, recu sur un second cristal biréfringent, se divise en deur rayons d'intensités variables, et deux positions retangulaires de la section principale du second cristal éteignent successivement le rayon ordinaire et le rayon extraordinaire émergents. — On est convenu d'appeler rayon polarisé tout rayon doué de cette propriéé remaquable, et plus de polarisation le plan auquel est parallèle la section principale du cristal sur lequel on reçoit le rayon polarisé, lorsque le rayon extraordinaire émergent s'éctait (u).

Il résulte de ces définitions que, dans l'expérience qui précède, pour le rayon ordinaire fourni par le premier cristal, le plan de polarisation est la section principale de ce cristal; pour le rayon extraordinaire, c'est le plan perpendiculaire à la section principale.

588. Polariantion par les cristaux hiréfringents en général. — Quelle que soit l'incidence sous laquelle s'opère la double réfraction par les cristaux à un ave, le rayon ordinaire et le rayon extraordinaire sont toujours polarisés, mais leurs plans de polarisation n'ont pas, en général, les situations qu'on vient de définir : ce qui précède ne s'applique rigoureusement qu'au cas où l'incidence est normale. Seulement, ces deux plans sont toujours à peu près perpendiculaires l'un su'autre, et ils approchent d'autant plus de l'être exactement que la double réfraction est plus faible.

Dans les cristaux à deux axes, où il n'y a plus, en général, de section principale, les deux rayons sont encore polarisés, et leurs plans de polarisation sont encore sensiblement à angle droit l'un avec l'autre.

Enfin, si l'incidence sur le second cristal est notablement différente de l'incidence normale, les lois de variation des deur rayons réfractés s'écartent plus ou moins de la simplicité des lois précédentes, mais il eviste toujours deux positions du cristal, à peu près perpendiculaires l'une à l'autre, pour lesquelles le rayon ordinaire et le rayon extraordinaire s'étériguent successivement.

<sup>43</sup> Ces expressions, empruntées au système de l'émission, rappellent que le rayon de lumière auquel elles s'appliquent n'est pas constitué de la même façon par rapper it lous les plans qui on pent morer par a dicretion, et que ses propriété dépendent de l'orientation d'un certain plan, de même que les actions d'un simant sur un point extérieur dépendent de l'orientation de la figure des poles.

589. Lumière naturelle. — On appelle lumière naturelle la lumière qui donne toujours dans un cristal biréfringent deux rayons d'égale intensité, quelle que soit la position de la section principale de ce cristal.

La lumière du soleil ou des étoiles, la lumière des gaz incandecents, la lumière diffusée par les nuées aimosphériques, jouissent, comme on l'a dit plus haut, de cette propriété. Elle appartient également au faisceau lumineux que l'on compose en réunissant les deux faisceaux égaux et polarisés à angle droit dans lesquels un cristal biréfingent a divisé un faisceau naturel; de là résulte que, indépendanment de toute théorie, il est permis de considérer un faisceau de lumière naturelle comme équivalent au système de deux fuisceaux d'égai intensit ; polarisés dans des plans rectangulaires.

590. Lumière partiellement polariaée. — Si l'on superpose un faisceau de lumière naturelle à un faisceau de lumière polarisée, et si on reçoit le faisceau résultant sur un cristal biréfringent, il se partage en deux faisceaux, d'intensités généralement inégales, mais dont aucun ne se réduit à zero, pour aucune position du cristal. Cette propriété caractérise l'état de podrautaine partielle. — Le plan de polarisation partielle est parallèle à la position de la section principale du cristal qui donne au faisceau ordinaire son intensité maxima, et au faisceau extraordinaire son intensité maxima.

On obtient aussi de la lumière partiellement polarisée par la superposition de deux faisceaux polarisés à angle droit, d'intensités inégales.

591. Analyse d'un faisceau particilement polariaé, au moyen des cetataux bieférinçants. — Il vésule des définitions précédentes que l'on peut toujours, à l'aide d'un cristal biréfringent, déterminer si un faisceau lumineux est naturel, complétement polariée ou particilement polariée ou particilement polariée ou particilement polariée.

Lorsqu'il s'agit d'un faisceau partiellement polarisé, il suffit de mesurer l'intensité du faisceau ordinaire et celle du faisceau extraordinaire, dans la position du cristal qui rend la première maxima et la seconde minima, pour obtenir aisément les proportions de lumière naturelle et de limière polarisée qui entrent dans la composition du faisceau. — En effet, si lon désigne par a et δ ces proportions, et si l'on représente par a l'angle de la section principale du cristal avec le plan de polarisation primitif, dans une orientation quelconque du cristal, le rayon ordinaire émergent sera formé de la moitié de la lumière incidente naturelle et d'une fraction de la lumière polarisée exprinée, en vertu de la loi de Malus, par cos² α; son intensité sera d'onc

$$\frac{a}{2} + b \cos^2 \alpha$$
.

L'intensité du rayon extraordinaire émergent sera, de même,

$$\frac{a}{a} + b \sin^2 \alpha$$
.

Ces deux intensités sont égales entre elles lorsqu'on a, en particulier,  $\alpha=45$  degrés. — La première est maxima et la seconde minima, lorsque  $\alpha=0$ ; leurs valeurs se réduisent alors à  $\frac{a}{\alpha}+b$  et à  $\frac{a}{\alpha}$ .

Les opérations qu'on vient d'indiquer constituent l'analyse du rayon lumineux. Le cristal biréfringent qui sert à les effectuer reçoit le nom de cristal analyseur. — L'expression de cristal polariseur n'a pas besoin d'être définie.

592. Prismes bireferingents.— Un cristal birefringent à faces parallèles ne peut être employé comme analyseur ou comme polariseur qu'à la coudition de séparer complétement le faisceau ordinaire et le faisceau extraordinaire qui proviennent du faisceau incident. Or, on trouve racement des fragments de spath assex épais et assez purs pour opérer cette séparation d'une manière complète, lorsque le faisceau incident est un peu large; le quartz, quon trouve plus facilement en cristaux de grandes dimensions, est si peu biré-fringent que le passage au travers d'une lame à faces parallèles ne peut séparer que des faisceaux très-déliés; les autres matières cristallines ne conviennent guère mieux pour cette expérience. — De là la nécessité d'avoir recours aux primes biréfringents; il suffit d'ailleurs de leur donner un angle assex petit, ce qui a l'avantage

de permettre d'avoir, pour tous les rayons, des incidences voisines de l'incidence normale. Mais il est nécessaire d'achromatiser ces prismes, ce que l'on ne peut réaliser à la fois d'une manière exacte pour le rayon ordinaire et pour le rayon extraordinaire.

593. Prisme de Nicol. — Modification de Foucault. — On préfère, dans la plupart des cas, à un prisme biréfringent achromatisé, l'appareil connu sous le nom de prisme de Nicol. - C'est un parallélipipède de spath, qui est limité par des faces parallèles aux faces naturelles, et qui a été scié en deux, suivant un plan perpendiculaire à la section principale; on a ensuite réuni les deux moitiés. en plaçant entre elles une couche mince de baume du Canada. L'indice de réfraction de cette substance étant intermédiaire entre l'indice ordinaire et l'indice extraordinaire du spath, il peut arriver que, à partir d'une incidence convenable, les rayons ordinaires se réfléchissent totalement, les rayons extraordinaires étant librement transmis. On donne à la coupe faite dans le cristal une direction telle, que cette condition soit satisfaite pour les rayons qui tombent sur ses bases sous des incidences voisines de la normale, et l'on noircit les faces latérales pour éviter les réflexions intérieures. En même temps, afin de ne pas augmenter inutilement la longueur du parallélipipède, on s'arrange de manière que la coupe passe par les deux sommets réguliers opposés : les rapports de longueur des arêtes du parallélipipède sont alors déterminés,

D'après ce qu'on a vu plus haut (548), l'interposition du baume du Ganada entre les deux moités du cristal que l'on rapproche l'une de l'autre n'est pas nécessaire : à la surface d'une lame d'air, l'incidence peut être telle, que le rayon ordinaire se réfléchises totalement, le rayon extraordinaire étant transmis. Il arrive même que la valeur de l'angle d'incidence pour laquelle ce pbénouène se produit est moindre quand les rayons arrivents une lame d'air que lorsqu'ils tombent sur une couche de baume du Ganada, ce qui permet de donner au prisme une longueur moindre par rapport à sa largeur. — On obtient donc ainsi plus aisément des appareils propres à polariser de larges faisceaux de lumière naturelle; mais les nicidences sous lesquelles la réflexion du rayon ordinaire est nicidences sous lesquelles la réflexion du rayon ordinaire est

totale sont resserrées entre des limites beaucoup plus étroites que lorsqu'on conserve la couche interposée de baume du Canada. Les deux espèces de prismes ne peuvent donc pas, dans toutes les expériences de polarisation, être indifféremment substituées l'une à l'autre. — Cette modification intéressante du prisme de Nicol est due à Léon Foucault.

- 594. Propriétée de la sourmaline et des cristaux analogues. — On trouve dans la nature un certain nombre de cristaux dont la tournaline est le type, et qui polarisent la lumière comme un prisme de Nicol, parce que, sous une épaisseur suffisante, ils arrêtent totalement l'un des rayons produits par la double réfraction, en laissant passer l'autre.
- Si, dans une tourmaline un peu fortement colorée en vert ou en brun, on taille une plaque parallèle à l'axe, ayant une épaisseur d'un ou deux millimètres, et qu'on la fasse traverser par un faisceau lumineux qui en couvre toute l'étendue, le faisceau émergent est polarisé dans un plan perpendiculaire à l'axe et est formé uniquement de rayons extraordinaires. Réciproquement, un faisceau qui est primitivement polarisé dans un plan parallèle à l'axe de la tourmaline, et qui, dans le cristal, donne naissance uniquement à des rayons ordinaires, est entièrement arrêté par cette plaque.

De là résulte que deux plaques semblables, mises à la suite l'une de l'autre, transmettent en partie ou arrêtent en totalité la lumière incidente suivant que leurs aves sont parafèlles ou croisés à angle droit. — Un pareil système de deux plaques de tourmaline, mobiles dans des anneaux placés aux deux extrémités d'une pince métallique, constitue la pince de tourmaline, dont les minéralogistes font un fréquent usage, ainsi qu'il sera expliqué plus loin.

595. Prisme de Mochon. — Soient deux prismes rectangles égaux, ABC. ADC (fig. 476), taillés dans un cristal de quartz de façon que l'ace soit, dans l'un, perpendiculaire à la face AB; dans l'autre, parallèle aux arétes réfringentes. Réunissons ces deux prismes par leurs faces hypoténuses, et faisons tomber sur le premier un rayon de lumière BH, normalement à la face AB. Comme ce rayon

arrive suivant la direction de l'axe, il pénétrera dans le cristal sans se diviser; mais, en rencontrant le second prisme au point I, il se partagera en deux autres rayons qui suivront à l'entrée et à la sortie



Fig. 576.

les lois de Descartes, puisque l'ave du second prisme est perpendiculaire au plan d'incidence. D'ailleurs, le rayon incident S1, qui se propage dans le premier prisme suivant l'ave, doit être considéré comme un rayon ordinaire ayant pour indice de réfraction n. Soit maintenant m l'indice extraordinaire du quartz; en pénétrant dans le second prisme, le rayon S1 se décomposera en deux autres, savoir : un rayon ordinaire qui, d'après un principe connu (407), aura alors pour indice de réfraction n. c'est-à-dire l'unité, et un rayon extraordinaire qui aura pour indice de réfraction m. quantité qui. pour le quartz, est plus grande que l'unité.

On voit donc que le rayon ordinaire fourni par le second prisme suivra la direction primitive SI, et que, rencontrant normalement la face CD, il émergera finalement sans avoir changé de direction. Le rayon extraordinaire, pénétrant en I, se rapprochera de la normale: en émergeant en R, il s'écartera de la normale à la face d'éuergence; et si fon désigne par a l'angle BAC ou CAD, par l'angle du rayon IR avec la normale à la face AC, et par 3 l'angle du rayon émergent RP avec la normale à la face CD, c'est-à-dire avec le rayon IN, on aura, en remarquant que l'angle a est égal à l'angle d'incidence au point I.

$$\sin \alpha = \frac{m}{n} \sin r,$$
  
$$\sin \delta = m \sin (\alpha - r).$$

Or, pour le quartz, le rapport  $\frac{m}{n}$  de l'indice de réfraction ordinaire à l'indice de réfraction extraordinaire est très-voisin de l'unité : les valeurs numériques des quantités m et n sont sensiblement m=1,55 et  $n=1,5\delta$ . Dès lors, l'angle r diffère très-peu de  $\alpha$ , et la différence  $\alpha-r$  est très-petite; par suite,  $\sin{(\alpha-r)}$  peut se remplacer par  $(\alpha-r)$ , et  $\sin{\beta}$  par  $\delta$ : alors la seconde équation se réduit à la relation approchée

$$\delta = m(\alpha - r)$$
.

Quant à la première, on peut la mettre sous la forme

$$n\sin\alpha = m\sin\left[\alpha - (\alpha - r)\right],$$

ou bien, en développant le sinus de la différence  $\alpha-(\alpha-r)$  et se bornant à la même approximation que plus haut, c'est-à-dire remplaçant  $\cos{(\alpha-r)}$  par l'unité et  $\sin{(\alpha-r)}$  par  $\alpha-r$ ,

$$n \sin \alpha = m \sin \alpha - m(\alpha - r) \cos \alpha$$
,

ce qui donne

$$\alpha - r = \frac{m-n}{m} \tan \alpha$$

En substituant maintenant cette valeur de  $\alpha-r$  dans la valeur de  $\delta$ , il vient

$$\delta = (m-n) \tan \alpha$$

ou, ce qui revient au même,

tang 
$$\delta = (m - n) \tan \alpha$$
.

On donne au système de ces deux prismes le nom de prisme de Rochon. — Les rayons qui tombent sur un pareil système, sous des incidences peu inclinées, doivent se comporter à très-peu près comme si leur incidence était normale (1).

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> Au premier abord, il peut sembler que, si l'incidence n'est pas exactement normale, il doit y avoir deux rayons réfractés dans le premier prisme et quatre dans le second; mais, comme les sections principales des deux prismes sont rectangulaires, ces quatre rayons se réduisent à deux, en vertu des lois de la polarisation.

596. Lunette de Rochon. — Il résulte de l'étude qui précède que, si l'on place un prisme de Rochon C (fig. 477) entre l'objectif O d'une lunette et le foyer principal de cet objectif, un objet extérieur donnera dans le plan focal deux images, l'une ordi-



Fig 477.

naire A.B., l'autre extraordinaire A.B., En déplaçant le prisune, oppourra amener ese deux images à se toucher par leurs bords opensés, A., B., Si alors on désigne par I la grandeur de l'image, par h sa distance au prisme, on aura, en vertu de la petitesse de l'angle d et de l'égalité approximative des longueurs CBs, CBs,

$$1 = h \operatorname{tang} \delta$$
.

D'ailleurs, en désignant par O la grandeur de l'objet, par D sa distance à l'objectif et par F la distance focale, on a toujours

$$\frac{O}{D} = \frac{t}{F}$$
.

De là on tire

$$\frac{O}{D} = h \frac{\tan \delta}{F}$$

expression qui pourra servir à déterminer, par une mesure de h, celle des deux quantités 0 et D qu'on ne counaitra pas, ou leur rapport, c'est-à-dire le diamètre apparent de l'objet. Pour cela, il suffira que  $\frac{\tan g^2}{2}$  soit connu une fois pour toutes, et c'est à quoi l'on parviendra aisément par une observation faite sur un objet de grandeur connue, placé à une distance connue.

C'est ainsi qu'on peut déterminer, par une observation unique et rapide, et avec une approximation suffisante, la distance à laquelle

se trouve un corps de troupes ou une pièce d'artillerie. — On a rononcé à se servir du prisme de Rochon dans les observations astronomiques, à cause des irisations dont l'image entraordinaire est toujours bordée. Quant à l'image ordinaire, il résulte de la marche des réfractions successives qu'elle est exectement achromatique.

## POLARISATION PAR RÉFLEXION ET PAR RÉFRACTION SIMPLE.

- 597. Polariantion par réflexion. Expériences de Malus. A la suite d'une observation fortuite sur la lumière du soleil couchaut, réfléche par les vitres des fenètres d'un édifice éloigné. Malus a découvert la série des faits suivants:
- 1º Sous une incidence convenable, toutes les substances non métalliques polarisent la lumière qu'elles réfléchissent.
- 2° Le plan de polarisation de la lumière réfléchie est le plan de réflexion lui-même.
- 3° Sous toute autre incidence, la lumière réfléchie est partiellement polarisée dans le plan de réflexion.
- 4° Les métaux, et coux de leurs composés qui sont doués de l'éclat métallique, n'impriment à la lumière réfléchie, sous toutes les incidences, qu'une polarisation partielle, souvent même assez peu sensible.
- 598. Loi de Brewster. Angle de polarisation. Brewster a reconn que l'incidence sous laquelle la polarisation par réficzion est complète a pour tangente l'indice de réfraction de la substance réfiéchissante.
- Il résulte de là que, pour cette incidence, le rayon réfracté qui pénètre daus la substance et le rayon réfléchi sont perpendiculaires l'un à l'autre; eu effet, lorsque l'angle d'incidence i a la valeur pour laquelle la polarisation est complète, la loi de Brewster donne

$$\frac{\sin i}{\cos i} = n$$

d'ailleurs, d'après la loi de Descartes, on a toujours

$$\frac{\sin i}{\sin c} = n$$
;

on a donc, dans ce cas, cos i = sin r, c'est-à-dire

$$i + r = 90^{\circ}$$
.

Or l'angle formé par le rayon réfléchi avec le rayon réfracté est égal à  $(90^{\circ}-i)+(90^{\circ}-r)$  ou bien à  $180^{\circ}-(i+r)$ ; donc, sous l'incidence de la polarisation complète, cet angle est égal à 90 degrés.

On est convenu d'appeler augle de polorisation le complément de l'incidence qui polarise complétement la lumière réfléchie, ou l'angle du rayon incident avec la surface. Si l'on désigne cet angle par A, il résulte de la loi de Brewster qu'il est donné, pour chaque substance en particulier, par la relation

$$\cot A = n$$

ou bien

tang 
$$A = \frac{1}{n}$$
.

L'expérience montre que, sous des incidences très-voisines de zéro de go degrés, la polarisation partielle de la Unimère réfléchie est à peine sensible : on en doit conclure que, s'il était possible d'observer le rayon réfléchi dans une direction rigoureusement normet ou parallèle à la surface, on n'y trouverait aucune trace de polarisation.

599. Polariantion par réfraction simple. — La réfraction simple polarise partiellement la lumière, dans un plan perpendiculaire au plan d'incidence. — La proportion de lumière polarisée que contient le faisceau réfracté est nulle sous l'incidence normale, et croissante avec l'incidence; mais elle ne représente jamais l'intensité entière du faisceau.

L'absence de toute polarisation dans la lumière réfractée sous l'incidence normale peut être facilement vérifiée par l'expérience, en employant une lame à faces parallèles.

Quant aux lois de la polarisation partielle, sous diverses incidences, on peul les constater en faisant usage d'une série de prismes d'angles divers, dans lesquels on fait passer la lumière de manière que la seconde ou la première réfraction s'opère sous l'incidence normale (fig. 478), c'est-à-dire de manière que l'une des deux réfractions n'ait aucune influence. On reconnaît ainsi que la réfrac-



tion agit de la même manière, quel que soit l'ordre dans lequel les deux milieux réfringents sont placés l'un par rapport à l'autre.

600. Polarisation par réflexion intérieure. - Si l'on fait tomber un rayon lumineux normalement sur l'une des faces AB d'un



prisme isocèle (fig. 479), le ravon réfléchi sur la base BC du prisme traversera encore normalement la face d'émergence AC; on pourra donc, par cette disposition, étudier l'effet produit par la réflexion intérieure au point D, sans avoir à craindre que cet effet soit troublé par les deux réfractions successives

- C'est par des observations de ce genre que Malus a obtenu les résultats suivants :

1° La réflexion intérieure, comme la réflexion extérieure, polarise en général partiellement la lumière, et le plan de polarisation est le plan d'incidence.

2º La polarisation est nulle sous l'incidence normale et sous les incidences pour lesquelles la réflexion est totale,

3º La polarisation est complète sous une incidence R, qui est liée avec l'incidence 1, sous laquelle la polarisation serait complète

dans le cas de la réflexion extérieure, par la relation

$$\sin I = n \sin R$$
.

Cette dernière loi est une conséquence immédiate de la loi de Brewster (598). En effet, si la loi convient également à la réflexion intérieure et à la réflexion extérieure, on aura, pour la réflexion intérieure.

tang 
$$1-n$$
;

on a d'ailleurs, pour la réflexion extérieure,

tang 
$$R = \frac{1}{n}$$

ce qui donne

c'est-à-dire

enfin, en remplaçant cos I par sin R, dans la relation

$$\frac{\cos 1}{\cos 1} = u$$
,

il vient

sin K "'

Il en résulte que, si l'on taille, sur le bord d'une lame épaisse à faces parallèles ABCD (fig. 480), une face AC inclinée de façon



qu'elle soit normale au rayon RN qui aura pénétré en 1 sous l'angle de polarisation et qui se sera réfléchi en R sur la seconde surface, ce rayon RN sera entièrement polarisé dans le plan d'incidence.

# 601. Réflexion et réfraction de la lumière polarisée. - La lumière polarisée ne diffère pas seulement de la lumière naturelle par la manière dont elle se partage entre le faisceau ordi-

naire et le faisceau extraordinaire, lorsqu'elle traverse un cristal biréfringent. Lorsqu'elle rencontre la surface de séparation de deux milieux uniréfringents, elle se partage entre le faisceau réfléchi et le faisceau réfracté dans une proportion qui dépend de la situation relative du plan d'incidence et du plan de polarisation primitif. -Les observations de Malus ont conduit aux résultats suivants :

1° Sous une incidence quelconque, la proportion de lumière réfléchie est maxima lorsque le plan de polarisation est parallèle au plan d'incidence; elle est minima lorsqu'il lui est perpendiculaire; elle décroît régulièrement entre le maximum et le minimum.

a° Sous l'incidence de la polarisation complète, la proportion de lumière réfléchie est nulle lorsque le plan de polarisation est perpendiculaire au plan d'incidence; en général, sous cette incidence. si α est l'angle que ces deux plans font l'un avec l'autre. la proportion de lumière réfléchie varie comme les valeurs de cos<sup>2</sup> a.

3º La proportion de lumière réfractée est toujours complémentaire de la proportion de lumière réfléchie; par conséquent, elle est minima quand la lumière réfléchie est maxima, et réciproquement; mais le minimum d'intensité de la lumière réfractée est toujours très-différent de zéro. On constate en effet que, quelle que soit l'incidence et quel que soit le plan de polarisation primitif, aussi longtemps qu'un rayon réfracté est possible en vertu de la loi de Descartes, le faisceau réfléchi n'est qu'une fraction du faisceau incident.

Relativement aux mêmes phénomènes, on doit en outre à Fresnel d'avoir signalé les faits suivants :

1º La lumière primitivement polarisée demeure polarisée après la réflexion ou la réfraction, pourvu que la réflexion ne soit pas totale.

2° Le plan de polarisation de la lumière réfléchie ou réfractée se confond avec le plan de polarisation primitif, lorsque celui-ci est parallèle ou perpendiculaire au plan d'incidence.

3º Dans tout autre cas, le plan de polarisation de la lumière réfléchie tend à se rapprocher du plan d'incidence; le plan de polarisation de la lumière réfractée tend à se rapprocher d'un plan perpendiculaire au plan d'incidence (1).

4r La réflexion totale ne modifie pas les propriétés de la lumière polarisée incidente, lorsque le plan de polarisation est parallèle ou perpendiculaire au plan d'incidence; mais, dans tout autre cas, elle lui communique les propriétés de la lumière partiellement polarisée, ou même de la lumière naturelle.

Enfin, Brewster a observé que les métaux impriment à la lumière polarisée qui vient se réfléchir à leur surface des modifications analogues aux modifications qui résultent de la réflexion totale.

# 602. Polariscurs et analyscurs fondés aur la réflection ou sur la réfraction aimple. — Il résulte des propriétés précédentes qu'une glace noire recevant les rayons sous l'angle de polarisation peut servir d'analyseur pour la lumière polarisée, au même titre qu'un prisue hierfringent achromatique pour les rayons ordinaires, puisque les variations d'intensité du rayon réfléchi, lorsque la lumière incidente est polarisée, se font suivant les mêmes lois que les variations d'intensité du rayon ordinaire réfracté par un prisune biréfringent dont la section principale serait parallèle au plan de réflecion. Seulement, la lumière réfléchie, alors même qu'elle atteint le maximum d'intensité, n'est toujours qu'une fraction assez faible de la lumière incidente; il en résulte que la sensibilité d'un analyseur fondé sur la reflevion est inférieure à celle d'un prisune biréfringent ou d'un prisune de Nicol. Elle est généralement supérieur è a celle d'une tournaline <sup>100</sup>.

La réfraction, au contraire, ne détermine jamais l'extinction complète de la lumière, mais seulement des variations d'intensité assez peu marquées; dès lors, il paraît difficile de faire servir ce phéno-

VERBET, ttl. - Cours de phys. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> Il est à peine utile de faire remarquer que, dans la réflexion sous l'incidence de la polarisation complète, le rapprochement du plan de polarisation et du plan d'incidence arrive au parallélisme.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> L'usage d'une glace noire comme nalyseur a enoure l'inconvénient d'offrir à l'observaleur un rayon réfléchi dont la direction varie sana cesse à mesure qu'on fait tourner le plan de réflection. On y remédie en faisant refléchir deux fois la lumière par des miroirs parallèles, et, afin de ne perdre que le moins possible de lumière par la seconde réflexion, on prend pour miroir autiliaire une glace étanée ou un miroir métallique.

mène à l'analyse de la lumière polarisée. Cependant, en multipliant le nombre des réfractions, on est parvenu à construire des appareils qui peuvent, dans certains cas, être utilement employés comme polariseurs ou comme analyseurs. - Si l'on fait tomber un faisceau de lumière naturelle sur une série de glaces à faces parallèles, on peut aisément prévoir ce qui arrivera, en considérant, au lieu du faisceau incident, le système équivalent de deux faisceaux égaux polarisés à angle droit, l'un dans le plan de réfraction, l'autre dans le plan perpendiculaire. L'intensité de chacun de ces faisceaux diminuera dans un rapport constant à chaque réfraction; mais, d'après ce qu'on vient de voir, ce rapport sera plus grand pour le faisceau polarisé dans le plan d'incidence que pour le faisceau polarisé dans le plan perpendiculaire. Il pourra donc arriver, si le nombre des réfractions est suffisant, que l'intensité du premier faisceau soit réduite à une valeur inappréciable, celle du second demeurant encore très-sensible. La pile de glaces aura ainsi polarisé à peu près complétement la lumière, dans un plan perpendiculaire au plan d'incidence. - Le nombre de glaces nécessaire pour obtenir ce résultat sera minimum et l'intensité du faisceau polarisé transmis sera maxima, si l'incidence est celle de la polarisation complète. On sait en effet que, dans ce cas, le faisceau polarisé dans un plan perpendiculaire au plan d'incidence n'éprouve aucun affaiblissement par la réfraction, puisqu'il ne donne naissance à aucun rayon réfléchi. L'intensité de la lumière transmise et polarisée par la pile doit donc être estimée à la moitié de l'intensité de la lumière incidente, si l'on fait abstraction des effets de la diffusion et de l'absorption.

Les mêmes principes expliquent comment une pile de glaces peut servir d'analyaeur, puisque l'intensité de la lumière transmise peut y être insensible lorsque le plan de polarisation est le plan d'incidence, et égale à celle de la lumière incidente lorsque le plan de polarisation est perpendiculaire au plan d'incidence et que la lumière tombe sous l'incidence de la polarisation complète.

Les piles de glaces offrent de grands avantages lorsqu'il s'agit de polariser ou d'analyser un faisceau de lumière large, sans en changer la direction. Malheureusement, les effets perturbateurs de la diffusion. aux diverses surfaces réfringentes, sont ordinairement si grands, que les appareils dec geure ne convienent pas aux expériences précises. Fresnel n'a obtenu de bous résultats qu'en substituant aux lames de verre des lames cristallines obtenues par clivage, assez minces pour n'absorber qu'une faible proportion de lumière, et possédant, en vertu de l'opération du clivage, un poli naturel incomparablement supérieur à tout poli artificiel.

### INTERFÉRENCES DE LA LUMIÈRE POLARISÉE.

603. Deux rayons polariets dans des plans rectanguistiers ne peuvent interférer. — Expériences de Fresnel et Arago. — Dans un travail vécuté en commun, Fresnel et Arago ont démontré, par les procédés les plus variés, que deux rayons lumienus polarisés dans des plans retangulaires ne peuvent interférer, c'est-à-dire que la combinaison de ces deux rayons a une intensité lumineuse qui est indépendante de leur différence de marche. — On rappurters seulement ici deux de leurs expériences.

Première expérience. — La lumière émanée d'une source de très-petites dimensions étant reçue sur deux fentes étroites et voisines, on place derrière les deux fentes deux piles de lames de mica (602), qu'on a olitenues en sciant par le milieu une pile unique, et qui offeret ainsi rigoureusement la même épaisseur. On les infentes ur la lumière incidente, de manière que cette lumière les rencontre sous l'angle de polarisation, et, en les faisant tourner, on donne successivement aux deux plans d'incidence diverses positions.

Si les deux plans d'incidence sont parallèles entre eux, les plaus de polarisation des deux faisceaux émergents sont également parallèles : on distingue alors des franges d'interférence, aussi nettement accusées et occupant les mêmes positions que si les deux piles n'existaient pas. — Si les deux plans de polarisation sont à angle droit, les franges d'interférence disparaissent complétement.

Deuxième expérience. — Derrière les deux fentes employées dans l'expérience qui précède on place une lame cristallisée biréfringente, de faible épaisseur, une lame de gypse par exemple. En pénétrant dans cette lame, chacun des faisceaux interférents se décompose en deux; par conséquent, si les rayons polarisés à angle droit avaient la propriété d'interférer, on devrait observer les systèmes de franges suivants:

- 1° Un système résultant de l'interférence des deux faisceaux orinaires: ce système ne différent pas sensiblement de celui qu'on observe en l'absence de la lame cristallisée, parce que les rayons ordinaires venant des deux ouvertures parcourent dans la lame des chemins épaux avec des vitesses égales;
- a° Un système résultant de l'interférence des deux faisceaux extraordinaires: ce système devrait, en raison de l'égalité des chemins parcourus et des vitesses de propagation, se superposer exactement au précédent;
- 3º Un système résultant de l'interférence des rayons ordinaires de l'une des ouvertures avec les rayons extraordinaires de l'aute : comme ces deux groupes de rayons parcourent dans la lame des chemins inégaux avec des vitesses inégales, ils n'apportent pas des vitesses de vitesses de vitesses de vitention concordantes au milieu de l'ombre géométrique de l'intervalle des deux ouvertures, en sorte que la frange centrale qui leur correspond detrait lèrre déplacée du côté des rayons qui ont mis le plus de temps à traverser la lame cristallisée;
- 4º Un système résultant de l'interférence des rayons extraordinaires de la première ouverture avec les rayons ordinaires de la seconde : ce système devrait évidenment occuper une position synérique du précédent, par rapport au milieu de l'ombre géoniétrique de l'intervalle des deux ouvertures.
- Ör l'expérience ne montre que le système unique formé par la superposition des systèmes centraux (1° et 2°), et n'accuse aucune trace de l'esistence des systèmes latéraux (3° et 4°). Au contraire, si l'on coupe en deux la lame biréfringente, et si l'on fait tourner de 90 degrés l'une de ses moitiés, de façon que les rayons de même espèce, issus des deux ouvertures, soient polarisés à angle droit, et que les rayons d'espèces différentes soient polarisés dans le même plan, le système central disparaît, et les deux sistèmes latéraux deviennent visibles.

604. Conséquences des expériences qui précèdent, -Principe des vibrations transversales. — Le principe (dabli par les expériences qui précèdent, principe qui est l'énoncé de la propriété fondamentale de la lumière polarisée, sent inconcevable si les vibrations des ondes lumineuses étaient longitudinales, comme celles des oudes sonores. Les vitesses vibratoires de deux rayons peu inclinés l'un sur l'autre so trouveraient alors toujours sensiblement parallèles, et, suivant qu'elles seraient dirigées dans le même sens ou en sens contraire, elles devraient se détruire ou se fortifier réciproquement.

An contraire, cette constance de l'intensifé résultant du concours de deux rayons polarisés à angle droit s'explique sans difficulté, en admettant que les vibrations de la lumière polarisée sont des vibrations rectilignes, dirigées de façon que, lorsque les plans de polarisation de deux rayons concountats sont perpendiculaires entre eux, les directions des vibrations le soient également. — En effet, représentous deux vitesses de vibration, dirigées suivant deux droites rectangulaires, par les deux expressions

$$\begin{aligned} u &= a \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{Q}{\lambda}\right), \\ v &= b \sin 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{Z}{\lambda}\right); \end{aligned}$$

la résultante V de ces deux vitesses sera déterminée, à chaque instant, par l'équation

$$V^2 = u^2 + v^2$$

Or on devra regarder l'intensité de la lumière comme proportionnelle à la somme des valeurs successives de  $V^2$  pendant l'unité de temps, c'est-à-dire à l'expression

$$\frac{1}{T}\int_{0}^{T}V^{2}dt$$
,

dans laquelle T désigne la durée d'une vibration; car il est manifeste que tons les effets de la lumière en un point donné ne peuvent être que l'équivalent mécanique de la somme des forces vives qui, en un temps donné, sont successivement développées en ce point par les rayons qui y concourent. Mais on a

$$\begin{split} \int_{a}^{\mathbf{T}} \mathbf{V}^{2} dt &= a^{2} \int_{a}^{\mathbf{T}} \sin^{2} \mathbf{g} \pi \left( \frac{t}{t} - \frac{\mathcal{D}}{\lambda} \right) dt + b^{2} \int_{a}^{\mathbf{T}} \sin^{2} \mathbf{g} \pi \left( \frac{t}{t} - \frac{\mathbf{X}}{\lambda} \right) dt \\ &= a^{2} \int_{a}^{\mathbf{T}} \frac{1 - \cos \pi \pi \left( \frac{t}{t} - \frac{\mathcal{D}}{\lambda} \right)}{2} dt + b^{2} \int_{a}^{\mathbf{T}} \frac{1 - \cos \pi \left( \frac{t}{t} - \frac{\mathbf{X}}{\lambda} \right)}{2} dt \\ &= \frac{a^{2} + b^{2}}{t} \mathbf{T}. \end{split}$$

et par suite

$$\frac{1}{\Gamma} \int_0^{\Gamma} V^2 dt = \frac{a^2 + b^2}{2} \cdot$$

Gette expression étant indépendante de  $\varphi$  et de  $\chi$ , l'intensité résultante est toujours la même, quelle que soit la différence de phase des deux vibrations rectangulaires.

Done il suffit, pour se rendre compte des expériences de Fresnel et Arago, d'admettre que, dans un rayon polarisé, les vibrations sont rectiligues, perpendiculaires au rayon, et inclinées d'un angle constant sur le plan de polarisation. D'autre part, cet angle constant ne peut être que nulo uégal à 90 degrés, car le symétrie absolue des propriétés d'un rayon polarisé, par rapport à son plan de polarisation, exige que ses vibrations soient symétriques par rapport à ce même plan. De là l'important théorème physique qui est connu sous le nom de principe des rébutions transcensite.

Dans la Inmière polarisée, les vibrations sont perpendiculaires aux rayons Iumineux, et parallèles ou perpendiculaires au plan de polarisation.

Il en résulte immédiatement que, dans la lumière naturelle, les vibrations sont pareillement transversales, puisqu'on reproduit un faisceau naturel en superposant les deux faisceaux, égaux et polarisés à angle droit, dans lesquels un faisceau naturel a été décomposé par un cristal biréfringent.

Aucune expérience ni aucune théorie n'a résolu jusqu'ici, avec une certitude parfaite, la question de savoir si les vibrations de la lumière polarisée sont parallèles ou perpendiculaires au plan de polarisation. On admettra dans ce Cours, avec Fesnel, qu'elles sont perpendiculaires à ce plau; mais les explications qu'on donnera de divers phénomènes seront, en réalité, indépendantes de cette hypothèse.

### CAUSES MÉCANIQUES DE LA DOUBLE RÉFRACTION.

605. Constitution de l'éther. — La direction transversale des vibrations lumineuses, et l'absence de tout phénomène qu'on puisse raisonnablement attribuer aux vibrations longitudinales de l'éther, indiquent dans ce milieu une constitution toute spéciale : éest, pour ain dire, l'opposé de la constitution des fluides.

Dans les fluides, la pression étant toujours normale à l'élément ou à l'éloignement réciproque des couches moléculaires successives, mais il n'y a aucun résistance à leur glissement relatif; de là l'existence exclusive des vibrations longitudinales.—Dans les solides, la résistance au rapprochement ou à l'éloignement est du même ordre de grandeur que la résistance au glissement.— Dans l'éther, il semble que la résistance au glissement existe seule, puisque les vibrations transversales paraissent seules susceptibles de s'y propager. L'éther est, en quelque sorte, le terme extrême d'une série qui commencerait aux fluides et qui aurait les divers corps solides pour termes intermédiaires ().

Dans le vide et dans les milieux isotropes, l'éther est constitué d'une manière uniforme en tous sens, autour d'un point quelconque, en sorte que les forres élastiques auxquelles est due la propagation des mouvements vibratoires ne dépendent, ni de la direction des

<sup>(</sup>i) Il cerai poet-éve difficile de concesir un milite où des changements arbitraires de valuié pourraient se poclaire saus renouter acusar reistance. Mais il 19,7 arien de rontradictior à supposer que la résistance aux changements de densité ext très-petile arquet à la résistance aux changements de densité ext très-petile arquet de vibertiene de très-petile arquitable. Au roste, il résiste probablement pas non plus den divides prafaires mais, dans l'évide des rabitations de très-petile amplitude, ou pout den sidvice parfaire aux des l'aux des résistances de très-petile amplitude en plus den sidvice parfaire aux des l'aux des resistances de l'aux des parfaires de la resistance de l'aux des parfaires de la resistance de l'aux des la resistance de l'aux de l'aux des l'aux de la resistance de l'aux des l'aux de l'aux des l'au

rayons lumineux, ni de la direction des vibrations. Les ondes émanées d'un centre de vibration sont alors aphériques, et leurs vibrations s'exécutent parallèlement à leur surface, mais suivant des directions indéterminées.— On a vu comment la forme aphérique des ondes avait pour conséquence la loi de Descartes; l'indétermination de la direction des vibrations permet à des rayons polarisés d'une manière quelconque de se propager également bieu dans tous les sens.

Ou doit dour présumer que les propriétés caractéristiques des milieux birdfringents tiennent à quelque inégalité des forces élastiques qui peuvent y être développées par les déplacements moléculaires de directions diverses. On doit présumer, par exemple, que si l'on pouvait imprimer à un milieu isotrope une modification telle que la résistance au glissement relatif de deux tranches consécutives d'éther ne fût plus indépendante de la direction de ces tranches, on transformerait ce milieu en un milieu birdfringent. — Cette conjecture à été confirmé par l'expérience suivante, qui est due à Fressel.

606. Expérience de Frennel aux la propriété biréfriagente du verce compriné. — Fresnel, dans la remarquable expérience qu'il nous resto à indiquer, a moutré qu'en réalisant, dans une substance isotrope comme le verre, une modification du genre de celles qui viennent d'être indiquérés, on transforme cette substance, qui était d'abord uniréfringente, cu un corps doué de la double réfraction.

Soit un prisme de verre ABC (fig. 481) ayant pour base un riangle équilatéral. Si l'on exerce sur les deux bases de ce prisme,



Fig. 481.

perpendiculairement au plan de la figure, une compression énergique, on déterminera le rapprochement des molécules du verre parallèlement aux arêtes, et leur écartement suivant toute difrection rectangulaire. Cette modification profonde de l'état du

milieu pondérable aura nécessairement pour conséquence quelque modification du même genre dans l'état de l'éther : des vibrations parallèles à la compression ne donneront plus naissance aux mêmes forces élastiques que des vibrations perpendiculaires. Il est donc à croire que le prisme de verre sera devenu biréfringent; et même. comme tout est évidemment symétrique autour de la direction de la compression, il est probable qu'il aura acquis des propriétés analogues à celles d'un cristal à un axe : un rayon incident, compris dans un plan perpendiculaire aux arêtes du prisme, devra donc s'y diviser en deux rayons polarisés à angle droit, qui suivront tous les deux la loi de Descartes, mais avec des indices de réfraction différents. -Mais, si la double réfraction est très-petite, l'effet en pourrait être entièrement masqué par celui de la dispersion : pour constater la double réfraction, il sera alors nécessaire d'achromatiser le prisme comprimé, au moyen de deux prismes ABD, ACE, formés de la même substance et avant un angle réfringent de 30 degrés, disposés comme l'indique la figure 481. Le ravon incident étant normal à la face d'entrée, les deux rayons émergents sont presque normanx à la face de sortie et ne présentent aucune dispersion appréciable.

En réunissant plusieurs systèmes de ce genre, et employant pour produire l'achromatisme, au lieu de deux prismes de 3o degrés en contact l'un avec l'autre, un seul prisme de 6o degrés, on obtient l'appareil dont Fresnel s'est servi (fig. 482). Cet appareil est formé



Fig. 48s.

de quatre prismes égaux, à base de triaughé équitatéral.  $P_1$ ,  $P_2$ ,  $P_3$ ,  $P_4$ , placés à la suite les uns des autres; dans les intervalles de ces prismes se trouvent trois prismes pareils  $Q_1$ ,  $Q_2$ ,  $Q_3$ , dont les aréles sont un peu moins longues: enfin, aux entrémités, deux prismes  $g_1$ ,  $g_2$ , présentant des angles de 30 degrés et ayant leurs aréles demie longueur que celles des prismes  $Q_1$ ,  $Q_2$ ,  $Q_2$ . Si le système entier est soumis à l'action d'une presse, parallèlement aux aréles des prismes, a compression ne se fait sentir que sur les bases des quatre prismes

qui dépassent un peu le niveau des autres. Ces prissues deviennent alors biréfringents; les autres contribuent simplement à l'achromatisme des rayons réfractés : en regardant au travers du système, on aperçoit une double image d'un objet très-délié, let que l'extrémité d'une fine aiguille. Bien que la double réfraction soit répétée quatre fois, on n'aperçoit que deux images, à cause du parallélisme de toutes les sections principales.

607. Conclusions générales concernant la théorie des phénoménes humineux. » Il existe donc réclement une hiason nécessaire entre la double réfraction et l'inégalité des forces élactiques développées par des déplacements de directions diverses. Pour déduire de ce principe une théorie complète de la double réfraction, on devra d'abord étudier, d'une manière tout à fait générale, an devra d'abord étudier, d'une manière tout à fait générale, la lour d'un point donné, l'élasticité varie suivant une loi quelonque. Les lois de cette propagation étout connues, on en conclura, par des raisonnements annalogues à ceux quon fait dans le cas des milieux isotropes, les lois de la réfraction du mouvement au passage d'un milien dans un autre.

Si, par des hypothèses particulières et conformes aux principes de la mécanique, on parvient à réduire ce lois à lo li gificatée que Fresnel a déduite d'une théorie imparfaite, mais qu'on pent regarder comme la loi de la nature, en raison de la vérification constante de ses conséquences les plas minuticuses, on aura trouvé une constitution de l'éther qui pent être sa constitution vériable. — Si enfin on démontre que le système d'hypothèses par lequel ectte réduction aura été opérée est seul admissible, on bien si, par l'étude d'autres phénomènes, on arrive à faire un choix entre des hypothèses qui semblent également légitimes tant qu'on ne considère que les phénomènes de la double réfraction, l'établissement d'une théorie rippoureus sers achevé.

La science ne s'est pas encore élevée à ce degré de perfection. Elle ne possède jusqu'ici que des théories qui peuvent expliquer les phénomènes, mais dont aucune n'a encore le droit d'être regardée comme l'expression absolue et unique de la réalité. Ces diverses théories ne se prétant pas d'ailleurs à un esposé élémentaire, on se borners ici à ces indications sommaires. — On n'essayera même pas de donner une idée des essais théoriques de Fresnel. L'esposition qu'on en pourrait faire serait aussi utile qu'intéressante, si, tout en montrant les imperfections qui se trouvent en plusieurs points des raisonnements de Fresnel, on faisait ressorit à nouveauté et la fécondité des apreçus qui font du Mémoire aur la double réfraction une des œuvres capitales de la science moderne; mais unt el développement excéderail les limites nécessaires de ce Cours.

### POLARISATION CHROMATIQUE.

608. Formules relatives aux deux rayons fournis par un rayon lumineux primitivement polarisé, transmis au travers d'un cristal biréfringent. — Supposons qu'un rayon lumineux polarisé tombe normalement sur un cristal biréfringent ayant une épaisseur déterminée, et que la section principale du cristal fasse un angle i avec le plan de polarisation primitif. Décomposons



chacune des vibrations incidentes en deux autres vibrations, dont l'une sera polarisée dans la section principale, et l'autre dans le plan perpendiculaire. En vertu du principe de la superposition des petits mouvements, la combinaison des effets des deux systèmes ainsi obtenus sera identique à l'effet des vibrations réelles. Admettons que, dans les

vibrations réelles, le déplacement d'une molécule d'éther suivant une droite OM (fig. 483) perpendiculaire au plan de polarisation soit représenté, au point d'incidence, par la formule

$$\rho = h \cos 2\pi \frac{t}{T}$$
.

Le déplacement d'une molécule, dans les vibrations qui s'exécutent suivant la droite O\ perpendiculaire à la section principale du cristal, c'est-à-dire dans les vibrations dont le plan de polarisation n'est autre que celui de cette section principale elle-même, aura pour expression

(1) 
$$\xi = h \cos i \cos a \pi \frac{t}{T}.$$

De même, le déplacement d'une molécule, dans les vibrations qui s'exécuteut suivant la droite OY, c'est-à-dire dans les vibrations dont le plan de polarisation est perpendiculaire à la section principale , aura pour expression  $\,$ 

(2) 
$$\eta = h \sin i \cos 2\pi \frac{t}{T}$$

Or, en vertu d'une loi connue, les vibrations polarisées dans la section principale ne doment naissance qu'à un rayon ordinaire, et les vibrations polarisées perpendiculairement à cette section ne donnent naissance qu'à un rayon extraordinaire s'il. Le rayon ordinaire sera donc, à cause de la réflexion d'une partic de la lumière incidente, une fraction déterminée du rayon représenté par la formule (1); de même, le rayon extraordinaire sera une fraction du rayon représenté par la formule (2). A moins que le cristal ne soit très-fortement bi-réfringent, on peut regarder la perte de lumière par réflexion connec sensiblement la même pour les deux rayons "; les amplitudes de vibration du rayon ordinaire et du rayon extraordinaire seront donc respectivement proportionnelles à cos² i et à sin² i; par suite, leurs intensités seront proportions de si hos i et à bin i; par suite, leurs intensités seront proportionnelles à cos² i et à sin² i. — Les formules de Malus se trouvent ains i instifiées.

609. Combinatson des deux rayons, lorsque le cristat biréfringent est une lame mince à faces parallèles. — Si le cristal biréfringent es tune la me mince, à faces parallèles, la séparation des rayons ordinaires et des rayons extraordinaires.

<sup>10</sup> Dans le cas où la face d'incidence est parullèle à l'are, la rision mécnique de ce find d'expérience et drieduel. Les plante polarisation des deux rayons dans lasquels on a décomposé le rayon incident sont alors, par rapport au cristal, des plans de symétrie, et il or à pas de rision pour que des tributations parallèles ou perpondications à ce a plans éprouvent un changement de direction en se communiquant à l'éther contenu dans le résistal.

<sup>10</sup> La muniter dont la bunière se partage entre le reyon réflécié el le rayon réfusé dipend de la dessilée réstuire des couches d'éther algierents à surface réfrigerate, et des forces distispes développées par l'ébrantement de crocouches, c'est-dire précise ment des circoustances qui déterminant la visses de propagation des ondres. On cospoi donc que, dons on crisal o la bouble réfrection est faible, il sui à peu peis indifferent, pour l'intentié de la fredieux, que l'ouve dévertées des alleris en extraordinaire. Il peut en étre natrement dans un crisal tris-fortement hiréfriques : et expérience definition de l'autordinaire de l'a

n'étant pas sensible, le mouvement d'une molécule d'éther, placée sur le trajet de la lumière émergente, est le mouvement résultant de la combinaison des deux vibrations rectangulaires que produirait séparément chacun de ces rayons, s'il existait seul. Mais, en vertu de l'inégolité des chemins parcourus et de l'inégalité des vitesses, le rayon ordinaire et le rayon evtraordinaire traverseut la lame en des temps différents; si l'on représente par  $\theta$  la différence de ces durées de propagation, et qu'on exprime toujours, au point d'émergence, les vibrations ordinaires par

les vibrations extraordinaires devront être exprimées, au même point, par

$$\eta = h \sin i \cos 2\pi \frac{t - \theta}{T}$$
.

La combinaison de ces deux monvements donnera naissance, ainsi qu'on l'a démontré en acoustique (375), à des vibrations qui sont généralement elliptiques.

Ces vibrations deviendront rectiliques si l'on a

$$\cos 2\pi \frac{\theta}{T} = \pm 1$$
.

Elles deviendront circulaires si l'on a à la fois

$$\cos n\pi \frac{\theta}{T} = 0$$
 et  $\cos i = \sin i$ .

En appelant  $\delta$  le chemin parcouru par la lumière dans l'air, en un temps égal à  $\theta$ , on a

$$\frac{\delta}{\lambda} = \frac{\theta}{T};$$

et, en substituant cette valeur dans l'équation des vibrations extraordinaires, on la met sous la forme

$$\eta = h \sin i \cos 2\pi \left(\frac{t}{1} - \frac{\delta}{\lambda}\right)$$

ce qui permet de considérer les deux rayons comme ayant, l'un par

rapport à l'autre, une différence de marche égale à 8 (0). En ayant égard à cette convention, les résultats de la combinaison du rayon ordinaire avec le rayon extraordinaire s'énoncent de la manière suivante :

- s' Toutes les fois que la lame cristalline établit entre les deur rayons une différence de marche d'un nombre entier de demi-longueurs d'onde, la lumière émergente est polarisée dans le plan primitif ou dans un plan symétrique par rapport à la section princioale.
- 3º Toutes les fois que la lame cristalline établit entre les deux rayons une différence de marche d'un nombre impair de quarts de longueur d'onde, et qu'en mêue temps l'angle i du plan primitif de polarisation avec la lumière incidente est égal à 55 degrés, les vibrations de la lumière émergente sont circulaire.
- 3º Dans tout autre cas, les vibrations émergentes sont elliptiques (2).
- 610. Caractèrea de la tumière polariaée circulatrement. Des vibrations circulaires ne sont orientées par rapport à auem plan, et, de quelque manière qu'on clusisse deux plans rectangulaires memés par la direction du rayon, les projections de ces vibrations sur les deux plans sont égales. En appliquant aux vibrations circulaires le raisonnement qu'on a fait plus haut sur la décomposition des vibrations rectilignes, on trouvera donc qu'elles doivent donner, dans un crista biréfringent, deux images égales, quelle que soit l'orientation de la section principale dans l'espace. C'est ce que l'expérience confirme : la lumière polariaée circulairement se confond, sous ce rapport, avec la lumière naturelle.

D'autre part, la lumière polarisée circulairement se distingue de la lumière naturelle par un caractère essentiel. Puisqu'elle résulte de la combinaison de deux rayons polarisés à angle droit, dont la dilférence de marche est d'un nombre impair de quarts de lon-

 $<sup>^{(0)}</sup>$  Pour la généralité des raisonnements, on doit regarter  $\theta$  et 3 comme pouvant être, suivant les cas, positifs ou négatifs.

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> Ces conclusious s'appliquent à une lame mince taillée dans un cristal à deux axes, pourru que l'oncosidére, au lieu de la section principale, le plan de polarisation de l'un des deux ravons nobarisés à angle droit qui se prongaent à traves la lame.

gueur d'onde, si l'on fait passer cette lumière à travers une seconde lame cristalline, identique à la première, de manière à doubler cette différence de marche et à la rendre égale à un nombre entier de demi-longueurs d'onde, les vibrations deviennent rectilignes, et la lumière reprend l'état de lumière polarisée. — Rien de pareil ne s'observe ave la lumière naturelle.

- 611. Caractères de la tumière polarisée elliptiques meast. La lumière dont les vibrations sont elliptiques approche, par ses propriétés, de la lumière partiellement polarisée. En effet, des vibrations elliptiques sont orientées d'une manière déterminée dans l'espace, et ne peuvent donner, dans un prisme bi-réfringent, deux rayons égaux pour toutes les positions de la section principale. Mais la projection des vibrations ne peut être nulle sur aucun plan mené par la direction du rayon lumineux : par suite, ni le rayon ordinaire ni le rayon extraordinaire ne peuvent jumais se réduire à aéro.
- 612. De la lumière naturelle en général. Si l'on conocit que les vibrations d'un rayon soient elliptiques, mais que le rapport des grandeurs des axes de l'ellipse et leur orientation varient brusquement et à des intervalles rapprochés, par l'effet d'un grand nombre de causes absolument indépendantes les unes des autres, on aura un système de vibrations qui, dans toute expérience d'une durée appréciable, paraîtra posséder les mêmes propriétés relativement à tous les plans menés par la direction du rayon. — Telle est l'idée la plus générale que l'on doit se faire d'un rayon de lamière naturelle.

La production de ces changements brusques et très-rapprochés, survenant dans l'état des vibrations, est démontrée par l'impossibilité d'obtenir des franges d'interférences avec des rayons émanés de deux sources physiquement distinctes. — Quant aux causes de ces changements, il est nisé d'en concevoir la nature, si l'on réfléchit à la nature même des phénomènes moléculaires, plus ou moins analogues à ceux de la combustion, par lesquels les vibrations l'umineuses sont excitées. 613. Action d'un analyseur biréfringent aux un rayon homogéne primititement polariée et tennamis à travers une tame mines biréfringente. — Nous chercherous maintenant à determine, d'une manière générale, les intensités des deux ayons dans lesquels un analyseur biréfringent décompose un rayon de lumière homogène, primitivement polarisé dans un plan PP (fig. 484), et transmis à traves une lame mine cristallisée dont la section principale ll'fait un angle quelconque i avec le plan PP.

Nous savons que les vibrations incidentes, dirigées suivant OA, se décomposent, dans la lame mince cristallisée, en vibrations ordinaires dirigées perpendiculairement à la section principale II', sui-



Fig. 484.

vant OB, et en vibrations extraordinaires parallèles à la section principalet, suivant OC, on sait, en outre, que les intensités de soi vibrations sont respertiement proportionnelles à cos i et à sin  $i^2$ . On sait enfin que les deux rayons correspondants sortent de la lame avec une différence de marche égale à la quantité  $\delta$  (609). — Soit maintenant SS' la section principale de l'analyseur bieffringent, et soit s l'angle que fait SS' avec le plan de polarisation primitif PP. En arrivant sur cet analyseur, les vibrations parallèles à OB se décomposent en vibrations perpendiculaires à SS' et en vibrations parallèles à SS'. Les premières sont représentées sur la figure par OD: si l'on remarque qu'on a BOD = i-s, on voit que leur intensité est représentées

$$\cos^2 i \cos^2 (i-s)$$
.

VERDET, III. - Cours de plays. II.

De même les secondes, représentées par OE, ont leur intensité représentée par

$$\cos^2 i \sin^2 (i - s)$$
.

Semblablement, les vibrations parallèles à OC se décomposent en vibrations perpendiculaires à SS', représentées sur la figure par OF, et avant pour intensité

$$\sin^2 i \sin^2 (i-s)$$
,

et en vibrations parallèles à SS', représentées sur la figure par OG, et avant pour intensité

$$\sin^2 i \cos^2 (i - s)$$
.

Enfin, les vibrations OD et OF, perpendiculaires sur SS', formeront par leur combinaison le rayon ordinaire de l'analyseur, tandis que le rayon extraordinaire résultera de la combinaison des vibrations OE et OG, parallèles à SS'.

Le rayon ordinoire aura donc l'intensité déterminée par l'interférence de deux rayons dont les intensités sont proportionnelles à  $\cos^2(\cos^2(i-a))$  et à  $\sin^2(i-a)$ , et qui présentent l'un par rapport à l'autre une différence de marche égale à  $\delta$ . Cette quantité  $\delta$  est proportionnelle à l'épaisseur: par ronséquent, si l'on fait varier d'une manière continue l'épaisseur de la lame, le rayon ordinaire éprouvera une série de variations comprises entre des maxime et des minima alternatifs. La différence d'intensité d'un maximum et d'un minimum dépendra d'ailleurs de la différence d'intensité des deux rayons interférents, c'est-à-dire de la valeur des expressions  $\cos^2(\cos^2(i-a)) = 0$  sinif  $\sin^2(i-a)$ .

Quant au rayon extraordinaire, son intensité sera déterminée par l'interférence de deux rayons ayant des intensités proportionnelles à  $\cos^2 i \sin^4(i-s)$  et à  $\sin^2 i \cos^2(i-s)$ . Mais, pour se faire une idée eacte des conditions d'interférence de ces deux rayons, il faut remarquer que, si la différence de marché était nulle, les vibrations OE et OG, dirigées en seus contraire, s'affaibliraient réciproquement au lieu de se renforcer, et qu'en conséquence tout doit se passer comme si la différence de marché était  $\delta + \frac{5}{2}$ . Le rayon extraor-

dinaire sera donc minimum quand le rayon ordinaire sera maximum, et réciproquement.

614. Polarisation chromatique. — Supposons maintenant que, en conservant la disposition que l'on vient d'employer, c'està-dire en faisant tomber sur une lame mince biréfringente de la lumière primitivement polarisée, et recevant le faisceau émergent sur un analyseur biréfringent, on emploie, comme faisceau incident, un faisceau formé de lumière blanche. On voit que, pour chacun des ravons de couleur simple qui forment ce faisceau, le rapport de la différence de marche à la longueur d'ondulation aura, au sortir de la lame mince, une valeur particulière : les intensités de ces divers ravons élémentaires seront donc modifiées dans des rapports inégaux; par suite, il y aura coloration. Les interférences avant lieu en sens opposé dans le faisceau ordinaire et dans le faisceau extraordinaire fournis par l'analyseur, chaque couleur en particulier éprouvera, dans ces deux faisceaux, des modifications inverses : les deux colorations résultantes seront donc complémentaires l'une de l'autre (1).

Telle est la théorie fort simple par laquelle Fresnel a expliqué, en 1821, le phénomène fondamental de la polarisation chromatique, découvert dix ans auparavant par Arago.

Si l'on supposait la section principale de l'analyseur dirigée perpendiculairement à SS', suivant OD (fig. 484), tout ce qu'on a dit

<sup>40</sup> La tésiste complémentaire des deux inages résulte nécessirement du partage de chaque espéce de ryons lamineurs entre le faisces ou container et la faiscau entraordinaire de l'annityseur. — On peut d'ailleurs remarquer que le maximum d'intensité d'une couleur dans le faisceau ordiusire est proportionnel au carré de la somme des amplitudes des ribustions interfectes, ¿cet-à dire à

$$[\cos i \cos (i-s) + \sin i \sin (i-s)]^2 = \cos^2 s$$
;

que le minimum correspondant, dans le faisceau extraordinaire, est représenté par  $[\sin i\cos(i-s)-\cos i\sin i(i-s)]=\sin^s s,$ 

et que la somme de ces deux expressions est égale à l'unité. — Une remarque sembhible peut être faite sur les minima du rayon ordinaire, comparés aux massime du rayon extraordinaire. — On roit ainsi que la production d'un minimum dans l'un des faisceaux peut être cevisagée comme résultant de ce qu'une portion de la lumière est transportée de re faisceau dans le second, où elle produit un maximum, et réciproquemen, et réciproquemen. du rayon ordinaire fonrni par l'analyseur serait vrai du rayon extraordinaire, et réciproquement. Il suit de là que, par un déplacement angulaire de go degrés, imprimé à l'analyseur, on doit faire passer la teinte de chacune des images à la teinte complémentaire.

Un déplacement de 90 degrés, imprimé au plan de polarisation primitif, doit produire le même effet; car, si l'on réalt la construction de la figure précédente en supposant les vibrations initiales dirigées suivant PP', on reconnaît que les interférences des deux rayons qui constituent le rayon ordinaire de l'analyseur dépendent de  $\delta + \frac{1}{2}$ , et que celles des deux rayons qui constituent le rayon extraordinaire dépendent de  $\delta$ .

Le passage d'une teinte déterminée à la teinte complémentaire doit voir lieu par l'internediaire d'une teinte blancle (qui peut, dans certaine cas, se réduire à l'obscurité absolue) toutes les fois que l'un des deux rayons interférents vient à être supprimé, c'est-à-dire toutes fois que l'une des quantités sin i,  $\cos i$ ,  $\sin (i-s)$ ,  $\cos (i-s)$  est nulle, — Il est facile de se rendre rompte de l'absence de coloration dans chacum de ces quarte cas particuliers .

- s° Si l'on a sin i o, la section principale de la lame mince ctant parallèle au plan primiti de polarisation, il n'y a au sortir de cette lame qu'un seul rayon, le rayon ordinaire: par conséquent, il ne peut se produire d'interférences.
- 2° Si l'on a cosi → o, la section principale de la lame mince étant perpendiculaire au plan primitif de polarisation, il n'y a au sortir de la lame qu'un rayon extraordinaire, et la conséquence est la même.
- 3º Si l'on a sin (i a) = o, les sections principales de l'analy-seur et de la lame étant parallèles, le rayon ordinaire de la lame contribue seul à la formation du rayon ordinaire de l'analyseur, et la même relation existe entre les rayons extraordinaires.
- 4° Si l'on a cos (i s) = o, le rayon ordinaire de la lame contribue seul à la formation du rayon ordinaire de l'analyseur, et réciproquement.

Toutes ces conséquences sont conformes à l'observation. Tout système formé d'un polariseur et d'un analyseur quelconque peut servir à les vérifier. Entre les diversarrangements qu'on peut donner à ces deux pièces, un des plus simples et des plus commodes se trouve réalisé dans l'appareil de Norremberg. Une glace transparente GG' (fig. 485), mo-



bile autour d'un axe horizontal que soutiennent deux montants verticaux, recoit une inclinaison telle, que l'angle de sa surface avec la verticale soit égal à l'angle de polarisation du verre. Les rayons que cette glace réfléchit verticalement, par l'une ou par l'autre de ses deux faces, sont donc complétement polarisés. On fait ordinairement usage de ceux qu'elle réfléchit par sa face inférienre et qui tombent sur un miroir horizontal étamé HH'. Ils se réfléchissent sur ce miroir, sans éprouver un trop grand affaiblissement, traversent la glace sans que leur état de polarisation soit modifié, puisqu'ils sont polarisés dans le plan d'incidence, et parviennent enfin à l'a-

re. 45. nalyseur Å, placé à la partie supérieure de l'appareil. Une lame mine est placée sur le trajet de ces rayons, par evemple entre la glace GG' et l'analyseur Å, au centre d'un support percé d'une ouverture circulaire qui ne laisse passer que les rayons sensiblement verticaux. Ce support et celui de l'analyseur peuvent tourner autour de la verticale, de façon qu'il est possible de donner aux angles i et s telle valeur que l'on veut.

615. Phénomènes produits par la lumière convergente.

— Si l'on incline la lame cristallisée sur la direction des rayons lumineux, la différence de marche δ change de valeur, et les couleurs observées à l'aide de l'analyseur se modifient d'une manière qui dépend de la loi des variations de δ. Par conséquent, si l'on fait arriver sur la lame plusieurs faisceaux parallèles, diversement inclinés et contenus dans des plans d'incidence différents, il se développe autant de couleurs distinctes que de faisceaux.

Sur un tableau suffisamment floigné de l'analyseur, ces faisceaux peuvent donner des images distinctes les unes des autres, ¿ils sont en nombre limité; mais si leur inclinaison varie d'une manière continue, et que, par suite, on doive les considérer comme étant en nombre infini, on ne pourra obtenir une séparation nette des couleurs qu'à la condition de disposer, à la suite de l'analyseur, une leutille convergente qui réunisse en un point déterminé de son plan focal tous les rayons paralblés à la droite menée de ce point au centre optique. Sur un plan perpendiculaire à l'aux de la lentille, passant par le foyer principal, on peut obtenir ainsi des apparences très-variées, dont l'observation sera d'un grand secours pour faciliter l'étude des lois de la double réfraction, puisque le dessin et la coloration de ces apparences doivent être des conséquences nécessaires de la loi des variations de 2ºº.

Si Ton veut simplement constater les phénomènes, on peut se servir de la pince à tournalines (594). Les milieux réfringents de l'œil font alors l'office de la lentille convergente dont il vient d'être parlé, et, si leur ajustement est tel que la vision soit distincte pour des objets infinieunt éloignés, ils font convergere en un point spécial de la rétine chacun des faisceaux parallèles qui tombent sur la pince à tournalines dans une infinité de directions diverses. De là l'apparence d'un dessin coloré, placé devant l'œil à une grande distance. Un myore, pour apercevoir ce dessin avec netteté, doit mettre au devant de son oil un verre divergent.

Si l'on veut, au contraire, montrer simultanément ces phénomènes à plusieurs personnes, on peut employer des appareils de formes variées, qui sont toujours construits de manière à concentrer d'abord, sur la lame cristalline, des faisceaux parallèles de largeur finie et de directions diverses, et à séparer esuite les colorations

O Pour raiculer la valeur de 3, lorsque l'incidence est oblique, il ne suffit plus d'avoir égard à l'inégalité des chemins parcourus dans la lame et à la différence des vitesses, il faut encore tenir comple de l'inégalité des chemins parcourus dans l'air par les deux rayons dont on considère l'interférence.

propres à ces faisceaux, en faisánt converger chacuu d'eux en un point déterminé d'un tableau plan. — A considérer la lumère dans son ensemble, on peut dire indifféremment qu'elle converge vers la lame cristalline ou qu'elle diverge à partir de cette lame. De là les deux dénominations opposées par lesquelles on désigne indifféremment ces phénomènes.

Il n'est nullement nécessaire, comme on l'a supposé pour plus de simplicité, que le polariseur, la lame cristalline et l'analyseur se suivent immédiatement, et que les appareils réfringents, destinés à concentrer la lumière sur la lame et à produire sur un tableau une image nette, soient placés des deux côtés de ceşatème. Il suffit que le polariseur, la lame cristalline et l'analyseur soient successivement traversés par la totalité des rayons lumineux, la position des lentiles auxiliaires étant d'ailleurs quelconque. De là des dispositions très-variées, parmi lesquelles on indiquera, à titre d'exemple, celle que M. Duboseq a adoptée depuis quelques années pour les expériences de projection. — Un large faisceau lumineux, fourni par le soieil, la lampe de térrique ou même la lampe de Drummond, est polarisé d'abord par un prisme de Foucault F (fig. 486), et reçu



Fig. 486

ensuite sur une première lentille convergente L. qui donne dans un plan déterminé une image I de la source de lumière : il eu résulte que, derrière cette lentille, la lumière peut être considérée comme formée d'une infinité de faisceaux cylindriques, circonscrits à I a parallèles à diverses directions : on a représenté sur la figure les deux faisceaux extrêmes. La lame cristalline C est voisine de cette image: il n'est donc pas nécessaire qu'elle ait de grandes dimensions pour qu'elle soit traversée par l'ensemble de ces faisceaux. Vient ensuite une deuxième leutille convergente L', qui donnerait dans son plan focal principal, en l', l'apparence colorée qu'on veut observer, si les rayons traversaient l'analyseur avant d'arriver dans ce plan. Enfin, au delà de l', est une troisième lentille L', à foyer asset court, qui produirait sur un tableau éloigué une image trèagrandie l'de cette apparence lumineuse. Il suffit de placer dérrière la lentille L' un prisme de Nicol N, pour que cette image se forme réellement.

616. Des polarissopes. — Dans toutes les expériences que l'on vient de décrire, il n'est pas nécessaire que la lumière reçue sur la lame cristalline soit complétement polarisée. L'état de polarisation partielle n'a d'autre influence que d'affaiblir la coloration des images, en les superposant aux images blanches que donne toujours la lumière naturelle. L'œil est d'ailleurs tellement sensible à la différence de couleurs de deux images voisines l'une de l'autre, ou aux colorations diverses des points d'une seule image formée par la lumière convergente, qu'on peut ainsi reconnaître les plus faibles traces de polarisation. De là la construction des polarisopes.

On donne le nom de polariscope à tout système composé d'une laune cristallisée biréfringent et d'un analyseur. Un faisceau de lumère, assez faiblement polarisé pour qu'il soit impossible d'apprécier la différence d'éclat des deux faisceaux entre lesquels il se partage dans un cristal biréfringent, peut donner naissance dans ces appareils à des colorations très-sensibles; l'observation des positions pour lesquelles toute coloration disparaît dans le faisceau transmis peut faire apprécier avec assez d'exactitude la situation du plan de polarisation.

L'un des polariscopes les plus usités est le polariscope de Savart. Il comprend : t'denx lames d'un cristal à un ave, inclinées de 45 degrés sur l'ave, et croisées de manière que leurs sections principales soient à angle droit; s' une tournaline, dont l'axe est paral·lel à la hissectire de l'angle de ces deux sections. La lumière polarisée, lorsqu'on la reçoit sur cet appareil, donne naissance à des bandes colorées, paralléles à l'axe de la tournaline; ces bandes disparaissent entirement, lorsqu'ol a section principale de l'une des

laines est parallèle, et l'autre perpendiculaire au plan de polarisation.

On peut, en constatant l'état d'un faisceau lumineux au moyen du polariscope, reconaltre s'il doit son origine à a réflexion on à la réfraction. C'est ainsi que l'on constate, par exemple, que la lumière de la lune ou des planètes est polarisée par réflexion; que la lumière de l'arc-en-ciel est aussi polarisée par réflexion, et qu'il en est de même de la lumière bleue d'un ciel sans nuages; qu'au contraire la lumière des halos est polarisée par réfraction, etc.

617. Distinction des cristaux à un axe et des cristaux à deux axes. — Lorsque l'on taille, dans un cristal à un axe, un lame perpendiculaire à l'axe, les lignes inchromatiques auxquelles cette lame donne naissauce ne peuvent être que des anneaux circulaires, ayant pour centre le point de la figure colorée où vont converger les rayons qui ont traversé la lame parallèlement à son axe. Comme ces rayons n'ont pas éprouvé de double réfraction. le point dont il s'agit est toujours incolore: il est d'ailleurs noir ou blanc, suivant les circonstances (fig. 457 et 48/8). Il est, en outre, le point







Fig. 488.

de croisement des branches d'une ou deux croix incolores, qui sout parallèles et perpendiculaires au plan primitif de polarisation et à la section principale de l'analyseur. Si res deux derniers plans coîncident, les deux croix se réduiseut à une seule: cette croix unique paralt noire dans l'une des images de l'asalyseur (fig. 487), et blanche dans l'autre (fig. 488). — Cette propriété de l'axe est évidemment générale : dans toute expérience de polarisation chromatique où il arrivera qu'un des faisceaux lumineux se réfracte à travers la lame cristalline parallèlement à son ate, ce faisceau sera dépouru de coloration.

Dans les cristaux à deux axes, il esiste deux directions jouissent d'une propriété analogue, sinon identique. Si, dans l'intérieur d'une lame à faces parallèles, la lumière se meut suivant une de ces directions, elle sort de la lame, quelle qu'en soit l'épaisseur, sans que son état de polarisation ait changé; tout paraft dons se passer comme s'il n'y avait pas double réfraction. En réalité, la double réfraction subsiste : elle présente même des caractères spériaux fort remarquables; mais elle n'a pas pour conséquence la production d'une différence de phase. On peut donc conserver à ces deux directions la dénomination d'axes opsiques, qui leur a été primitivement donnée. Elles n'ont pas en général la même position pour toutes les couleurs du spectre : mais, lorsque leurs positions diverses différent peu, on observe que les faisceau qui leur sont parallèles ne développent



Fig. 180.

pas plus de couleurs que les faisceaux parallèles à l'axe dans une plaque de spath.

Üne plaque dont les faces paatllèles sont perpendiculaires à la bissectrice de l'angle des axes optiques donne naissance à un système de lemniscates (fig. 489) qui ont pour foyers les deux points du tablosu où viennent converger les deux faisceaux parallèles aux axes.

Ce système est traversé par quatre branches d'hyperboles incolores, qui passent par les foyers des lemniscates.

#### POUVOIRS ROTATOIRES.

618. Caractères offerts par la lumière polariste, transnite normalement au travers d'une lame de quarittaillée perpendiculairement à l'axe. — En général, une lame perpendiculaire à l'axe, taillée dans un cristal à un axe, ne développe pas de couleurs lorqué elle est placés sur le trajet d'un faisceau normal polarisé, et que ce faisceau est ensuite reçu sur un analyseur. — Le quart: ou cristal de roche fait exception à cette règle; les lames taillées perpendiculairement à l'axe donnent naissance, dans ces conditions, à des teintes qui se distinguent de celles de la polarisation chromatique par les caractères suivants :

1° Elles ne varient pas quand on fait tourner la lame, d'un angle

quelconque, dans son plan.

3º Elles varient au contraire, d'une manière continue, lorsqu'on déplace l'analyseur ou le plan de polarisation primitif; par un déplacement de go degrés, la teinte de chacune des images passe à la teinte complémentaire, mais en traversant une série de nuances intermédiaires de coloration, a ui lieu de passer par le blanc.

L'image ordinaire et l'image extraordinaire de l'analyseur sont d'ailleurs toujours complémentaires l'une de l'autre. — C'est à Arago que sont dues ces remarquables observations.

- Si l'on substitue à la lumière blanche incidente une lumière homogène, on constate, comme Biot l'a montré le premier, les divers résultats suivants:
- 1° La lumière émergente est polarisée, comme la lumière incidente, mais dans un autre plan.
- 2° L'angle du nouveau plan de polarisation et du plan primitif est exactement proportionnel à l'épaisseur de la plaque; il est à peu près inversement proportionnel au carré de la longueur d'onde.
- 3° Deux plaques de quartz, d'épaisseurs égales, impriment toujours des rotations égales au plan de polarisation; mais ces ro-

tations peuvent s'effectuer, tantôt vers la droite, tantôt vers la gauche (1).

Cette troisième loi montre simplement l'existence de deux variétés minéralogiques distinctes de quartz : on a constaté que ces variétés différaient l'une de l'autre par d'importants caractères cristallographiques.

Les deux premières lois rendent compte des faits observés par Arago. — En effet, si l'on désigne par « la rotation du plan de polarisation d'un rayon d'espèce déterminée, et par « l'angle de la section principale de l'analyseur avec le plan primitif de polarisation, l'intensité de ce rayon aura pour expression, dans l'image ordinaire.

$$\cos^2(\omega-s)$$
,

et, dans l'image extraordinaire,

$$\sin^2(\omega - s)$$
.

Ces deux valeurs étant variables d'une manière continue avec la longueur d'onde, les deux images doivent être colorées; les teintes qu'elles présentent doivent d'ailleurs être complémentaires, puisque l'on a

$$\sin^2(\omega-s)=1-\cos^2(\omega-s).$$

On voit aussi qu'une variation continue de l'angle a a pour conséquence une modification continue des proportions dans lesquelles chacun des éléments de la lumière blanche entre dans les deux images, c'est-à-dire un changement continu de conleurs: enfin, une variation de s'égale à 90 degrés détermine le passage d'une teinté à la teinte complémentaire.

619. Teinte sensible. — On sait que l'intensité lumineuse du spectre solaire présente dans le jaune, entre les raies D et E, un



<sup>(</sup>ii) Il est bon de remarquer que le signe de toule rotation supérieure à 30 degrés est ambigu, tant que l'on considère celle rotation isolément; mais l'ambiguité disparail lorsqui on examine la suite des rotations produites par une série de plaques d'épaisseurs graduellement croissantes, à partir d'une épaisseur très-petite.

maximum très-marqué, et que, des deux côtés de ce maximum, l'intensité est très-rapidement décroissante jusqu'aux extrémités, Supposons que la section principale de l'analyseur placé derrière une lame de quartz soit parallèle au plan de polarisation des rayons les plus intenses. L'image extraordinaire ne contiendra aucune trace de ces rayons : elle présentera donc une teinte complémentaire du jaune, c'est-à-dire violacée; en même temps, elle sera réduite à son minimum d'intensité. -- Si maintenant on imprime un petit déplacement à l'analyseur, ce déplacement aura pour effet d'introduire dans cette image une petite fraction des rayons les plus brillants de la lumière solaire; et, pour une même valeur du déplacement, le changement de teinte produit sera évidenment plus sensible que dans toute autre situation de l'analyseur. — Enfin, suivant que le déplacement anna pour effet d'augmenter ou de diminuer l'angle formé par la section principale de l'analyseur avec le plan primitif de polarisation, on affaiblira dans l'image extraordinaire les rayons les moins réfrangibles ou les rayons les plus réfrangibles de la lumière blanche : dans le premier cas, on verra l'image virer an bleu; dans le second cas, on la verra virer au rouge.

Ces propriétés remarquables de la teinte violacée l'ont fait désigner par Biot sons le nom de teinte sensible ou de teinte de passage.

# 620. Interprétation des phénomènes précédents, dans la théorie des ondes. — Soit un système de vibrations, polarisées



Fig. 4go.

dans le plan YY' (fig. /190); le déplacement d'une molécule d'éther sera parallèle à l'axe OX et pourra être représenté, au point d'incidence sur une lame de quartz, par

$$x = a \cos 2\pi \frac{t}{T}$$
.

Or il est évident que ce déplacement peut être considéré comme équivalent au système de deux

déplacements & et & parallèles à l'ave OX, et de deux déplace-

ments  $\eta$  et  $\eta'$  parallèles à l'axe OY, pourvu qu'on ait à chaque instant

$$\xi + \xi' = x,$$

$$\eta + \eta' = 0.$$

Done, en vertu du principe de la superposition des petits mouvements, les effets des vibrations recitlignes qui constituent le rayon considéré seront les mêmes que les effets de la combinasion de deux groupes de vibrations dont le premier sera défini par le système des deux équations

$$\xi = \frac{a}{2}\cos 2\pi \frac{t}{T},$$

$$\eta = \frac{a}{2}\sin 2\pi \frac{t}{T},$$

et le second par le système des deux équations

$$\xi' = \frac{a}{2}\cos 2\pi \frac{l}{T},$$

$$\eta' = -\frac{a}{2}\sin 2\pi \frac{l}{T}.$$

Comme on a évidemment  $\mathcal{E}^1+\eta^2-\mathcal{E}^2+\eta^2=\frac{a^2}{4}$ , les vibrations représentées par chacun de ces deux systèmes sont circulaires; d'ailleurs, si l'on examine le sens dans lequel chacune d'elles s'effectue, on reconnaît que, dans les premières, la molécule d'éther parcourt sa trajectoire circulaire de droite à gaurhe; dans les secondes, le mouvement sur la trajectoire a lieu de gauche à droite. On peut donc énoncer ce théorème :

Un rayon polarisé peut être remplacé par le système de deux rayons égaux, polarisés circulairement et en seus contraire.

Supposons maintenant que, tandis qu'un rayon polarisé recilignement ne peut se propager sans altération suivant l'axe du quartz, un rayon polarisé circulairement s'y propage sans éprouver d'autre modification que le changement de phase qui résulte de la propagation udeme. Supposons, en outre, que la vitesse de propagation to soit pas la même pour les deux espèces opposées de rayons polarisés circulairement; désignons par D la vitesse de propagation des rayons polarisés de gauche à droite, par G la vitesse de propagation des rayons polarisés de droite à gauche. Après avoir traversé une lame de quartz, d'épaisseur e, le premier système de vibrations circulaires sera représenté, au point d'émergence, par les équations

$$\xi_1 = \frac{a}{2}\cos 2\pi - \frac{t - \frac{\varepsilon}{G}}{T},$$

$$\eta_1 = \frac{a}{2}\sin 2\pi - \frac{t - \frac{\varepsilon}{G}}{T};$$

le second système sera représenté, au même point, par les équations

$$\xi'_1 = \frac{a}{2}\cos 2\pi \frac{t - \frac{\varepsilon}{D}}{T},$$

$$\eta'_1 = -\frac{a}{2}\sin 2\pi \frac{t - \frac{\varepsilon}{D}}{T}.$$

Le mouvement résultant de la combinaison des deux systèmes aura pour projections sur les axes coordonnés

$$\begin{aligned} x' &= \xi_1 + \xi_1' = a \cos 2\pi \left[ \frac{t}{T} - \frac{1}{2} \left( \frac{\varepsilon}{LT} + \frac{\varepsilon}{LT} \right) \right] \cos \pi \left( \frac{\varepsilon}{LT} - \frac{\varepsilon}{LT} \right), \\ y' &= \eta_1 + \eta_1' = a \cos 2\pi \left[ \frac{t}{T} - \frac{1}{2} \left( \frac{\varepsilon}{LT} + \frac{\varepsilon}{LT} \right) \right] \sin \pi \left( \frac{\varepsilon}{LT} - \frac{\varepsilon}{LT} \right), \end{aligned}$$

ce mouvement sera rectiligne et s'exécutera dans un plan faisant, avec le plan des vibrations primitives, un angle égal à

$$\pi \left( \frac{\varepsilon}{DT} - \frac{\varepsilon}{GT} \right)$$
.

Le plan de polarisation, perpendiculaire au plan de vibration, aura donc tourné d'un angle proportionnel à l'épaisseur; il est facile de voir que cette rotation aura lieu vers la droite si l'on a

$$\frac{1}{D}$$
  $\frac{1}{G} < 0$ :

il aura lien vers la ganche si l'on a

$$\frac{1}{D} - \frac{1}{G} > 0$$
.

En d'antres termes, le plan de polarisation aura tourné vers la droite ou vers la gauche, selon que la vitesse de propagation D sera supérienre ou inférieure à la vitesse G.

Telle est l'interprétation que Fresnel a donnée, dans la théorie des ondes, de l'action exercée sur la lumière polarisée par les plaques de quartz perpendiculaires à l'axe.

Fresnel a vérifié directement son hypothèse par l'expérience suivante : Un prisme très-obtus ABC (fig. 491) a été taillé dans un cristal de quartz, de manière que sa hase AG fût parallèle à l'ave.



Fig. 191.

Dans un cristal d'espèce contraire, on a casaite taillé deux prismes rectangles ABD et CBE, de telle façon que dans chieun d'eux l'axe fôt parallèle au grand côté de l'angle droit, et qu'en les accolant au prisme ABC on obtint un parallétipiède rectangle. Si les hypothèses de Fressel étainet vactes, un rayon polarisé SI, tombant sur AD, devait se décomposer en deux rayons polarisés circulairement, d'espèces contraires, se propageant avec des ritesses inégales, et comme l'ordre des vitesses de propagation se trouvait renvesé dans le second prisme ABC, ces deux rayons devaient éprouver, en y pénétrant, des réfractions inégales, et par conséquent se séparer l'un de l'autre. L'effet du troisième prisme était d'augmenter encore cette divergence et d'achromatiser les deux rayons. On peut, avec un appareil de ce genre, voir une double image d'un objet de petites dimensions, et reconnaître que les deux systèmes de rayons correspondants possèdeut la polarsation circulaire.

621. Action du quarts sur la humière, dans une direction inellinée sur l'axe. — L'interprétation que nous venons de donner, d'après Fresnel, des propriétés des lames de quartz perpendiculaires à l'axe, implique, comme nous l'avions pressenti, que les lois générales de Huyghens éprouvent des perturbations sensibles, quand la lumière traverse des cristaus de quartz dans des directions voisines de l'axe. — Au contraire, dans une direction perpendiculaire à l'axe, il ne parti pas y avoir de différence appréciable entre les propriétés du quartz et celles d'un cristal quelonque à un axe.

Il est naturel de supposer que le passage des vibrations circulaires aux vibrations rectiligues a lieu par l'intermédiaire des vibra-



Fig. 491.

tions elliptiques, et que, suivant une direction inclinée sur l'axe, le quartz ne peut transmettre sans altération que les rayons polarisés elliptiquement; la vitesse de propagation dépendrait d'ailleurs du sens de la polarisation elliptique, et les axes des ellipses de vibration seraient symétriquement placés par rapport à la section principale.— Les conséquences de ces hypo-

thèses, développées par M. Airy, se sont trouvées conformes à l'expérience. Ainsi, le calcul a montré, et l'observation a confirmé, que deux plaques de quartz égales et d'espèces contraires donnent un système assez complexe de lignes isochromatiques, traversé par quatre spirales formant au centre une sorte de croix noire (fig. Ag s).

622. Généralisation des lois précédentes... \*\*Substances netives...\* Des propriéés toutes semblables à celles du quart ont été décourertes par M. Desrloizeaux dans le cinabre et le sulfate de strychnine, et par M. Marbach dans le chlorate de soude et quelques sels analogues. Ces derniers sels étant cristallisés dans le système cubique, toutes les directions qu'on y peut considérer jouissent de propriétés identiques : la rotation du plan de polarisation observer toujours également, dans quelque sens que la lumière les traverse.

VERDET, Itt. - Cours de phys. It.

Longtemps avant ces observations. Biot avait reconnu qu'un grand nombre de liquides organiques, et les solutions de corps solides assez nombreux, également d'origine organique, ont la propriété de faire tourner le plan de polarisation de la Inmière qui les traverse. — Comme il ue peut y avoir dans un liquide aucune direction joussant de propriétés particulières, cette rotation est toujours de même grandeur, quelle que soit la direction du rayon incident. Elle est d'ailleurs proportionnelle à l'paisseur traversée, à
peu près eu raison inverse du carré de la longneur d'onde <sup>(1)</sup>. —
Lorsqu'il s'agit d'une solution, la rotation est proportionnelle a
puòls de la substance extire "conteue dans l'unité de volume.

623. Applications. — Saccharlimétre de 71. Soleti. —
La dernière loi que l'on vient d'inoncer est devenue le fondement
d'une série de procédés d'analyse chimique qui ont permis, par
evemple, de déterminer par une simple observation optique le titre
cart d'une liqueur sucrée. Elle a permis également de reconnaître,
par l'observation des propriétés des combinaisons d'une substance
active, si la structure moléculaire manifestée par le pouvoir rotatoire
s'étati conservée ou détruité dans l'acte de la combinaison.

En raison de l'importance de ces applirations, il rouvient de direquelques mots des dispositions expérimentales partirulières que M. Soleil a imaginées pour les faciliter. — Les rayons polarisés d'une manière quelconque sont requis sur une plaque dont les deux moitiés sont formées de deux quartz d'espèce contraire et d'égale épaisseur, imprimant l'un et l'autre une rotation de 90 degrés au plan de polarisation des rayons jaunes moyens; de cette fagon, la lumière transmise par les deux moitiés de la plaque, reçue ensuitesur un prisme de Nicol, développe la teinte de passage, aussi bien dans l'une des moitiés de l'image que dans l'autre, lorsque la section principale du prisme est perpendiculaire au plan primitif de polarisation. — Si maintenant, entre la double plaque et l'annalyseur, on place une colonne liquide doué du ponvior rota-

<sup>17</sup> L'acide tartrique et les tartrates font exception à cette loi.

<sup>(4)</sup> L'est l'expression abrégée par laquelle on désigne fréquenament les substances donées de la faculté de dévier le plan de polarisation des rayons qui les traversent.

toire, par evemple une colonne d'essence de térébenthine, l'effet du liquide s'ajoute à l'effet d'une des moitiés de la plaque et se retranche de celui de l'autre moitié : il en résulte que l'uniformité des teintes des deux moitiés de l'image disparait. On rétablit l'uniformité de teinte au moyen de deux prismes de quartz à base reablit l'uniformité de teinte au moyen de deux prismes de quartz à base reablit l'uniformité de l'augle droit est perpendi-



culaire à l'ave : ces deux prisunes, en glissant l'un sur l'autre , constituent une lame perpendiculaire à l'ave, dont l'épaisseur ets variable à volouté. L'épaisseur nécessire au tréablisseuent d'une teinte uniforme produit évidemment une rotation égale et contraire à relle de l'essence, et peut lui servir de mesure. — Deux appareils compensateurs de ce genre, construits avec des quartz d'espèces contraires, permettent d'appliquer la méthode à tous les liquides dans lesquels les rotations du plan de polarisation approchent d'être inversement proportionnelles aux cerrés des longueurs d'onde.

624. Action du magnétisme sur la lumière polaride.

— Faraday a découvert, en 1845, que lou liquide so solide transparent, lorsqu'on le soumet à l'action d'un puissant appareil magnétique, acquiert, aussi longtemps que dure cette action, la propriété de faire tourner le plan de polarisation de la lumière qui le traverse.

— L'appareil suivant, construit par M. Ruhmkorff, est généralement employé pour répéter cette importante expérience. Deux fortes boines de fil de cuivre Bet B' (fig. 4g s) sont enroulées autour de deux cylindres de fer doux, percés suivant leurs axes. Les deux cylindres sont réunis par une série de pièces de fer doux, disposées de telle façon que les deux cuvités qui les traversent se trouvent sur le prolongement l'une de l'autre. Aux deux extrémités de l'appareil, sont des prisuess de Nicol N et N. servant de polariseur et d'unalyseur.

La substance transparente A est placée sur un support, entre les branches de l'électro-aimant, au point où l'action magnétique est le plus puissante. — Avant de déterminer l'aimantation dans les pièces



Fig. hab

de fer doux, on éteint entièrement la lumière qui traversait l'appareil suivant son ave, en croissant les sections principales des dem prismes de Nicol: on met ensuite en jeu la puissance magnétique de l'appareil, en faisant passer le courant, et l'on voit la lumière reparatire. — L'étude du phénomène fait reconnaître que er reure de la lumière est dû à une rotation du plan de polarisation, variable avec la longueur d'onde de la lumière emulostique.

Les influences qu'exercent les diverses conditions de l'expérience, sur la grandeur ou le sens de la rotation, sont comprises dans les lois suivantes:

- 1° La rotation est proportionnelle à l'action que l'électro-aimant exercerait sur une molécule de fluide magnétique, placée dans l'intérieur de la substance transparente.
- 9° Lorsqu'on incline la direction du rayon lumineux sur l'ase de l'électro-aimant <sup>10</sup>, la rotation varie proportionnellement au cosinus de cette inclinaison. En particulier, elle devient nulle quand le rayon et l'ase de l'électro-aimant font entre eux un angle de 90 degrés; elle change de signe quand on fait tourner le rayon de 180 degrés, c'est-à-dire quand on renverse sa direction.

<sup>(1)</sup> Cette loi exige, pour sa vérification, des appareils tont autrement disposés que celui qui est décrit et figuré ici.

3° La rotation est, dans tous les cas, à peu près en raison inverse du carré de la longueur d'onde.

4" Le sens de la rolation dépend de la nature de la substance transparente. — Si l'on substitue un morceau de fer donx à cette substance, et si l'on considére les courants moléculaires qui, selon les idées d'Ampère, s'y développent par l'aimantation, on peut apeler positive la rotation qui s'effectue dans le sens du mouvement de l'électricité positive de ces courants, et négative. Celle qui a lieu dans le sens du mouvement de l'électricité positive de ces courants, et négative. En adoptant ces dénominations, on peut dire que tous les corps dans la composition desquels il n'entre aucun métal magnétique, et les composés d'un poit nombre de métaux magnétiques (nickel et cobalt), produisent des rotations positives: la plupart des composés des métaux magnétiques (fer, chrome, mangnaise, titane, cérium, uranium, lanthane) produisent des rotations négatives.

Enfin, la grandeur absolue de la rotation dépend de la nature de la substance, et ne paraît pas avoir de rapport étroit avec quelque autre propriété physique.

## PROPAGATION DE LA CHALEUR.

#### RAYONNEMENT.

625. Distinction du rayonnement et de la conductibilité. — L'expérience nous révèle l'existence de deux modes distincts de propagation de la chaleur :

1° Une source de chaleur peut élever la température d'un corps éloigné, eu déterminant préalablement une élévation successive de température dans tous les corps intermédiaires : c'est la propagation par conductibilité.

9" Une source de chaleur peut élever la température d'un corps éloigné sans élever la température des corps intermédiaires, ou du moins sans que cette élévation soit la condition essentielle de l'action à distauce : c'est la propagation par rayonnement.

L'esistence du premier mode de propagation est trop évidente pour qu'il soit nécessaire de la démontrer par des expériences spéciales. — L'existence du sevond mode n'est guère moins évidente, du moins lorsque l'on considère l'action du soleil ou celle des corps incandescents. La basse température qui a été contatée dans les régions supérieures de l'atmosphère prouve bien, par exemple, que ce n'est pas en échauffant les milieux intermédiaires que le soleil agit sur la surface terrestre. De même, selon l'observation de Scheele, lorsqu'un foyer de combustion est en activité, et que l'on considère les corps qui sont placés dans le courrant d'air froid par lequel la combustion est entreteune. Il est bien évident que ces corps ne peuvent recevoir aucune chaleur du foyer par voie de conductibilité : chacun sait cependant que la température de ces corps peut, dans certains cas, devenir très-élevée.

626. Chaleur rayonnante obseure. — Les espériences suivantes montrent que l'incandescence n'est pas une condition nécessaire du rayonnement, et qu'il existe une chaleur rayonnante obscure qui peut traverser les milieux les plus divers, sans que cette transuission dépende d'un échauffement graduel des couches successives de ces milieux euv-mêmes.

On construit, comme l'a fait Rumford, un baromètre terminé à sa partie supérieure par un ballon B: dans la partie latérale de ce ballon pénètre la tige d'un thermomètre (fig. 1/95). En dirigeant



On jeut citer encore l'experience suivante, qui est due à Bénédict Prévost. Deux miroiss métalliques concaves étant disposés en face l'un de l'autre de manière que leurs axes coîncident, et un corps chaud étant placé au foyer de l'un, l'une des boules d'un thermomètre différentiel

étant placée au foyer de l'autre, le thermomètre accuse une élévation de température, due à l'action des rayons calorifiques concentrés sur la boule. — On constate que cette élévation de température subsiste, bien qu'elle devienne un peu moindre, lorsqu'on fait tomber, entre le thermomètre et le corps chaud, une nappe d'eau qui se renouvelle d'une manière continue. Le même eflet se produit encore si

l'on interpose, entre le corps chand et le thermoniètre, un écran de verre animé d'un mouvement rapide de rotation, comme le plateau d'une machine électrique.

627. Observations générales sur les radiations entoriques comparées aux radiations lumineuses. — En rapprochant des divers faits qui précèdent ceux qui ont établi l'existence des rayons calorifiques infra-rouges (487), on est conduit à considèrer la partie de la science qui est désignée sous le nom d'étude de la châteur rayonnante comme n'étant qu'un complément ou plutôt un nouvel aspect de l'Optique.

La faculté que possèdent les radiations dites lumineuse, d'agir sur notre evil, permet de reconnaître avec exactitude la direction de ser sidations, et, par conséquent, de déterminer les lois desquelles peuvent dépendre les diverses modifications que cette direction peut subir; mais l'eil ne peut faire la comparaison des intensités que d'une nanière très-imparfaite. — Au contraire, les propriétés calorifques d'une radiation, qui ne pourraient servir à en déterminer la direction que d'une manière grossière, peuvent être mesarées dans leur intensité, d'une manière à la fois commode et précise.

Ainsi, tandis que l'eil est spécialement approprié à l'étude des lois qui règlent la direction des radiations, les instruments thermométriques conviennent plus particulièrement à la recherche des lois relatives aux variations d'intensité, de sorte que les deux genres d'étude se complétent réciproquement. Seulement, sind en elaisser aucun doute sur l'ideutité des sujets étudiés séparément par les deux méthodes, on ne doit pas plus négliger les expériences destinées à la détermination approximative des lois de propagation des rayons calorifiques obscurs, qu'on ne doit négliger les expériences photométriques prorement dites.

628. Appareits pour l'étude de la chaleur rayonnante.
— Tout appareil sensible à l'action de la chaleur peut être emple,
à l'étude du rayonnement. Les physiciens se sont principalement servis des thermomètres différentiels de Leslie ou de Rumford (54) et de l'appareil thermo-électrique de Nobili et Welloni. Lorsqu'on fait usage d'un thermouètre différentiel, on place ordinairement l'un de ses réservoirs devant un miroir métallique concave qui concentre sur lui les rayons d'une source calorifique, et l'on protége l'autre réservoir contre l'action du rayonnement. On substitue quelquefois au thermouètre différentiel un thermomètre à mercure ordinaire. — Tontes ces dispositions sont bien inférieures, pour l'exactitude des résultats, à l'emploi de l'appareil thermo-électrique.

629. Appareil thermo-electrique. — Les parties essentielles de l'appareil thermo-électrique de Nobili et Melloni sont : une pile thermo-électrique à éléments bisnuth-antimoine, et un galvanomètre à double aiguille astatique.

La pile P (fig. 496) est fixée à un support mobile le long d'une règle métallique AB, qui sontient également les pièces accessoires



Fig. 496.

de l'appareil. Ces pièces sont : des écraus doubles et mobiles, semblables à l'écran D. qui arrètent ou laisseut passer les faisceaux calorifiques vers la pile, selon qu'on les relève on qu'on les abaisse; des diaphragmes tels que E, qui fimitient ces faisceaux à des dimensions convenables; enfin des supports qui servent à placer les sources de chaleur ou les substances destinées à agir sur les rayons calorifiques.

Le gabanomètre (fig. 150) est placé aussi loin que possible de l'appareil, et soigneusement préservé contre toute action calorifique qui pourrait déterminer dans l'intérieur de la cloche des courants d'air capables d'agir sur l'aiguille. Lorsqu'on vent étudier la réfleviou ou la réfraction de la chaleur, on fixe le support de la pile sur aue règle auxiliaire qui tourne autour du support k (fig. 499); c'est sur ce support qu'on place, soit le miroir réfléchissant, soit le corps réfringent. Les deux extrémités de la pile CD (fig. 497) sont ordinairement engagées dans des tubes eyiludriques tels que T. munis chaeun d'un opercule S



qu'on peut élever ou abaisser à volonté. Quand on a besoin de donner à l'appareil une grande seusibilité, on remplace celui de ces tubes qui est placé du côté destiné à recevoir la chaleur par un cône réflecteur de large ouverture T', qui, lorsque son opercule est enlevé, concentre sur la pile tous les rayons calorifiques qui tombent sur sa surface interne.

630. Graduation de l'appareil stermo-éteotrique. — La graduation de l'appareil est fondée sur le principe suivant: Lorque les deux faces de la pile reçoivent en des temps égaux des quantiés égales de chaleur, le courant thermo-étectrique est nal.

Si l'on ne regardait pas ce principe connue une conséquence évidente des lois des courants thermo-électriques, on en trouverait une justification directe dans une expérience de Biot. — Une pile thermo-électrique est placée entre deux sources rayonnantes, et l'on fait varier les distances de ces sources à la pile, jusqu'à ce que l'aiguille du galvanomètre soit en repos sur le zéro de la graduation. Ou remplace alors la pile par un thermounètre différentiel dont les réservoirs sout de petits parallélipipèdes métalliques, cuduits de noir de fumée et avant exactement les mêmes dimensions transversales que les faces terminales de la pile : on constate que la colonne liquide reste immobile, ce qui prouve l'égalité des quantités de chaleur incidentes.

Pour appliquer ce principe, ou place, des deux côtés de la pile, deux sources de chaleur aussi constautes que possible, par exemple deux lampes de Locatelli (1), et deux écrans qui permettent d'intercepter à volonté l'un ou l'autre des deux rayonnements. Sous l'action de la première lampe seule, l'aiguille du galvanomètre se met en équilibre à une distance α du zéro de la graduation; sous l'action de la deuxième lampe seule, l'aiguille se fixe à la distance α', du côté opposé; enfin, sous l'action simultanée des deux lampes, elle se fixe, par exemple, à la distance &, du même côté que dans la première expérience. Si q et q' sout les quantités de chaleur envoyées à la pile en un temps donné, dans la première et dans la deuxième expérience. la quantité q peut être considérée comme la somme des deux quantités q' et q-q'; alors il est évident que, dans la troisième expérience, on a, d'une part, des quantités de chaleur égales à q', tombant simultanément sur les deux faces de la pile et se faisant équilibre : d'autre part, la quantité q-q' qui tombe sur l'une des deux faces, et qui produit seule la déviation & Donc, si l'on regarde la quantité de chaleur incidente comme une fonction de la déviation, on pourra poser

$$q = \varphi(\alpha),$$

$$q' = \varphi(\alpha'),$$

$$q - q' = \varphi(\beta),$$

d'où l'on tire

$$\varphi(\beta) = \varphi(\alpha) - \varphi(\alpha')$$
.

En effectuant ainsi plusieurs séries d'expériences, formées de trois expériences chacune, on obtiendra autant d'équations de ce genre qu'on voudra:

$$\varphi(\beta_1) = \varphi(\alpha_1) - \varphi(\alpha'_1), 
\varphi(\beta_2) = \varphi(\alpha_2) - \varphi(\alpha'_2),$$

<sup>(</sup>i) Les lampes de Locatelli sont de petites lampes à mêche compacte, sans cheminée de verre (fig. 498, A), et dont la combustion est tente et assez régulière.

et l'on pourra déterminer, à un facteur constant près, une formule empirique équivalente à la fonction  $\varphi$ .

Le plus souvent on remarque que, tant que les déviations n'excèdent pas une certaine limite, variable d'un galvanomètre à un autre, mais généralement voisine de 20 degrés, on a

$$\beta = \alpha - \alpha'$$

de sorte que la fonction  $\phi$  jouit, jusqu'à cette limite, de la propriété exprimée par l'équation

$$\varphi(\alpha - \alpha') = \varphi(\alpha) - \varphi(\alpha')$$
.

ll en résulte que, jusqu'à la limite indiquée, la fonction  $\varphi$  est de la forme

$$\phi(a) = ma$$

c'est-à-dire que les déviations sont proportionnelles aux quantités de chaleur incidentes. — On peut donc, jusqu'à la limite foutifié par l'expérience même, prendre les déviations de l'aiguille pour expressions des quantités de chaleur qui tombeut sur la pile.

Il est facile ensuite de construire une table qui donne les expressions des quantités de chaleur correspondantes à des déviations pour lesquelles la proportionnalité précédente ne subsiste plus. — Admettons, par exemple, que la proportionnalité ait lieu jusqu'à o degrés, et supposons que deux sources de chaleur, qui produisent séparèment des déviations de 25 degrés et de 15 degrés, donnent naissance, quand elles agissent simultanément, à une déviation de 11°5. On aura, en conservant les notations précédentes,

$$q = \varphi(25),$$
  
 $q' = 15,$   
 $q = q' = 11,5,$ 

ce qui donne immédiatement

$$\varphi(25) = q' + q - q' = 26.5.$$

Des expériences de ce genre, en nombre suffisant, permettront de construire une table relative au galvanomètre dont on aura fait usage. — Il ne conviendra pas d'étendre cette graduation au delà de 50 ou 60 degrés, la sensibilité des galvanomètres diminuant très-rapidement lorsque cette limite est dépassée.

On a supposé, dans ce qui précède, qu'on observait les déviations stables de l'aiguille galvanométrique, lorsqu'elle s'arrête successivement dans ses diverses positions d'équilibre. — On peut tout aussi bien observer les excursions initiales de l'aiguille, et déterminer la même méthode, les relations qui existent entre les quantifié de chaleur incidente et les ares d'impulsion. — On trouve même, dans l'usage des ares d'impulsion, l'avantage d'abréger la durée des expériences.

631. Diverses sources de chalcur employées dans l'étude de la chalcur rayonnante. — Afin de donner à ses expériences une diversité de conditions qui pût en faire considérer les



conclusions comme générales, Melloni a fait usage de sources de chalent très-variées. On a conservé l'habitude de joindre à son appareil les quatre sources de chaleur suivantes :

- 1° Une lampe à mêche compacte A (fig. 498) dont la flamme est peu brillante, mais très-constante: c'est la lampe connue sons le nom de lampe de Locatelli;
- 3º Une spirale de platine B, portée à l'incandescence par la flamme d'une lampe à alcool on plutôt par les gaz qui font suite à la flamme elle-même;
- 3º Une lame de cuivre C, converte de noir de fumée et portée à la température d'environ 400 degrés par le contact de la flamme d'une lampe à alcool:

- 4° Un cube métallique D, rempli d'eau maintenue à l'ébullition, et ayant ses faces verticules couvertes de diverses substances.
- On a fréquemment employé anssi les lampes à double courant d'air et à cheminée de verre, ou lampes d'Argand; la flamme du chalumeau à gaz oxygène et hydrogène; la lampe de Drummond, etc.

LOIS RELATIVES AU MODE DE PROPAGATION DE LA CHALEUR BAYONNANTE.

- 632. Propagation rectiligne de la chaleur dans un milieu homogène. — L'expression de propagation retilique, appliquée à la chaleur, doit être entendue comme dans le cas de la lumière : elle signifie, en réalité, qu'il existe des corps tels, que, si on les met en présence d'une source calorifique, la source n'envoie pas de chaleurs ensible (abstraction faite de la diffraction) dans le cône d'ombre qu'on déterminerait en considérant la source calorifique comme une source Innimeuse; ces corps sont caractérisés par la dénomination de corps alternames.
- 633. Vitesse de propagation de la chaleur. La vitesse de propagation de la chaleur est égale à la vitesse de propagation de la lumière.

Pour constater d'abord que cette vitesse est très-grande, il sullit d'un appareit thermométrique anguente, le moment où il commence à arcuser une élévation de température se rappreche indéfiniment du moment où une source de chaleur commence à n'être plus séparée de lui par aucun corps opaque. — C'est ce qu'on pent manifester dans l'expérience des miroirs conjugués, où, dens miroirs sphériques étant disposés de manère que leurs aves coincident, un corps chaud, placé au foyer de l'un, envoie de la chaleur à un thermomètre placé au foyer de l'autre. On peut, comme le faisait Mariotte, placer les deux miroirs à plus eu cent mètres l'un de l'autre, saus qu'il soit possible d'apprécie cent mètres l'un de l'autre, saus qu'il soit possible d'apprécie un intervalle de temps sensible entre le moment où la suppression d'un écran althername permet aux rayons calorifiques de se propager, et le moment où le liquide du thermomètre commence à se mouvoir. Le phénomène de l'aderration démontre que la chaleur se propage, dans le vide et daus l'air, avec la même vitesse que la lumière. Ce phénomène consiste en ce que la direction apparente des rayons lumineux est modifiée par le mouvement de la terre: la grandeur de cette modification dépend du rapport qui existe entre la vitesse de la lumière et la vitesse de la fumière et la vitesse de la fumière et la vitesse des rayons calorifiques obscurs qui font partie de la radiation solaire differait sensiblement de la vitesse des rayons lumineux, l'image du soleit, formée au foyer d'un appareil optique par les rayons calorifiques, ne coinciderait pas avec l'image foruite pur les rayons lumineux: on serait averti de ce défaut de coîncidence dans les expériences où l'on chercherait à étudier la distribution de la chaleur aux divers points de l'image solaire. Nien de pareil ne s'est manifesté, dans les observations assez nombreusse que les astronomes ont faites sur ce sujet deptis quedques années.

634. Réflexion de la chaleur. --- Les lois de la réflexion de la chaleur sur les surfaces polies sont identiques aux lois de la réflexion de la lumière.

En disposant la pile de l'appareil de Melloni, comme l'indique la figure 499, sur une règle supplémentaire IH, et installant une



petite plaque métallique polie F sur la plaque graduée que porte le support K autour duquel cette règle est mobile, on constate que la pile reçoit la chaleur de la source, un peu amoindrie par la réflexion, dans la direction indiquée par les lois de la réflexion : pour toute autre position de la règle mobile, la pile n'accuse pas d'élévation de température sensible.

L'expérience des mivoirs conjugués (626) permet de vérifier directement que les lois de la réflexion de la lumière sont aussi celles de la réflexion de la chaleur. Il suffit, pour cela, de placer d'abord au foyer de l'un des miroirs un corps émettant à la fois de la chaleur et de la lumière, comme la flamme d'une bougie, et de déterminer, ave un petit écran blanc, le foyer lumineux fourni par l'autre miroir. On constate alors que c'est en repinit qu'on doit placer un thermomètre, pour qu'il accuse une élévation de température. — On peut d'ailleurs remplacer ensuite la bougie par un corps émettant seulement de la chaleur obscure, comme un vase contenant de l'eau chaudez c'est toujours au même point qu'on doit placer le thermomètre, pour obbein l'effet marinum.

Quant à la diffusion, ou réflevion irrégulière, elle a lieu sur les surfaces dépolies, pour la chaleur aussi bien que pour la lumière.

— En substituant à la plaque polie l' (fig. 493) une plaque d'une substance mate, et garnissant la pile de son réflevetur conique (fig. 497) pour lui douner plus de sensibilité, on constate qu'il y a de la chaleur diffusée par la surface mate, dans toute la région de l'essace qui est en avant de cette surface.

635. Ætfraction de la chalteur. — Dispersion. — Les lois de la réfraction de la choleur sont encore identiques à celles de la réfraction de la lumière. C'est ce que l'on constate, soit au moyen d'expériences directes, faites avec un prisme de sel gemme, soit encentrant les rayons d'une source de chalteur au foyer fourni par une lentille de sel gemme, soit enfin en observant les effets calorifiques si intenses qui se produisent au foyer principal d'une lentille convergente qu'on expose aux rayons solaires, phénomènes qui acquièrent une intensité plus grande encore lorsqu'on fait usage de lentilles à échelous <sup>61</sup>.

<sup>(9)</sup> Melloni a pu, au moyen d'une lentille à échelons et d'un appareil lhermo-électrique sensible, constater la faculté calorifique des rayons lunaires. L'expérience est très-délicate; il faut attendre que la pile et la lentille soient exactement en équilibre de lempérature avec l'atmosphère, et, seulement alors, retirer l'érran qui proéjegait la lentille contre les

La dispersion produite par le passage d'un faisceau calorifique au travers d'un prisme peut également être constatée par l'expérience. - Si le faisceau calorifique, avant de rencontrer le prisme, a traversé successivement deux fentes étroites, parallèles aux arêtes du prisme et assez éloignées l'une de l'autre, on peut le considérer comme formé de rayons presque parallèles; en recevant le faisceau. après le passage au travers du prisme, sur une pile formée d'une série unique d'éléments et placée derrière une fente étroite, on reconnaît que le faisceau réfracté est toujours plus large que le faisceau incident. La grandeur de cette dilatation du faisceau et la valeur de sa déviation movenne dépendent de la nature de la source calorifique, et augmentent à mesure que cette source approche de devenir lumineuse, ou que sa lumière approche d'être parfaitement blanche. - Ces divers phénomènes s'expliquent, comme les phénomènes analogues qui ont été étudiés dans l'Optique, par l'hétérogénéité des radiations calorifiques et l'inégale réfrangibilité de leurs divers éléments. A mesure que les sources calorifiques approchent de devenir lumineuses, et que leur lumière devient de plus en plus blanche, la radiation primitive se complique successivement d'éléments nouveaux, de réfrangibilité croissante,

Ces conclusions s'accordent entièrement avec celles qu'on a déjà tirées de l'étude de la portion infra-rouge du spectre (498). — La chaleur obscure que fournissent les sources artificielles est d'ailleurs hétérogène, comme la chaleur obscure qui est émise par le soleil.

636. Interférences de la chalcur. — Des phénomènes dus à l'interférence des rayons calorifiques ont été signalés dans des circonstances semblables à celles pour lesquelles il y a interférence des rayons lumineux.

Lorsque MM. Fizeau et Foucault ont exécuté leurs expériences destinées à manifester l'interférence des rayons luminoux qui présentent de grandes différences de marche, ils ont reconnu que, dans les bandes obscures dont le spectre était sillonné (563), la chaleur était toujours moindre que dans les parties voisines. Eu transportant

rayons de la lune : la déviation de l'aiguille galvanométrique indique une action calorifique très-faible. enauite dans les rayons infra-rouges la pile thermo-feletrique qui servait à leurs observations, ils ont trouvé que cette partie de l'espace offrait des alternatives de minima et de maxima d'intensité, faisant suite aux bandes alternativement obscures et brillantes du spectre luminenx.

637. Polarisation de la chaleux. — Les expériences de Bérard ont montré que l'intensité des rayons calorifiques réfléchis deux fois sur deux glacés noires, sous l'angle de polarisation, est maxima quand les deux plans de réflexion sont parallèles, nulle quand ces deux plans sont perpendiculaires entre eux. — D'après les expériences de Melloni, l'intensité des rayons calorifiques transmis par ileux piles de lames de mica, sous l'angle de polarisation, est maxima quand les deux plans de réfraction sont parallèles, minima lorsqu'ils sont croisés à angle droit.

L'ensemble de tous ces faits tend évidemment à confirmer l'identité de la lumière et de la chalenr rayonnante, identité rendue déjà manifeste par tant d'antres résultats.

### LOIS RELATIVES AUX VARIATIONS D'INTENSITÉ DE LA CHALEUR BAYONNANTE.

638. Loi du carré des distances. — La variation de l'intensité calorifique en raison inverse du carré de la distance, dans un milieu homogène, résulte immédiatement du raisonnement qui a été fait plus haut pour l'intensité lumineuse (384), sans qu'il y ait à modifier en riene raisonnement.

Quant à la vérification expérimentale, elle s'effectuera sans peine en employant une spirale de platine qu'on portera à l'incandescence, soit au moyen d'une flamme d'alcool B (fig. 498), soit par le passage d'un courant électrique : on limitera le faisceau calorifique au moyen d'une ouverture étroite, pratiquée dans un écran.

639. Pouvoirs réflecteurs. — Pouvoirs diffusifs. — Dans un faisceau de rayons calorifiques parallèles, on peut appeler intensité du faisceau la quantité de chaleur qui, pendant l'unité de temps, traverse l'unité de surface prise dans la section droite de ce faisceau. Lorsqu'un pareil faisceau tombe sur un corps poli, on nomme poureir réflecteur de ce corps le rapport de l'intensité du faisceau réfléchi à l'intensité du faisceau incident (0).

La figure 499 indique la disposition que l'on peut donner à l'appareil de Mélloni pour mesurer directement les pouvoirs réflecteurs des divers corps. — Ces expériences conduisent aux résultats généraux suivants:

1º Le pouvoir réflecteur des corps diathermanes, ainsi que celui des corps athermanes non métalliques, varie très-peu avec la nature de la source calorifique, et beuacoup avec l'angle d'incidence. Il augmente à mesure que l'incidence s'éloigne de l'incidence normale, conformément à une formule qui a été déduite par Fresnel de la théorie des ondes, savoir :

$$R = \frac{1}{2} \frac{\sin^2(i-r)}{\sin^2(i+r)} + \frac{1}{2} \frac{\tan g^2(i-r)}{\tan g^2(i+r)}$$
(2)

a° Le pouvoir réflecteur des métaux, ainsi que celui des substunces athermanes qui ont l'aspect métallique, varie très-peu avec l'inclinaison : I éprouve, au contraire, de grandes variations avec la nature de la chaleur incidente. — L'argent et le métal des uiroirs sont les seuls qui réfléchissent dans une proportion à peu près invariable les rayons calorifiques de toutes les origines. Cette proportion est de 0,97 pour l'argent; de 0,85 pour le métal des miroirs.

Le pouvoir diffusif, défini comme le pouvoir réflecteur, varie avec l'incidence, avec la direction des rayons diffusés, et avec la nature de la chaleur incidente.

Les expériences peuvent encore être effectuées avec l'appareil de Melloni en employant la disposition indiquée par la figure 499,

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Si le pouvoir réflecteur ainsi défini est connu pour toutes les incidences, il est facile de prévoir ce qui arrivera à un faircou incident quelouque, en décomposant ce faiscean en faisceant coniques infiniment déliés, qu'on assimile à des faisceaux cylindriques.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> L'angle de réfraction r étant une fonction de l'indice de réfraction, le pouvoir réflecteur dépend rééllement de la réfrangibilité on de la longueur d'onde de la chaleur incidente; mais de pareilles variations sont trop faibles pour être accusées dans les expériences thermonétriques.

plaçant en F un corps mat, et garnissant la pile de son coue réflecteur (fig. 497). — Il y a, dans ces expériences où les effets calorifiques produits sont toujours peu intenses, une difficulté qui résulte de ce qu'on est exposé à prendre pour de la chaleur diffusée celle qui est, en réalité, rayonnée par la plaque F en vertu de l'échauffement que lui communique l'absorption d'une partie de la chaleur incidente; on échappe à cette cause d'erreur en n'observant, dans chaque expérience, que l'effe presque instantant qui suit la première arrivée de la lumière incidente. — La possibilité d'une fluorescence thermique est une autre cause d'erreurs, dont on ne s'est pas suffisamment prôccupé jusqui'é.

Les lois qui précèdent, relatives aux variations d'intensité de la chaleur réfléchie ou diffusée, présentent une analogie manifeste avec les faits suivants, constatés dans l'étude de la lumière :

- 1º Les images réfléchies régulièrement par les corps non métaliques et par quelques métaux présentent des colorations identique à celles des objets. Cette remarque prouve que la réflexion des rayons lumineux de diverses couleurs s'opère sur ces corps aver une même: intensité.
- 2° L'influence de l'incidence sur le pouvoir réflecteur de ces mêmes corps est évidente à l'observation la moins attentive; d'ailleurs des mesures photométriques ont vérifié directement, pour les phénomènes lumineux, la formule théorique de Fresnel.
- 3° La plupart des métaux donnent une coloration particulière. et caractéristique pour chacun d'eux, à la lumière qu'ils réfléchissent régulièrement.
- 4° La diffusion colore généralement la lumière, en s'exerçant inégalement sur les divers éléments simples qui la constituent; c'est ainsi que les corps nous sont rendus visibles.
- 640. Pouvoire absorbants des eurps athermanes. La partie de la chaleur incidente qui n'est ni réfléchie régulièrement, ni diffusée par les corps qu'elle rencontre, pénêtre dans l'intérieur de ces corps. Dans les corps athermanes, la chaleur s'arrête tout entière dans les premières contes qu'elle traverse, et y produit une

élévation de température qui se communique ensuite au reste du corps, par voie de conductibilité. Le rapport de cette quantité de chaleur à la quantité de chaleur incidente est ce qu'on nomme le pouvoir absorbant.

Si l'on convient d'appeler pouvoir diffuif total le rapport de la somme des quantités de chaleur diffuées dans tous les sens à la quantité de chaleur incidente, on peut dire que la somme du pouvoir réflecteur, du pouvoir diffusif total et du pouvoir absorbant est égale à l'unité; ou encore que le pouvoir absorbant est complémentire de la somme du pouvoir réflecteur et du pouvoir diffusif total. Il suit de là que les lois du pouvoir absorbant sont commes lorsqu'on comunit celles du pouvoir réflecteur et du pouvoir diffusif. — Dès lors, d'après les résultats qui précèdent et sans avoir recours à des expériences directes, on peut énoucer, par exemple, les dens lois suivantes :

t° Le pouvoir absorbant diminue à mesure que l'inclinaison augmente.

2º Le pouvoir absorbant des corps qui ont un pouvoir diffusif sensible et des corps ayant l'aspect métallique dépend de la nature de la chaleur incidente.

641. Comparation des pouvoirs absorbants de diverses substances athermanes. — Le noir de fumée, lorsqu'il est bien préparé, ne réfléchit et ne diffuse qu'une portion négligeable de la chaleur incidente; par conséquent, il possède un pouvoir absorbant qui ne differe pas sensiblement de l'unité, pour toute espèce de chaleur incidente. — C'est à cause de cette propriété que, lorsque les deux faces d'une pile thermo-électrique sont enduites de noir de fumée, deux quantités de chaleur égales, tombant sur les deux faces de la pile, se font équilibre l'une à l'autre.

Il n'en est plus ainsi lorsque les deux faces de la pile sont enduites de substances différentes, et ce défaut d'équilibre peut alors servir à démontrer, non-veulement que les pouvoirs absorbants des diverses substances sont inégaux, mais encore qu'ils varient avec la nature de la chaleur incidente. — Ainsi, si l'on place deux cubes noireis, remplis d'eau en ébullition, des deux côtés d'une pile dont les faces sont recouvertes de noir de fumée, à des distances telles que leurs rayonnements se fassent équilibre, ou constate que l'équilibre subsiste lorsqu'on vient à enduire l'une des faces de la pile de blanc de céruse. Au contraire, la substitution de la céruse au noir de fumée détruit l'équilibre, lorsqu'on l'a établi en employant, comme sources de chaleur, deux lampes de Locatelli ou deux lampes d'Argand. Donc la céruse absorbe, comme le noir de fumée, à peu près la totalité du rayonnement éuis par le noir de fumée qui couvre les cubes à la température de 100 degrés; au contraire, elle n'absorbe dans le rayonnement des lampes qu'une fraction beaucoup moindre que l'unité.

Si maintenant, entre une source de chaleur et une pile thermoelectrique, on interpose successivement divers écrans métalliques minces, couverts de diverses substances sur la face qui regarde la source, et de noir de fumée sur la face qui regarde la pile, l'effet produit sur la pile est évidemnent d'autant plus grand que la teupérature communiquée par la source à l'écran est plus élevée; comme d'ailleurs l'élévation de température est elle-même d'autant plus considérable que la face tournée vers la source absorbe plus de chaleur, cette expérience permet de ranger, par ordre de grandeurs, les pouvoirs absorbants des diverses substances attermanes; mais elle ne permettrait pas d'en obtenir de mesures. — L'ordre dans lequel on est ainsi conduit à classer les diverses substances est variable avec la nature de la source dont on a fait usage pour ces expériences

642. Pouvoirs absorbants des corps distitermance.

Relation entre l'intensité du faisecau transmis et
l'épaisseur traversée, dans le cas où le faisecau est
homogène. — On peut continuer d'appeler pouvoir absorbant d'un
corps diathermane l'excès de l'unité sur la somme du pouvoir
filecteur et du pouvoir diffusif (otal (640); mais la connaissance de
cet élément ne définirait en aucune manière l'absorption qui s'opère
à mesure que la radiation traverse des épaisseurs croissantes du
corps diathermane.

On établit facilement, comme dans le cas de la humière (493), que l'absorption exercée par un pareil corps est soumise à la loi suivante. Si l'on désigne par i, l'intensité primitive d'un faisceau colorifique homogène, par i l'intensité à laquelle le faisceau est réduit après avoir traversé une épaisseur e de la substance en question, par k un coefficient qui dépend à la fois de la nature de la substance et de la fongueur d'ondutation du faisceau, on a

$$i = i_n e^{-Lx}$$
.

Cette formule a été vérifiée par MM. Jamin et Masson, en isolant, dans un spectre pur, des faisceaux de diverses réfrangibilités, au moyen d'une fente étroite. — Lorsque ces faisceaux appartenaient à la partie visible du spectre, les expériences thermoscopiques et les expériences photométriques assignaient la même valeur au coefficient d'extinction k. Lorsqu'ils appartenaient à la partie invisible, le coefficient k avait une valeur qu'il était impossible de prévoir d'après l'action exercée par la substance sur les rayons visibles. Le tableau suivant, qui contient les valeurs du rapport <sup>7</sup>/<sub>L</sub> pour divers rayons, transmis à travers des épaisseurs égales de diverses substances, donne une idée de ces résultats.

| POSITION DU FAISCEAU | VALEURS DE $rac{i}{i_*}$ après le passage |                   |                 |  |
|----------------------|--------------------------------------------|-------------------|-----------------|--|
| DANG LE SPECTEE.     | dans<br>Le set court.                      | dans<br>LE VELEE. | dans<br>L'accr. |  |
| Vert                 | 0,92                                       | 0,91              | 0,92            |  |
| Jaune                | 0,99                                       | 0.93              | 0,94            |  |
| Rouge                | 0,98                                       | 0,85              | 0.84            |  |
| Infra-rouge n* 1     | 0,92                                       | 0.87              | 0.41            |  |
| n° 2                 | 0,92                                       | 0,54              | 0,29            |  |
| n° 3                 | 0,91                                       | 0,22              | 0,00            |  |
| n* 4                 | 0,90                                       | 0,00              | 0,00            |  |

On voit, par ces exemples, que les substances bien transparentes transmettent à peu près dans la même proportion les diverses radiations de la partie visible du spectre, mais qu'elles transmettent dans les proportions les plus inégales les radiations de la partie invisible. Dans le tableau ci-contre, le sel gemme se fait renarquer par Inniformité de l'action qu'il sexere sur les radiations les plus diverses. — Cette uniformité se maintient lorsqu'on examine l'action du sel gemme sur le rayonnement complexe des diverses sources artificielles. En outre, tant que l'épaisseur du sel gemme n'est que de quelques centimètres, la proportion de chaleur transmise est sensiblement indépendante de l'épaisseur.

Il suit de là que, dans le sel gemme, l'absorption proprement dite est insensible sous de faibles épaisseurs, et que l'affaiblissement des rayons calorifiques est entièrement dà aux réflexions qui s'opèrent à l'entrée et à la sortic de ces rayons. — En effet, si l'on désigne par R et R' les proportions de chaleur qui sont réfléchies à l'entrée et à la sortie, la formule qui exprime l'intensité d'un faisceau homogène, transmis par une plaque d'épaisseur égale à x. est

$$i = i_o (1 - R) (1 - R') e^{-1x}$$

ou plutôt, comme la théorie des ondulations démontre que R est égal à R',

$$i = i_o (i - R)^2 e^{-kx}$$
;

et, lorsque  $e^{-is}$  ne diffère pas sensiblement de l'unité, la valeur de l'intensité i se réduit à

$$i = i_o (1 - R)^2$$
.

643. Transmission d'un faisceau hétérogène à travers un cerps disthermane. Di maintenain on considére le cas ordinaire, où le faisceau incident est hétérogène, l'intensité totale du faisceau transmis est la somme d'un nombre plus ou moins considérable det ermes, de la forme

comme le pouvoir réflecteur est sensiblement indépendant de la nature de la radiation (639), le facteur (1-R) est sensiblement le même pour tous les termes de la somme, et la somme elle-même peut s'écrire

L'intensité primitive totale étant représentée par Zi, il est évident que le rapport de l'intensité du faisceau transmis à l'intensité du faisceau incident n'est pas liée à l'épaisseur par une loi simple. Toutefois, les expériences relatives à la transmission des radiations hétérogènes mettent en évidence quelques faits généraux, qu'il est néfressant de connaître.

D'abord, à mesure qu'un faisceau hétrogène traverse des épaisseurs croissantes d'une substance déterminée, la proportion relative des éléments les plus absorbables va en déroissant, et celle des éléments les moins absorbables va en croissant. — Par conséquent, si l'on consédére une suite d'épaisseurs égales entre elles, on peut dire qu'elles donnent lieu à des pertes relatives de plus en plus faibles. Le décroissement des pertes n'est pas indéfini, mais il tend vers une limite qui est atténite lorsque le faisceau ne contient plus, en proportion sensible, que les éléments pour lesquels le coefficient d'extinction k a la plus petite valeur. — On peut citer, comme exemples, les expériences de Melloni sur la chaleur transmise à travers une suite de lannes de verre de a millimètres d'épaisseur. Voici quelques-uns des résultats de ces expériences :

|                                     | LIMPE          | DE LOCATI | LLI. CL | IVER à 400° |
|-------------------------------------|----------------|-----------|---------|-------------|
| Proportion de chaleur transmise par | une lame       | 0.689     |         | 0,087       |
|                                     | deux lames     | 0,634     |         | 0,066       |
|                                     | trois lames    | 0,609     |         | 0,053       |
|                                     | quatre lames . | 0.592     |         | 0,046       |

De ces résultats on conclut aisément le tableau suivant, d'après lequel la loi devient manifeste d'elle-même :

|                | LAMPE DE LOCATELLI. |                 | CEITRE à 100 DEGES. |                |  |
|----------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------|--|
|                | Perte absolue.      | Perte relative. | Perte absolue.      | Perte relative |  |
| Première lame  | 0,318               | 0,318           | 0,913               | 0,913          |  |
| Denxième lame  | 0,048               | 0.070           | 0,021               | 0,941          |  |
| Troisième lame | 0,025               | 0.039           | 0,013               | 0.197          |  |
| Quatrième lame | 0.017               | 0,020           | 0.007               | 0,134          |  |

Cette loi de décroissement des pertes successives produites par des épaisseurs égales n'est qu'un cas particulier d'un phénomène genéral. La composition d'un faisceau hétérogène étant modifiée par on passage à travers une lame dinthermane, son apitute relative à traverser une lame quelconque est, par là même, modifiée. — Le tableau snivant donne un exemple de ces modifications; il contient les proportions, qu'une lame d'alun a transmises, du rayonnement direct de la lampe de Locatelli, et du même rayonnement modifié par le passage à travers diverses substances.

| PROPORTION | DE | RATON! | EMENT  |  |
|------------|----|--------|--------|--|
|            |    |        | ****** |  |

|                                                    | INCIDENT TRANS    | MISE P. |
|----------------------------------------------------|-------------------|---------|
| Rayonnement direct de la b                         | ampe de Locatelli |         |
|                                                    | Sel gemme         |         |
| Rayonnement modifié par<br>le passage à travers le | Verre noir opaque | 0,01    |
|                                                    | Mica noir opaque  | 0,09    |
|                                                    | Verre vert foncé  | 0,03    |
|                                                    | Verre vert clair  | 0,05    |
|                                                    | Verre ordinaire   | 0,27    |
|                                                    | Acide citrique    | 0.88    |
|                                                    | Alan              |         |
|                                                    | Sel gemme enfumé  |         |

64A. La diathermanètié d'un cerps pour les rayons obseurs peut être entièrement différence de un transparence pour les rayons visibles. — L'effet d'une lame sur les radiations obseures n'a généralement pas de rapport avec l'effet qu'elle produit sur les radiations visibles; en d'autres termes, on ne peut pas conclure de la transparence d'une lame à sa diathermanétié pour la chaleur des sources obseures. — On ne peut même rien conclure de la transparence, quant à l'action que la lame doit evercer sur le rayonnement hétérogène d'une source lumineuse, car le rayonnement de toutes les sources artificielles contient toujours une part plus ou moins considérable de rayons obseurs.

Le tableau suivant donne des exemples d'une opposition presquecomplète, chez certains corps, entre le degré de transpareuce et la faculté de transmettre les rayons de diverses sources de chaleur. Il montre, par exemple, que l'alun et la glace sont athermanes pour la chaleur des sources obscures; la chaleur obscure traverse, au contraire, en proportions très-sensibles, une couche de noir de fumée qu'on a appliquée à la surface du sel gemme et dont l'opacité est suffisante pour arrêter entièrement la partie visible du spectre solaire.

| ÉPAISSEE E CORVENE DE 2 ***, 6.  Sel gemme | PROPORTIONS DE CHALEUR TRANSMISES. BARLITROS RÉTÉRICORDES PROTENANT DE |                          |                         |                         |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Sel gemme                                  | Lampe<br>Locatelli.                                                    | Platine<br>incapdescent, | Cuivre<br>à 40e degrés. | Cuivre<br>à 100 degrés. |
| Spath fluor                                |                                                                        |                          |                         |                         |
| Cristal de roche limpide                   | 0,92                                                                   | 0,92                     | 0.92                    | 0,92                    |
| Cristal de roche enfumé                    | 0,78                                                                   | 0,69                     | 0,42                    | 0,33                    |
|                                            | 0,38                                                                   | 0,28                     | 0,06                    | 0,00                    |
| Alun                                       | 0,37                                                                   | 82,0                     | 0,06                    | 0,00                    |
|                                            | 0,09                                                                   | 0,02                     | 0,00                    | 0,00                    |
| Glace                                      | 0,06                                                                   | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    |
| ÉPAISSEURS BIVERSES.                       |                                                                        |                          |                         |                         |
| Verre noir opaque (épaisseur, 1 ****).     | 0,26                                                                   | 0,25                     | 0,12                    | 0,00                    |
| Mica noir opaque (épaisseur, o ma, 6).     | 0,39                                                                   | 0,98                     | 0,13                    | 0,00                    |
| Sel gemme enfumé, encore diaphane.         | 0,48                                                                   | 0,55                     | 0,66 .                  | 0,67                    |
| Sel gemme, diaphane pour une               |                                                                        |                          |                         |                         |
| flamme vive                                | 0,91                                                                   | 0,25                     | 0,33                    | 0,35                    |
| Sel gemme, diaphane pour le soleil.        | 0,09                                                                   | 0,14                     | 0,25                    | 0,27                    |
| Sel gemme opaque                           | 0,08                                                                   | 0,10                     | 0,18                    | 0,23                    |
| Sel gemme opaque                           | _                                                                      | 0,019                    | 0.065                   | 0.00                    |
| Sel gemme opaque                           | 0,005                                                                  |                          |                         |                         |
| Sel gemme opaque                           | 0,005                                                                  | 0,00                     | 0,003                   | 0,06                    |

On peut encore remarquer, sur ce tableau, que les corps transparents incolores transmettent les rayonnements hétérogènes en proportion d'autant plus grande que ces rayonnements sont fournis par des sources plus lumineuses, ou plus voisines de l'être : c'est ce qu'il éait naturel de penser d'priri. — L'accroissement de la facultilumineuse coîncide d'ailleurs, dans la plupart des cas, avec l'étévation de température : ce n'est cependant pas là une règle générale; ainsi la flamme du chalumeau à gaz hydrogène et oxygène est beaucoup moins lumineuse que celle d'une lampe ordinaire, bien que sa température soit incomparablement plus s'étevé.

## DES POUVOIRS ÉMISSIFS

## DE L'ÉQUILIBRE MOBILE DES TEMPÉRATURES.

645. Pouvoir émissif. — Influence de l'inclination et de la température aux le pouvoir émissif du noir de fumée. — On peut donner le nom général de pouvoir émissif à la propriété que possèdent les corps de rayonner de la chaleur, lorsque leur température est plus élevée que celle des corps qui les environnent.

On étudiera d'abord l'influence exercée par les conditions desquelles semble pouvoir dépendre la grandeur du pouvoir énissif dans le noir de fumée, c'est-à-dire dans le seul corps qui paraisse ne posséder qu'un pouvoir réflecteur et un pouvoir diffusif insensibles. — Ces conditions sont : l'inclinaison des rayons sur la surface, et la température de cette surface elle-même.

1° La quantité de chaleur rayonnée dans une direction déterminée, par une surface plane de noir de fumée, d'étendue constante, est proportionnelle au cosinus de l'angle compris entre la direction des



. 18. 000

rayons et la normale. — Pour le démontrer, on fait agir sur la pile P (fig. 500), au travers de deux ouvertures égales pratiquées dans des écrans M, N placés à une distance suffisante, celle des faces du cube à éau bouillante D (fig. 498) qui est couverte de noir de fumée. Si l'on donne à cette face diverses orientations AB, A'B', la déviation produite sur l'appareil thermo-électrique reste constante. Or, la portion de la surface du cube qui rayonne au travers des deux ouvertures est inversement proportionnelle au cosinus de l'angle a, que forme la direction des rayons avec la normale à cette surface elle-même : donc la quantité de chaleur émise par l'unité de surface est directement proportionnelle à ce cosinus.

Si maintenant on appelle toujours intensité d'un faisceau de rayons parallèles la quantité de chaleur qui, pendant l'unité de temps, traverse l'unité de surface de la section droite, on exprimera encore le résultat qui précède en disant que l'intensité de la chaleur émise ext la même dans toutes les directions.— Si l'on convient d'appeler spécialement pouvoir émissif dans une direction déterminée l'intensité de la chaleur émise dans cette direction, on peut dire que le pouvoir émissif du noir le fumée est indépendant de l'inclinaison.

2° La loi précédente se vérifiant également bien Jorsque le cube rayonanat contient de l'eau bouillante ou Jorsqu'il contient de l'huile portée à une température quelconque, on peut, pour étudier l'influence de la température, se borner à considérer la chaleur émise normalement à la surface.

Il est à peine besoin d'une expérience spéciale pour établir que la quantité de chaleur énise augmente à mesure que la température s'élève; mais cel accroissement de quantité est accompagné d'une modification de qualité, qu'il est au moins aussi important de considérer. En décomposant le faisceau calorifique au moyen d'un prisme de sel gemme, et étudiant le faisceau émergent; ou bien encore en déterminant l'absorption que le faisceau émis éprouve dans son passage au travers de divers corps, on constate le changement de propriétés qu'i résulte d'une élévation de température de la surface rayon-unate. On arrive ainsi aux résultats suivants l

1° A de basses températures, la chaleur émise par le noir de fumée, sans être absolument homogène, ne contient que des rayons différant très-peu les uns des autres par leurs propriétés.

a° A mesure que la température s'élève, la constitution de la

chaleur émise se complique graduellement, par l'addition incessante de rayons de plus en plus réfrangibles.

Lorsque la température a atteint le rouge sombre, les apparences lumineuses qui se succèdent, à mesure que la température continue à s'élever, suffisent pour constater le changement graduel qui s'opère dans la constitution du rayonnement.

646. Comparation des pouvoirs entitatés des diversorps, sous l'incidence normale cà à une même température. — Il résulte des faits observés dans l'étude du noir de fumée que, pour comparer les pouvoirs émissifs des divers corps entre eux, et pour obtenir des résultats ayant un sens déterminé, il est indispensable de définir avec précision les conditions d'inclinaison et de température dans lesquelles les expériences sont instituées. En outre, pour que la comparaison fût complète, il faudanti, non-seulement mesurer le rapport des quantités totales de chaleur émisses par deux corps différents, à la même température et dans des directions également inclinées sur les surfaces, mais déterminer en même temps la composition quoilitairé des deux rayonnements.

Les expériences effectuées jusqu'ei sont loin d'avoir été amenées de cedgré de perfection. On s'est généralment borné à comparer les quantités totales de chaleur émises normalement par divers corps, à une même température. — A la température de 100 degrés, MM. de la Provostaye et P. Desains on tobtenu les nombres compris dans le tableau ci-dessous, en prenant pour unité le pouvoir émissif du noir de funde :

| Céruse        |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1   |
|---------------|-----|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| Verre         |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |
| Gomme laqu    | ie. |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.7 |
| Fer           |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |
| Zinc          |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |
| Acier poli    |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |
| Platine lami  |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| Platine bruz  | ú.  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Laiton poli.  |     | <br> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Or en feuille |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |
| Argent lamit  | né. |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|               |     |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |     |

Les résultats numériques contenus dans ce tableau peuvent donner lieu aux remarques suivantes :

- 1º La céruse, dont le pouvoir émissif à 100 degrés est, comme on le voit, égal à celui du noir de fumée, n'a pas de pouvoir réflectur sensible. Sous l'incidence normale, elle diffuse à peine la chaleur obscure rayonnée par le noir de fumée à 100 degrés, bien qu'elle diffuse très-abondamment la chaleur lumineuse rayonnée par un corps à haute température.
- 3º Si l'on ajoute, au nombre exprimant le pouvoir émissif du verre ou d'un métal, le nombre qui exprime son pouvoir réflecteur sous l'incidence normale<sup>(1)</sup>, on obtient une somme sensiblement constante et égale à l'unité.
- 647. Influence de l'inclinaison aur les pouvoirs émisfis de divers corps. Lorsqu'on s'écarte de la direction normale, la quantité de chaleur rayonnée par une surface d'étendue
  constante diminue, en général. plus rapidement que le cosinus de
  l'inclinaison, en d'autres termes, le pouvoir émissé déminue de meur
  que l'inclinaison augmente. Le tableau suivant fait connaître la loi
  de cette diminuition, pour un petit nombre de substances autres
  que le noir de fumée.

| NCLINAISON              | SURFACES BAYONNANTES.                     |                                          |                                     |                                        |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ta Sommatic.            | note on remin<br>applique<br>directement. | son or remir<br>appliqué<br>à l'essence. | cisras<br>appliquée<br>à l'essence. | ocus norce<br>oppliqué<br>à l'essence. | 10186                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| o*<br>6o*<br>7o*<br>8o* | 1,00<br>1,00<br>1,00                      | 1,00                                     | 1,00<br>0,95<br>0,84<br>0,66        | 1,00<br>#<br>0,91<br>0,82              | 0,90<br>0,84<br>0,75<br>0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Comme on sait d'ailleurs que la proportion de chaleur réfléchie ou diffusée augmente en même temps que l'incidence, ces résultats

<sup>(9)</sup> Les pouvoirs réflecteurs ont été déterminés également par MM, de la Provostaye et P. Desains,

prouvent que les variations du pouvoir réflecteur sont inverses de celles du pouvoir émissif. — On a même mesuré les pouvoirs réflecteurs du verre sous diverses incidences, et l'on a reconna ainsi directement que la somme du pouvoir réflecteur et du pouvoir émissif est, pour toute inclinaison, constante é fagle à l'unité

En rapprochant cette observation des remarques que l'on a faites sur le tableau des pouvoirs émissifs sous l'incidence normale (646), on est conduit à énoncer la loi générale suivante :

Jusqu'à la température de 100 degrés, la somme du pouvoir émissif, du pouvoir réflecteur et du pouvoir diffusif (s'il existe) est, pour tons les corps et sous toutes les inclinaisons, constante et égale à l'unité.

On entend, dans cet énoncé, par pouvoir émissí, le rapport de l'intensité du faisceau de chaleur rayonné par un corps, sous une certaine inclinaison et à une certaine température, à l'intensité du faisceau rayonné par le noir de fundée, sous la même inclinaison et à la même température; par pouvoir réflectur, le rapport de l'intensité du faisceau réfléchi à l'intensité du faisceau incident; par pouvoir déflusif, le rapport de la quantité totale de chaleur diffusée en tous seus à la quantité de chaleur incidente.

648. Égalité du pouvoir émissif et du pouvoir absorheat. — Il résulte de la définition même du pouvoir absorbant (640) que ce nombre est égal à l'unité diminuée de la soume du pouvoir réflecteur et du pouvoir diffusif. On voit donc que, au moins jusqu'à la température de 100 degrés, le pouvoir absorbant est égal au pouvoir 'émissif, c'est-à-dire qu'il est représenté par le même nombre, si l'on rapporte toujours le pouvoir émissif, leur fumée, qui absorbe la totalité de la chaleur incidente, c'est-à-dire qui possède un pouvoir absorbant égal à l'unité.

Cette conclusion est d'accord avec une ancienne expérience de flitchie. bien antérieure à l'étude que Melloni et MU, de la Provostaye et P. Desains ont faite des pouvoirs émissifs et des pouvoirs réflecteurs. — Bitchie avait fait construire un thermomètre diffeterntiel à air, dont les boules étienir templacées par des cylindres de

VERDET, III. -- Cours de phys. It.

métal A et B (fig. 501), ayant leurs aves placés horizontalement dans le prolongement l'un de l'autre : entre ces deux cylindres, on en plaçait un troisième G, ayant son ave dans la même direction que les deux autres, et contenant de l'eau chaude. Chacua des trois cylindres A, C, B avait l'une de ses basses enduite de noir et fumér



Fig. 501

et l'autre couverte d'une fouille métallique : dans la figure ci-contre, ce sont les faces de draite n, n', n' qui sont couverts de noir de fumée, et les faces de gauche m, m', n' qui sont métalliques. Le vylindre G pouvait s'approcher de A ou de B, et tourner sur lui-mêne autour de la vertienle — Bitchie reconnair par l'expérience que, si la face métallique m' du cylindre G était, comme l'indique la ligure, en regard de la face noirei n' du cylindre B, et sa face noirei n' en cylindre A, on n'arrivait à maintenir la colonne liquide du thermomètre différentiel dans la position caractérisant l'égalité de température des deux côtés, qu'à la condition de placer le cylindre G exactement à égale distance des cylindres A et B. — Or, lorsque cet équilibre était atteint, chacun de ces cylindres éprouvait, dans le même temps, le même gain de chaleur de la part du cylindre intermédiaire C. Dès les, en désignant par E, le pouvoir émissi du nietal qui forme les

bases non noircies des cylindres, par E, le pouvoir émissif du noir de fumée, par A, et A, les pouvoirs absorbants de ces deux mêmes corps, on devait avoir

$$E_n A_n - E_n A_m$$

ou

$$\frac{E_n}{E_n} = \frac{\Lambda_n}{\Lambda}$$
.

Mais pnisque le noir de fumée absorbe la totalité des rayons incidents, on a  $A_* = 1$ . Si l'on convient alors de prendre le pouvoir émissif  $E_*$  ilu noir de fumée comme unité de pouvoir émissif, il vient

$$E_n = A_n$$
.

c'est-à-dire que le pouvoir émissif du métal est égal à son pouvoir absorbant.

649. Remarques aux la généralité du principe précedent. La proposition générale de l'égalité du pouvoir émissif et du pouvoir absorbant, ainsi que les lois particulières desquelles cette proposition est déduite, ont un sens précis tant qu'on peut faire abstraction de l'hétérogénéité de la chaleur rayonnante, c'est-à-dire tant que l'on considère les pouvoirs émissifs mesurés à de basses températures, et les pouvoirs absorbants on réflecteurs relatifs à de la reyonnements qui ont eux-mêmes pour origines des sources dant la température est basse. Mais elles semblent perdre toute signification dès que, ces restrictions étant écartées, les pouvoirs absorbants ou réflecteurs doirent être regardés comme dépendant de la nature de la chaleur incidente, tandis que les pouvoirs émissifs ne dépendent que de la nature du corps, de sa température et de l'inclinaison des rayons sur sa surface.

Quelques faits expérimentaux bieu constatés indiqueut rependant, d'une manière assez claire, comment, dans le cas le plus général, on doit entendre la loi dont il s'agit. — Ainsi on sait que, à la température de 100 degrés, un certain nombre de corps parfaitement blancs, tels que la céruse ou le borate de plomb. ont un pouvoir émissé à peu près égal à celui du noir de fumée; ou sait aussi que ces corps absorbent à peu près en totalité la chaleur émise par le noir de fumée à la température de 100 degrés. — D'un autre côté, la blancheur de ces corps suffit pour prouver qu'ils diffusent en abondance tous les rayous dont la réfrangibilité est comprise entre les limites du spectre visible, et fon peut reconnaître directement qu'ils diffusent une proportion considérable de la chaleur émise par les sources à température élevée. D'ailleurs, si l'on vient à les porter eux-mêmes à des températures élevées, ils cessent d'émettre des quantités de chaleur égales à celles qu'émet le noir de fumée aux mêmes températures. — La comparaison de ces divers résultats montre que, pour ces corps. le pouvoir émissif diminue en même temps que le pouvoir absorbant (<sup>10</sup>).

Il semble donc qu'on échappera à toute difficulté, et qu'on serent ac compte de tous les faits observés, si l'on admet la loi générale d'après laquelle, en désignant par  $E_p$  et  $e_p$  les intensités des faisseaux calorifiques de lougueur d'ondulation  $\lambda$ , qu'émettent à une même température  $\ell$  et sous une même inclinaison  $\ell$  in corps dont le pouvoir absorbant est absolu (le noir de fumée) et un corps quelconque; par  $a_{\lambda}$  le pouvoir absorbant at such cours d'ordulation  $\lambda$ , rencontrant sa surface sous l'incidence  $\ell$ , on aurait toujour a

$$a_{\lambda} = \frac{F_{\lambda}}{e_{\lambda}}$$

- Si cette loi générale n'a pas encore été tout à fait rigoureusement

<sup>10</sup> MM, de la Provostaje e IP. Dessin son fait cette observation importante em plagant, entre desar pius humo-efectriques semblables entre elles, une ham de platine enduité de noir de fumés sur l'une deses faces e de borate de plouds sur l'autre, et en élevant la température de cette lamp par le passage d'un courant. A des températures peu élevées, les deux rayonnements fésions semblement égaux au renge naissant, le rayonnement du borate de plouds à trait plus que les rois quartes de reind a noir de fumés.

© Si la température est trop base pour que le noir de funde énuite des rayons d'une longueur d'enhabliste égals à la pamilité. Jes antième, el a quantièr au plas égale à l'unité : il faut donc que e, soit également noi. La formule devient alors indéterminée et nous rappelle simplement que l'étale du pouvoir émised d'un cepu, faite à de bases températures, n'autoire aurunce condusion réalité à in maniére donc et cept se comporte à l'égand de la chaleur fournie par des sources dont la température est plus élerie.

démontrée par l'expérience, elle apparaîl, au point de vue de la théorie des ondes, comme une conséquence nécessaire de considérations mécaniques toutes semblables à celles qu'on a présentées au sujet de l'absorption de la lumière (573). Les mouvements vibratoires qui doivent se communique le plus facilement aux molées d'un corps, c'est-à-dire qui doivent être absorbés par elles dans la proportion la plus grande, sont précisément ceux que ces molécules elles-mêmes sont disposées à produire, en vertu de leur s'tarcture et de leur élasticité, lorsque ce corps est annené à une température convenable et se comporte comme une source calorifique.

Ou voit ainsi que l'absorption exercée dans les corps athermanes par une couche superficielle infiniment mince, et l'absorption graduelle qui se produit dans toute l'épaisseur d'un corps diathermane, sont des phénomènes de même ordre; ils sont déterminés par une même cause, agissant avec des énergies diverses. Il est donc probable que, dans les deux cas, la même relation doit subsister entre l'émission et l'absorption de la chaleur. — Dès lors, en représentant par E<sub>2</sub> et e<sub>2</sub> les intensités des faisceaux calorifiques de longueur d'ondulation \( \lambda\_1 \) qu'émettent, \( \text{ une même eupérature t et sous une même inclinaison \( \text{ une même eupérature t et sous une même inclinaison \( \text{ une méme pouvoir absorbant est absolu et un corps diathermane quelconque, par e<sub>3</sub> la proportion d'un faisceau calorifique de même longueur d'onde qui est arrêtée dans le corps diathermane, lorsqu'il y pénètre en tombant sous l'incidence i et à la température \( t \), on peut dire que l'on aurait

$$\frac{e_{\lambda}}{E_{\lambda}} = \alpha_{\lambda}^{(1)}$$
.

O Dans le cas des corps alternames, e, et a, sont deux coefficients caractéristiques de la nature du corps, main indépendants de se dimensiones et de se forme; en peut désigner, comme en l'à fait, sous le nom de posseré rémaigle et de pouveré solverbat relatié, aux incidiations, à une templecture et la ne longueur d'oublaition déterminées. — Il n'en et plus de même dans le cas des corps disthérmance. Dans ceux, s, dépend évidenment de l'épissemt cue cope consolérés, et numbre de sa forme; car l'absorption ne vieure pas seulement dans le trajet direct de la première à la seconde surface, et legit usui sur la portion des raupes ajus er éffécitive l'en l'intérieur en rencontrant le soonde surface, apris portion de cau-ci qui est réflécible en l'intérieur en l'actional le soonde surface, apris portion de cau-ci qui est réflécible de nouveau vers l'intérieur, et sinsi de suite. Quant à e, c'est aussi une fonction des d'immonions et de la forme du cerps, paique l'épissal.

650. Conséquences relatives aux conditions du renversement des rales, dans les expériences de TMT. kirchhoff et Bunsen. — Les découvertes de MM. Kirchhoff et Bunsen sont une confirmation remarquable de cette loi. C'est même seulement en ayant égard à cette loi elle-même qu'on peut se rendre bien compte des conditions nécessaires au succès de l'expérience du renteresement des traite (502).

Soit e, l'intensité du faisceau de rayons, de longueur d'ondulation à, qu'émet la flamme chargée de vapeurs métalliques avec laquelle on fait l'expérience; soit a, la fraction fun faisceau incident, de même longueur d'ondulation, que cette flamme est capable d'arrêter; soit enfin e, l'intensité du faisceau de cette même longueur d'ondulation qui est émis vers la flamme par la source lumineuse dont on fait usage. La flamme agissant à la fois par absorption et par émission, on aura, dans la région du spectre qui correspond à l'espèce particulière d'ondulation que l'on considère, une intensité lumineuse totale qui pourra être représentée par

$$\varepsilon_{\lambda} + e_{\lambda} (1 - \alpha_{\lambda})$$
:

et, su'ant que, pour la qualité de lumière correspondante à un point déterminé du spectre, cette expression sera plus petite ou plus grande que c<sub>x</sub>, la présence de la flamme affaiblira ou augmentera l'intensité lumineuse qui était fournie par la source dans la région correspondante du spectre, c'est-à-dire qu'elle fera apparaître, dans cette région, une bande plus obscure on plus brillante que n'était la partie du spectre de la source dant cette bande occupe la place.

 Soit E<sub>2</sub> l'intensité du faisceau de même espèce qu'émettrait une surface douée d'un pouvoir absorbant absolu, ayant même température que la flamme: on aura, en vertu de la relation générale qui précède.

laquelle dépend le rayonnement, dans un corpa diathermane, ne peut plus être regardée comme très-jetite, des que la température est tant soit peu élevée. — C'est sous le beuéfice de ces remarques qu'on peut dire que le principe de l'égalité du pouvoir émissif et du pouvoir absorbant est vrai des corps diathermanes comme des corps athermanes. L'expression précédente peut donc se mettre sous la forme

$$e_{\lambda} + \alpha_{\lambda} (\mathbf{E}_{\lambda} - e_{\lambda}).$$

Dès lors, ou voit que l'introduction de la flaume, dans le faisceau émis par la source lumineuse, produira une bande relativement obscure ou une bande relativement brillante, en un point déterminé du spectre fourni par la source, suivant que  $\mathbb{R}_{+} - e_{+}$  sera négatif ou positif. Or, à une température déteruinée, le pouvoir émissif du corps dont le pouvoir absorbant est absolu étant supérieur à celui de tout autre corps,  $\mathbb{E}_{+}$  sera toujours plus grand que  $e_{+}$  si en température de la flamme est égale à celle de la source; il en sera de même, a fortiori, si la première température excède la seconde : on obtiendra donc, dans le spectre, une bande brillante. Au contraire, si la température de la source est suffisamment élevée au-dessus de celle de la flamme, l'intensité  $e_{+}$ , qui est indéfiniment croissante avec la température, pourra devenir supérieure à  $\mathbb{E}_{+}$ , et il apparatita alors une bande relativement obscure.

Áinsi, la condition nécessaire pour qu'il y ait reuversement des raise set me étévation de tenpérature de la source, suffisante pour rendre cette source plus rayonnante qu'un corps doué d'un pouvoir absorbant absolu, qui aurait même température que la flamme interposée. — Si la source possède elle-même un pouvoir absorbant absolu, il suffit que sa température soit supérieure à celle de la flamme.

Telles sont précisément les conditions dont l'expérience a montré la nécessité.

651. Équilibre mobile des températures. — Lorsque, dans un système de corps ayant une même température et placés dans des conditions où la chaleur qu'ils rayonnent puisse parvenir des uns aux autres, on élève ou l'on abaisse la température de constains de ces corps, la température de tous les autres éprouve une modification immédiate, et le rayonnement tend à produire un équilibre nouveau. — Il a paru naturel de supposer que ce n'est par l'infégalité de températures, entre les corps mis en présence, qui fait

naître les phénomènes du rayonnement, mais que ces phénomènes se produisent encore dans le cas où ces corps sont à des températures égales. L'invariabilité de la température, dans un système de corps mis en présence les uns des autres, serait alors la conséquence d'une égalité qui existerait, pour charpue corps, entre la quantité de chaleur gagnée et la quantité de habeur perdue.

On a beaucoup discuté sur l'exactitude de cette hypothèse, qui est connue sous le nom d'hypothèse de l'épuibbre mobile des températures. On se bornerai ci à faire remarquer qu'elle fournit au moins un moyen très-simple de réunir, sons une même foruule, des faits qui semblent d'abord très-différents, et que, au point de vue de théorie des ondulations, ce n'est qu'une expression du théorème de mécanique connu sous le nom de principe de la superposition des petits magnenates.

Il ne suffit pas que les températures de tous les points d'un système soient invariables, pour qu'on puisse affirmer l'égalité de toutes ces températures entre elles. Il faut encore qu'il n'y ait, en aucun point du système, de cause de production de chaleur; qu'il n'y ait, par exemple, ni action chimique, ni frottement, ni courant électrique, etc. - Si une pareille cause productrice de chaleur existe pour certains points, et si d'autres causes tendent à enlever de la chaleur an système, il se produit un état définitif, dans lequel les températures ne sont pas égales, mais stationnaires. Alors la connaissance exacte de l'état initial, celle de la source de chaleur et des lois du rayonnement sont nécessaires et suffisantes pour prévoir l'état définitif. Il paraît assez évident que cet état doit dépendre des situations relatives des divers corps du système, et que si, après qu'il est établi, on déplace un ou plusieurs de ces corps, il doit se produire une nouvelle distribution des températures. C'est ce que l'observation la plus grossière suffit à montrer.

An contraire, l'état d'équilibre on d'égalité des températures a la propriété d'être un état minjue, et par conséquent de n'être pas altéré par une modification quelconque des situations relatives des corps qui sont, les uns avec les autres, en échange de rayonnement. Ces ainsi que, dons une enceinte ayant une température uniforme un thermomètre accuse toujours la même température, en quelque point de l'enceinte qu'il soit placé; c'est ainsi enrore que l'on peut, sans troubler l'équilibre, modifier comae on le voudra la forme d'une telle enceinte et l'arragement des corps qu'elle renferme. Or, il faut remarquer que l'invariabilité des indirations du thermo-mètre, attestée cie par l'expérience, ne résulte pas évidemment du principe de l'équilibre mobile des températures ; il y a lieu d'esaminer si elle n'implique pas des relations particulières entre les divers éléments desquels dépendent les échanges de chaleur effectués par rayonnement, c'est-à-dire entre les pouvoirs émissifs, absorbants et réflecteurs, les propriétés de la chaleur efféchie, etc.

L'exumen de cette question importante a été fait une première fois par Fourier. Il y a cinquante aus. d'une manière qu'on a crue complète tant qu'on n'a pas comm la composition hétérogène des rayonnements calorifiques. Fourier était ainsi parvenn à démontre la nécessité de la loi du cosinus, et de l'égalité du pouvoir dissisf et du pouvoir absorbant. — Plus récemment, M. Kirchhoff a repris cette étude, en ayant égard à l'ensemble des propriétés de la chaleur qui ont été dérouvertes dequis Fourier : il en a déduit le principe exact de l'égalité du pouvoir absorbant, tel qu'on l'a formulé plus haut (691), comme un résultat indiqué, sinon démontré par l'expérience, ainsi qu'un certain nombre d'autres principes également remarquables.

On n'entreprendra pas d'exposer iri le développement de ces théories délirates. — On se contentera de montrer, dans quelques cas particuliers, comment les lois générales dan rayonnement, de la réflexion et de l'absorption rendent compte de l'invariabilité de l'état d'equilibre; on donnera ensuite un exemple des faits nouveaux que la théorie peut faire prévoir.

652. Cas où l'enceinte et tous les corps qu'elle contient ont un pouvoir absorbant absolu. — Soit une enceinte fermée AB (fig. 500), de forme quelconque, entièrement déponrue de pouvoir réflecteur et de pouvoir diffusif, c'est-à-dire ayant, en tous les points de sa surface intérieure, un pouvoir absorbant absolu : supposons qu'il y ait égalité de température entre tons ces points. Preuous, sur la surface intérieure de l'enceinte, un élément infi-

Discovery of Circula

niment petit quelconque, tel que mn, et considérons le faisceau cylindrique de chaleur, de longueur d'ondulation déterminée, que



Fig. 5e+

cet dément rayonne suivant une directon faisant un angle i avec la normale. Désignons par e la quantité de chaleur de même longueur d'ondulation qu'il émet, dans l'unité de temps, suivant la direction normale; par «la surface de l'élément lui-même: la quantité de chaleur contenne dans le cylindre oblique sern exprimée, en vertu de la loi du cosinus. par

we cosi.

Mais le cylindre dont il s'agit découpe, sur la surface de l'enceinte, un élément m'n'. Si l'on représente la surface de cet élément par, par l'Iangle que font les génératrices du cylindre avec la normale à m'n', on voit que cet élément envoie à l'élément mn, dans l'unité et temps, une quantité de chaleur de même longueur d'ondulation, qui est exprimée par

we cosi:

d'aillens le produit a cres i est égal à oi cos î, puisque l'une et l'autre expression représentent la section droite du cylindre ; donc l'édéres un reçoit de m' oi précisément autant de chaleur, d'une espèce déterminée, qu'il lui en envoie lui-unême. De là résulte que, l'égalité de température étant une lois établie, cette égalité doit persister indéfiniment: elle ne doit inchue pas être troublée par un, changement de forme de l'enrecinte, puisque, après ce changement de forme, quel qu'il soit, il y aura toijours équilibre d'élément à élément, et pour chaque espèce de rayons calorifiques d'une longueur d'ondulation déterminée.

Si l'on suppose que l'euceinte contienne un corps à la même température et pareillement dépourvu de pouvoir réflecteur et de pouvoir diffusif, on pourra dire, de chaque élément de la sufface de ce corps, ce qu'on a dit des éléments de l'enceinte : on verra ainsi que le corps doit conserver sa température, en quelque point qu'il soit placé. Au contraire, s'il est plus froid ou plus chaud que l'enceinte, ses divers éléments recevront. des éléments de l'enceinte une quantité de chaleur supérieure ou inférieure à celle qu'ils leur enverront; par conséquent, si la température de l'enceinte est maintenue invariable, la température du corps finira toujours par lui devenir égale.

653. Cas où un corps contenu dans l'encelnte possède un pouvoir réflecteur. — Donnons maintenant, à un élément pq d'un corps contenu dans l'enceinte (fig. 503), un pouvoir réflecteur déterminé : désignons par r la valeur de ce pouvoir réflecteur



Fig. 30

qui est relative à l'incidence i et à la longuenr d'ondulation λ; soit σ la surface de cet élément. Soit mn l'élément découpé, sur la paroi interne de l'guceinte, par un cylindre ayant pour base pq et dont les génératrices sont inclinées d'un angle i sur la normale à pq : la surface de cet élément un envoie à l'élément pq un faisceau cylindrique de chaleur, de longueur d'ondulation \(\lambda\). Iombant sur pq sous l'incideure i : la section droite de ce cylindre étant égale à \(\sigma\)cosi, la quantité de chaleur qu'il apporte sur pq, dans l'unité de temps, peut s'exprimer par

la quantité que l'élément pg absorbe est alors

$$(1-r)e\sigma\cos i$$
.

Mais, en vertu de l'égalité du pouvoir emissif et du pouvoir absorbant, l'élément py lui-nième énett, suivant tonte direction inclinée d'un angle i sur la normale, une quantité de chaleur, de la longueur d'ondulation considérée, qui est exprimée par

$$(1-r) e\sigma \cos i;$$

donc l'élément pq envoie à l'élément mn précisément autant de chaleur qu'il en reçoit lui-même de cet élément, et il ne doit résulter, de cet échange eutre les divers éléments, aucune modification dans la température du corps.

Il n'en doit résulter non plus aucune modification dans la température de l'enceinte; car. si l'élément mu envoie à l'élément pq la quantité de chaleur

et s'il ne reçoit, par suite du rayonnement de pq, que la quantité de chaleur

$$(i-r) e\sigma \cos i$$
,

il reçoit encore, à cause du pouvoir réflecteur de pq, une certaine partie du faisceau qui est envoyé à pq par un élément m'n', dont la position et la grandeur sont faciles à déterminer; cette quantité de chaleur, réfléchie par pq vers mn, peut s'exprimer par

et l'on voit que la somme des quantités de chaleur reçues par wu dans cette direction est encore égale à la quantité de chaleur émise. — Il en est évidemment de même dans une direction quelconque.

654. Polarisation des rayons émis dans des directions obliques par les corps doués de pouvoirs réflecteurs. - Si la surface du corps que l'on vient de considérer est convexe, de manière que les réflexions multiples soient impossibles, et si l'on attribue successivement à tous les éléments de ce corps des pouvoirs réflecteurs quelconques, le raisonnement précédent montre que le principe de l'égalité du pouvoir émissif et du pouvoir absorbant suffit pour assurer le maintien indéfini de l'équilibre. Mais il n'en est plus de même si la surface du corps est concave, ou si les divers éléments de l'enceinte prennent, à leur tour, des pouvoirs réflecteurs. La chaleur contenue dans le faisceau qui chemine de pq vers un est bien, en définitive, égale à ex cosi; mais la quantité de chaleur réfléchie rea cos i, qui est contenue dans ce faisceau, est polarisée dans le plan d'incidence; donc, si l'élément mn a un pouvoir réflecteur, la proportion de cette chaleur qu'il absorbe doit dépendre de la position relative des plans d'incidence sur mn et sur pq. On ne peut donc plus dire qu'il n'y ait rien de changé dans les conditions qui assurent le maintien de l'équilibre.

Cette difficulté disparaît si l'on admet que la quantité de chaleurpolarisée dans le plan d'incidence, qui est contenne dans le faisceau réfléchi par pç, c'est-à-dire dans le faisceau ayant pour intensité rez così, est compensée par une égale quantité de chaleur, polarisée perpendiculairement an plan d'incidence, et contenue dans le faisceau émis directement par pç, c'est-à-dire dans le faisceau ayant pour intensité (1 = r) ez così. — On est done conduit à énoncer la loi suivante :

Tout faisceau de chaleur émis obliquement, par un corps doué de pouvoir réflecteur, est polariet perpendieulairement au plau moir par le faisceau et pur la normale; la quantité absolue de chaleur polarisée qu'il contient est égale à la quantité absolue de chaleur polarisée qu'il contient est égale à la quantité absolue de chaleur polarisée du la maisseau de même longueur d'onde, qui aurait été émis à la même température par une

surface douée d'un pouvoir absorbant absolu, et réfléchi ensuite par le corps que l'on considère, sous l'incidence précisément égale à l'angle d'émission actuel. — Cette loi est confirmée par d'ancientes expériences optiques d'Arago, et par les mesures calorimétriques de MM, de la Provostave et P. Dessins.

Le mode de polarisation des rayons émis anivant des directions obliques, perpendiculairement au plan mené par ces rayons et par la normale, semble pronver qu'ils sont issus d'une profondeur sensible au-dessous de la surface mathématique du corps, et qu'ils est polarisent par répuézio à l'énergence. Depuis longteups en fet, Rumford, en appliquant sur une surface métallique rayonnante des couches de vernis d'épaisseurs croissantes, avait consaté qu'ilfinance de la surface métallique reste sensible, tant que l'épaisseur de la couche de vernis ne dépaisse une limite dont la grandeur est finie et mesurable. Gette épaisseur limite est d'ailleurs assex petite; elle était inférieure à un divième de millimètre, pour le vernis résineux dont Rumford lisaint sange pour ces expériences.

655. Réflexion apparente du fredt. — L'origine de la théorie de l'équilibre molibie des températures se trouve dans l'explication qui fat donnée, par Prévost de Genève, d'une curieuse expérience de Pietet, expérieure dans laquelle ou avait voulu voir une preuve de l'existence de rayous frigoritiques : ces rayous, tout en produi-



sant des effets contraires à ceux des rayons calorifiques, auraient été soumis aux mêmes lois d'émission, de propagation et de réflexion.

Lorsque, dans une enceinte AB ayant une température uniforme et contenant, entre autres corps, un thermomètre T (fig. 50 f), on vient à introduire un corps plus froid D, on sait que le thermomètre accuse un abaissement de température : c'est là un résultat dans lequel on ne troue rien que de très-nature, puisque l'introduction du corps froid a substitué, aux rayons de chaleur envoyés au thernomètre par la partite pg de l'enceinte, les rayons unois intenses qui lui sont envoyés par la portito no did corps froid. — Mais il paralt singulier que, si l'on vicut à augmenter la quantité des rayons que le corps froid envoie au thernomètre, au moyen d'un ou deux miroirs réflecteurs convenablement placés, l'abaissement de température soit rendu plus sensible, absolument comme si res rayons tendient par euv-mêmes à produire du froid.

L'explication de ce nouvel effet est expendant toujours la même.

— Soit E l'intensité des rayons de chaleur qui sont émis par l'enceinte, et supposons, pour simplifier l'explication, que tous les
points de cette enceinte soient doués d'un pouvoir absorbant absolu;
soit E l'intensité des rayons que cette même enceinte émettrait, si
elle avait la même température que le corps froid D: désignons
par r le pouvoir réflecteur d'un mivire sphérique concave M.
füg. 505), dont le thermomètre T et le corps froid D occupent les



Fig. 363.

foyers conjugués; par ρ, le pouvoir réflecteur du corps froid. Dans les conditions où il est maintenant placé, le thermomètre reçoit, suivant toutes les directions qui joignent les divers points de sa surface aux points de la surface du miroir MY, au lieu du rayonuement direct de l'enceinte dont l'intensité est E, d'une part les rayons émis directement par le miroir MN, et dont l'intensité pent se représenter par (1 - r) E, d'autre part la chaleur réfléchie par ce miroir lui-même. Or cette chaleur réfléchie est une fraction rela le la chaleur qui arrive du corps froid D a miroir, et qui se compose elle-même de deux parties, savoir : le rayonnement propre du crops froid, exprimé par (1 - p) E, et la chaleur qui est venne de l'enceinte se réfléchir sur le corps froid et dont l'intensité est exprimée par pE. Ainsi, en définitive, dans toute l'étenule du rôme circonserit au réservoir du themoulètre et au miroir, les rayons émis par l'enceinte et dont l'intensité est E sont remplacés par des ravons dont la somme des intensités est

on bien 
$$\frac{(\imath-r)\,\mathbb{E}+r\,[\,(\imath-\rho)\,\mathbb{E}'+\rho\mathbb{E}\,]}{\mathbb{E}-r\,(\imath-\rho)\,(\mathbb{E}-\mathbb{E}')}.$$

Il est évident que cette expression est moindre que E: on devra donc observer un refroidissement d'autant plus sensible que l'ouverture augnlaire du rône dans lequel cette substitution a lieu sera plus grande, c'est-à-dire que l'étendue de la surface réfléchissante sera plus considérable. Ce refroidissement sera encore d'autant plus marqué que le miroir aura un plus grand pouvoir réflecteur r, et le corps froid un plus grand pouvoir enissif 1 - p. — A insi s'explique l'avantage que l'on trouve, quand on veu re-nufre les résultats de cette expérience un peu saillants, à opérer avec un corps froid convert de noir le flumée.

656. Théorie de Wells sur la production de la rosée. —
D'après la théorie émise et développée par Wells, le dépât de la
rosée est dit au refroidissement norturne des rorps situés à la surface de la terre: ce dépât se produit toutes les fois que le refroidissement est sullisant pour amener à saturation l'air qui est au contact
de ces corps; quant à la cause même du refroidissement, c'est le
rayonnement des corps placés à ciel ouvert, rayonnement qui n'est
compensée, pendant la nuit, que par le rayonnement des couches
supérieures et froides de l'atmosphère et par le rayonnement des

étoiles. La radiation des couches supérieures de l'atmosphère et des étoiles est d'ailleurs équivalente à celle d'une enceinte dont la température serait extrêmement bases; en effet, les températures observées durant les longues nuits des régions polaires, bien qu'elles soient déjà très-basses, sont cependant plutôt supérieures qu'inférieures aux températures que la terre atteindrait si l'action solaire était supprimée et que notre globe ne reçôt plus de chaleur que des étoiles.

L'observation montre que toutes les circonstances favorables au dépôt de la rosée sont précisément celles qui sont favorables au refroidissement des corps. Ainsi, Wells a remarqué que la rosée est d'autant plus fréquente et qu'elle se dépose avec d'autant plus d'abondance : 1° que les corps ont un plus grand pouvoir émissif et une moindre conductibilité : c'est ce que montre la comparaison des quantités de rosée déposées, dans une même nuit, sur des matières végétales et sur des corps métalliques polis, placés dans le voisinage; se que ces corps sont en échange de rayonnement avec une plus grande étendue du ciel : c'est ce que prouve l'influence préservatrice des édifices voisins et des abris de toute nature : 3° que le ciel est plus pur et plus serein : la présence d'un nuage, en substituant an rayonnement d'une portion de la voûte céleste celui d'un corps dont la température est la même que celle de conches atmosphériques médiocrement élevées, tend à diminuer le refroidissement des corps placés à la surface de la terre, et par suite la quantité de rosée qui se dépose à la surface de ces corps.

Des expériences directes de Wells établissent d'ailleurs, d'une manière manifeste, l'influence du rayonnement nocturne sur les variations de température des corps placés à la surface du sol. — Il a constaté, par exemple, que la température d'un thermomère posé sur un sol rayonnant, ou plongé dans l'herbe, ou recouvert de filaments végétaux ou animaux, s'abaisse, pendant les nuits claires et sereines, de plusieurs degrés au-dessous de la température indiquée par un thermomère placé dans l'air à une certaine distance du sol. — Lorsque la voûte céleste est masquée par des nuages, cet abaissement de température est moins sensible, et peut même disparaire entièrement. — Lorsque la température des corps placés à la

VERDET, III. - Cours de phys. II.

surface du sol descend an-dessons de zéro, la rosée est remplacée par la gelée blanche.

Enfin , le refroidissement d'un thermomètre placé au voisinage du sol s'exagère lorsqu'on place le réservoir de ce thermomètre T (fig. 506) an-dessus d'un miroir métallique poli MN; les ravons





Fig. 507.

émis par la partie AB de la surface du sol sont en effet resuplacés alors par les rayons venus de la volte céleste et réfléchis sul miroir. — L'effet est plus grand encore lorsqu'on emploie un thermomètre différentiel et qu'on place les deux réservoirs R, R' de ce thermomètre aux foyers de deux miroirs concaves MN, M' (fig. 507), en tournant ces miroirs de façon que le réservoir supérieur R soit protégé contre le rayonnement du sol, et que le réservoir inférieur R' soit protégé contre le rayonnement des sepases célestes.

## CONDUCTIBILITÉ.

657. Rayanacement particulaire. — Il est manifeste que la forme et les dimensions des corps evercent une influence sur la propagation de la chaleur dans ces corps, par conductibilité. — Dès lors, une étude purement expérimentale de la question, envisagée au point de vue le plus général, présenterait une complication entrême.

L'étude analytique du phénomène, telle qu'elle a été faite par Fourier, repose sur les deux considérations suivantes : 1° la transmission graduelle de la chaleur indique que l'état thermique d'un point n'a d'influence que sur l'état des points très-voisins; 2° les points les plus chauds tendent à élever la température des points les plus froids, et réciproquement. - Ces deux faits d'expérience, dont l'énoncé constitue ce qu'on a appelé à tort l'hypothèse du rayonnement particulaire, peuvent s'exprimer analytiquement en admettant qu'un élément quelconque du corps envoie aux éléments dont la température est plus basse et dont la distance n'excède pas une certaine limite, très-petite d'ailleurs, une quantité de chaleur qui est fonction de la différence des températures; ou, ce qui revient au même, que cet élément reçoit des éléments voisins une quantité négative de chaleur, qui est fonction de l'excès de sa température sur celle de ces éléments. Les différences de température que présentent des éléments capables de s'influencer réciproquement est toujours très-petite, à cause de la petitesse des distances qui les séparent : dès lors, on peut, au moins dans une première approximation, considérer les quantités de chaleur ainsi envoyées comme proportionnelles aux excès de températures; le coefficient par lequel s'exprime cette proportionnalité sera variable avec la nature du corps, et même avec la direction, dans le cas le plus général. -Cependant, dans les fluides, dans les corps solides non cristallisés, et dans les corps cristallisés qui appartiennent au système cubique. l'expérience montre que la transmission de la chaleur se fait de la

même manière en tous sens : les phénomènes de conductibilité calorifique ne dépendent donc alors, pour chaque corps, que d'un cefficient caractéristique de ce corps lui-même, et des lois suivant lesquelles sa surface rayonne de la chaleur vers les corps qui sont placés à une certaine distance, on en communique aux corps qui sont en contact avec elle.

658. Propagation de la chaleur dans un cylindre dont la surface convexe est imperméable à la chaleur. — Considérous le cas idéal d'un cylindre droit dont chacune des bases est entreteune à des températures uniformes et constantes, dont la surface convexe est absolument imperméable à la chaleur, et dont la température intiale un édpeud, en chaque point, que de la distance à l'une des bases.

Par une section droite MN du cylindre (fig. 508), il passe, en un temps infiniment court dt, nne quantité de chaleur qui est la



Frg. 3c8.

at, une quantité de chaieur qui est ia somme des quantités de chaieur énisses par les éléments situés d'un côté de M'vers les éléments situés de l'autre côté, à nne distance moindre qu'une limite déterminée et très-petite. Considérons, en particulier, la quantité de chaleur qu'un élément m'; si Ton désigne par u la température du plan MN situé à une distance : de la base A, et par a et t'les distances de m et de m'au plan MN, on pourre, en vertué de la petitesse

de  $\varepsilon$  et de  $\varepsilon'$ , représenter les températures des éléments m et m' par les expressions

$$n - \frac{du}{dz} \varepsilon$$

$$n + \frac{du}{dz} \varepsilon'$$

٠

La quantité de chaleur envoyée par l'élément m à l'élément m' sera

proportionnelle à l'excès de la première température sur la seconde , c'est-à-dire à

$$-(\varepsilon + \varepsilon') \frac{du}{dz}$$
.

Lorsqu'on fera la somme de tontes les expressions de ce genre, on pourra mettre  $-\frac{da}{dz}$  eu facteur commun; comme d'ailleurs la quantité totale de chaleur qui traverse la section MV, eu un temps infiniuent court dt, est évidenment proportionnelle au temps dt et à l'aire a de la section, elle pourra se représenter par

$$-ks\frac{du}{dz}dt$$
,

k étant un coefficient qui dépend de la nature du cylindre. Si l'on suppose que ce coefficient soit indépendant de la température, la quantité de chaleur qui, dans le inème temps de, traverse une section M'N', infiniment voisine de MN, sera exprimée par

$$-ks\left(\frac{du}{dz}+\frac{d^2u}{dz^2}dz\right)dt.$$

L'exès de la première expression sur la seconde représentera la quantité de chaleur qui , en un temps dt,  $\varepsilon^*$  accumule dans la tranche infiniment minco MNMN, et qui y produit la variation infiniment petite de température  $\frac{da}{dt}$  dt, ... En désignant par C la chaleur spécifique de la matière du cylindre et par D sa densité, il est facile de voir qu'on aura

CD 
$$sdz \frac{du}{dt} dt = -ks \frac{du}{dz} dt + ks \left( \frac{du}{dz} + \frac{d^2u}{dz^2} dz \right) dt$$
,

c'est-à-dire, toutes réductions faites,

$$\frac{du}{dt} = \frac{k}{\text{CD}} \frac{d^3u}{dz^3}.$$

L'état des températures sera donc stationnaire, si l'on a

$$\frac{d^{2}u}{dz^{2}}=0,$$

et réciproquement. - En désignant par a et b les températures in-

variables des bases A et B, on conclut de là que la loi des températures stationnaires est représentée par la formule

$$u=a-\frac{a-b}{c}z$$
,

e étant la hauteur totale du cylindre. Ainsi les températures des diverses tranches parallèles aux bases décroissent en progression arithmétique, lorsque leur distance à la base la plus chaude croît en progression arithmétique.

Lorsque l'état stationnaire est établi, le flux de chaleur devient uniforme, et la quantité de chaleur qui, pendant l'unité de temps, traverse un plan quelconque parallèle aux bases du cylindre, est exprimée par

$$-ks\frac{du}{ds}$$
,

c'est-à-dire par

$$ks \frac{a-b}{c}$$
.

659. Coefficient de conductibilité intérieure. — Essais de détermination directe. — Si l'on suppose que, dans l'expression précédente, la surface de la section a du cylindre soit égale à l'unité, et si l'on suppose, en outre, que le cylindre ait une hanteur egale à l'unité, et présente entre ses deux bases une différence de température a — b égale à l'unité, on voit que l'expression précédente donne la valeur de la quantité k elle-même. De là cette dénition précise du coefficient de conductibilité intérieure : le coefficient de conductibilité intérieure et la quantité de chaleur qui, pendant l'unité de temps, traverse l'unité de surface de la section d'roite d'un cylindre de hauteur égale à l'unité, dont la périphérie est imperméable à la chaleur, et dont les bases sont entretenues à des températures constantes, différant l'une de l'autre d'un degré.

Pour déterminer directement le coefficient de conductibilité, Dulong a proposé une méthode qui consiste essentiellement dans l'étude de la propagation de la chaleur à travers une enveloppe aphérique mince, remplie de glace et plongeant dans de l'eau en ébultion. Si l'on désigne par ple poids de la glace fondue en un temps  $\tau$ , par s la surface de la sphère et par  $\varepsilon$  son épaisseur, on détermine k par l'équation

En effet, l'épaisseur de la couche sphérique étant assez faible pour qu'on puisse négliger la différence d'étendue de sa surface extérieure et de sa surface intérieure, et la propagation de la chaleur n'étant possible que daus la direction normale à ces deut surfaces, on peut appliquer les formales du problème précédent. — Cette expérience, qui présenterait tous les inconvénients attachés à l'emploi du calorimètre de glace pour la détermination des chaleurs spécifiques (94), n'a jumais été réalisée.

Péclei a essayé de résoudre cette unême question en opérant sur deux misses d'eau séparées l'une de l'autre, soit par une lame mince conductire de grande étendue, soit par une enveloppe cylindrique ou sphérique d'épaisseur uniforme. L'une des masses était entretenue à une température constante T, et l'on observait les variations de température de l'autre. — Si l'on représente par m le poids de la masse d'eau à température variable, par Q, sa température intiale, par q, sa température finiale, par q, la durée de l'expérience, enfin par s et q la surface et l'épaisseur de l'enveloppe, on a approximativement, pourvu que  $\theta_c$  et  $\theta_i$  ne différent pas trop l'un de l'autre.

$$\frac{ks\tau}{e}\left(T-\frac{\theta_{\bullet}+\theta_{i}}{2}\right)=m(\theta_{i}-\theta_{o}).$$

Dans cette manière d'opérer, Péclet a rencontré une difficulté résultant de ce qu'il reste toujours une couche d'eau adhérente à chacune des deux surfaces de la lame : ces deux couches opposent une telle résistance au passage de la chaleur, que la quantité de chaleur transmise devient très-petite et est à peu près indépendante de la nature et de l'épaisser de la lame conductrice. On cherche à éviter cet inconvénient au moyen d'une disposition mécanique, consistant dans l'emploi de brosses qui sont mises en mouvement de manière à venir frotter incessamment les deux surfaces de la lame. Les nombres ainsi obtenus sont d'une cancitiude très-suffisante pour les besoins de la pratique : on a rénni les principaux dans le babbean suivant. — L'unité de chaleur adoptée est la quantité de chaleur qui élève d'un degré centigrade la température d'un kilogramme d'ean: l'unité d'épisseur est le mètre; l'unité de surface, le mètre carré: l'unité de temps est l'heure.

|   | DES SI BSTANCES.         |   | COESTS | HENT'S DE CONDUCTIEN |
|---|--------------------------|---|--------|----------------------|
|   | Plomb                    |   |        | 13,83                |
|   | Charbon des corunes à ga | 2 |        | 4.96                 |
|   | Marbre                   |   |        | 2.78 à 3.48          |
|   | Pierre calcaire          |   |        | 1.69 à 2.08          |
|   | Pierre de liais          |   |        | 1.27 à 1,32          |
|   | Verre                    |   |        | 0.75 à 0.88          |
|   | Terre cuite              |   |        | o,5 լ à o,6g         |
|   | Plåtre                   |   |        | o.33 à o.52          |
| - | Gutta-percha             |   |        | 0,17                 |
|   | Caoutchouc               |   |        |                      |

660. Distribution des températures dans une barre conductire de petit diamètre. — Lorsqu'on connaît le coefficient de conductibilité intérieure et les lois de la déperdition superficielle de la chaleur, toutes les questions relatives à la propagation de la chaleur deviennent de simples problèmes d'analyse. L'étude appreondite de ces questions constitue l'une des branches les plus étendues de la Physique mathématique. — On se bornera ici à traiter la question de la distribution stationnaire des températures dans une barre conductrice de petit diamètre, en admettant que la température de cette barre soit peu élevée au-dessus de la température ambiante, et qu'en conséquence la loi de Newton exprime, d'une manière suffissamment approchée, la déperdition qui s'opère à la surface.

Soit a l'excès de la température sur la température ambiante, dans une section MN (fig. 50g) ayant pour surface x, et située à une distance x de l'une des extrémités  $\lambda$ : la quantité de chaleur qui, en un temps infiniment court dt, traverse cette section, peut se

représenter par

$$-ks\frac{du}{dx}dt$$
.

La quantité de chaleur qui, dans le même temps dt, traverse la section infiniment voisine M[N], aura pour expression

$$-ks\left(\frac{du}{dx} + \frac{d^2u}{dx^2}dx\right)dt$$

Enfin, la quantité de chaleur qui, dans le même temps, se dissipe par la surface conveve du cylindre infinitésimal MXWX sera, en



désignant par p le périmètre de la section de la barre et par h le coefficient constant qui entre dans l'expression de la loi de Newton, ou coefficient de conductibilité extérieure,

Le cylindre MNM'N ne devant éprouver aucun gain ni aucune perte de chaleur, lorsque l'état de la barre tout entière est devenu stationnaire, on a

$$-ksrac{du}{dx}dt+ks\left(rac{du}{dx}+rac{d^{3}u}{dx^{3}}dx
ight)dt-hpudxdt=0$$
 ,

d'où l'équation différentielle

$$\frac{d^3u}{dx^3} - \frac{hp}{ks} u = 0.$$

Cette équation a pour intégrale générale

$$u = Me^{ax} + Ne^{-ax}$$

en posant  $a^2 = \frac{kp}{ks}$ , et en désignant par M et N deux constantes qui dépendent des conditions relatives aux extrémités. De là on conclut que, si l'on représente par  $u_1$ ,  $u_2$ ,  $u_4$  les excès de température de

trois points équidistants, situés aux distances x-i, x et x+i de l'extrémité A, le quotient

$$\frac{u_1+u_2}{u_2}$$

ne dépend que de l'intervalle i, car on reconnaît facilement que ce quotient n'est autre chose que

$$e^{ai} + e^{-ai}$$

Done, si l'on pose  $\frac{u_1 + u_2}{u_2} = 2n$ , il vient

$$e^{a} + e^{-a} = 20$$

De là on tire

$$e^{2ai} - 2ne^{ai} + 1 = 0$$

ou bien

$$e^{n} = n + \sqrt{n^2 - 1}$$

ce qui donne pour a. c'est-à-dire pour l'expression  $\sqrt{\frac{hp}{ks}}$ , la valeur

$$\sqrt{\frac{hp}{ks}} = \frac{1}{i} \operatorname{l} \left( n + \sqrt{n^2 - 1} \right).$$

Si maintenant on considère une barre d'une autre nature, ayant même périmètre et même section, et qu'on donne aux deux barres la même conductibilité extérieure en recouvrant les deux surfaces d'un enduit convenable, on aura

$$\sqrt{\frac{hp}{ks}} = \frac{1}{i} l(n' + \sqrt{n'^2 - 1}).$$

Dès lors, on voit que si l'on parvient à déterminer expérimentalement les valeurs des quantités n et n', on en pourra conclure la valeur du rapport  $\frac{K}{k'}$ .—Cest par cette méthode qu'on a évalué les rapports des conductibilités des principaux métaux.

661. Détermination indirecte des coefficients de conductibilité. — Expériences de Desprets. — Pour appliquer la méthode dont on vient d'indiquer le principe, Despretz employait des barres métalliques de diverses natures, chauffées à l'une de leurs extrémités A par une lampe (fig. 510), et percées de petites ca-



vités équidistantes qui contenaient du mercure et dans lesquelles plongeaient les réservoirs de thermounètres t, t, t, et. co. Sur la surface de toutes les barres, on avait appliqué un enduit de noir de fumée qui leur donnait à toutes le même coefficient de conductibilité extérieure.

Pour chaque barre en particulier, l'observation des thermomètres permetait de constater la constance du rapport  $\frac{u_1+u_2}{u_1}$ , en prenant dans la longueur de la barre un groupe quelconque de trois thermomètres consécutifs. — La comparaison des valeurs de ce même rapport pour des barres de diverses natures donnait, comme il a été dit (660), les rapports des coefficients de conductibilité des corps qui les constitusient.

662. Expériences de M.M. Wiedemann et Franz. —
Dans les expériences de M.M. Wiedemann et Franz, fondées sur le
même principe que celles de Despetz. les barres métalliques avaient
été argentées par la galvanoplastie et polies : on admettait alors
qu'elles avaient même conductibilité ettérieure. Dans chaque expérience, la barre, placcé en AB (fig. 5 sr.), était enfermée dans une
cloche de verre vide d'air CC; la cloche était elle-même placée
dans un bain à température constante. L'une des extrémités de la
barre était chauffée dans une petite éture MN, parcourue par un courant de vapeur d'eau qui arrivait par le tube T et s'échappait par le tube S. Enfin, une pince thermométrique P, fixée à l'extréunité d'un tube de verre V mobile dans une boîte à étoupes E, pou-



Fig. 511.

vait être ameuée successivement au contact des divers points de la barre, de manière à donner les températures de ces points au moyen des déviations d'un galvanomètre placé dans le circuit.

Le tableau suivant contient les résultats de ces expériences. — On a représenté par 100 le coefficient de conductibilité de l'argent, qui est le métal le plus conducteur.

| Argent    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |   | 100 |
|-----------|----|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|--|---|-----|
| Cuivre    |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |   | 74  |
| 0r        |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |   | 53  |
| Étain     |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |   | 15  |
| Fer       |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |   | 12  |
| Plomb     |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |   | 9   |
| Platine   |    |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |   | 8   |
| Palladium | ١. | <br> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |  |   | 6   |
| Bismuth.  |    | Ĺ    | Ĺ | ĺ | ĺ | ĺ | Ĺ | Ĺ | Ĺ | Ĺ | ĺ | Ĺ | Ĺ | Ĺ | ĺ | Ī | i | Ĺ |  | Ĺ | Ĺ | i |  | i |     |

Pour les divers métaux, les conductibilités calorifiques se classent ainsi dans le même ordre que les conductibilités électriques : il est probable que les rapports de ces deux sortes de conductibilité seraient absolument constants, si les échantillons d'un même métal sur lesquels on les détermine étaient absolument identiques. 663. Détermination des constantes M et N de la formule théorique. — Si l'on se reporte à la formule qui a été établie plus haut (660),

$$u = Me^{ax} + Ne^{-ax}$$

on voit que, dans les expériences qui ont été décrites en dernier lieu, celle des deux extrémités de la barre qui est chauffée possède, por rapport au milieu umbiant, un excès de température qui est constant, et égal à une valeur donnée u, : donc, pour x = 0, on a

$$M + N = u$$
.

— A la seconde extrémité de la même barre, il est nécessaire que le flux intérieur de chaleur soit égal à la quantité de chaleur qui se dissipe par la conductibilité extérieure de la base du cylindre : donc, pour x — I, on a

$$ks\frac{du}{dx} + hsu = 0,$$

c'est-à-dire

$$ka\left(\operatorname{M}e^{at}-\operatorname{N}e^{-at}\right)+k\left(\operatorname{M}e^{at}+\operatorname{N}e^{-at}\right)-o$$

De ces deux relations on déduit

$$\begin{split} \mathbf{M} &= \frac{-(h-ak)u_{s}e^{-at}}{(h+ak)e^{at}-(h-ak)e^{-at}}, \\ \mathbf{N} &= \frac{(h+ak)u_{s}e^{-at}}{(h+ak)e^{at}-(h-ak)e^{-at}}; \end{split}$$

et il est évident que, si e<sup>st</sup> est très-grand, ces valeurs se réduisent sensiblement à

$$M = o$$
.  $N = u_o$ .

On aura done

$$u = u_o e^{-ax}$$

c'est-à-dire que les eveès de température iront en décroissant en progression géométrique, toutes les fois que la harre sera trèslongue, ou d'un très-petit diamètre, ou très-peu conductrire, car ces diverses conditions tendent à augmenter la valeur de l'expression c<sup>2</sup>... — Cette loi simple s'était manifestée dans des expériences de

c'est-à-dire

Biot, antérieures à celles de Despretz, et effectuées sur des barres de grande longueur.

664. Application à l'appareit d'Ingenhoux. — Dans l'appareit d'Ingenhouz, des tiges formées de diverses substances et couvertes de cire étant fixées par une de leurs extrémités dans la paroi d'une boîte pleine d'eau chaude (fig. 5 ± 2), on observe que la cire



fond, sur les diverses tiges, jusqu'à des distances variables de l'extrémité chauffée. Or, si ces tiges ont un dismètre suffisamment petin, les excès de température, en des points situés à des distances de la bolte croissant en progression arithmétique, formeront, sur chacume d'elles, une progression géométrique décroissante; et, en désignant par x, x', x'', etc., les longueurs dans lesquelles la cire sera fondue sur les tiges successives, on autres.

$$e^{-ix} = e^{-i'x'} = e^{-i'x'} = \cdots,$$
 $ux = o'x' = o''x'' = \cdots.$ 

Les sections des tiges étant égales entre elles, et leurs surfaces étant toutes recouvertes de cire fondue, ce qui assure l'identité des conductibilités extérieures, on aura, en élevant toutes ces équations au carré et tenant compte de la relation générale  $a^2 = \frac{hp}{L}$ .

$$\frac{x^i}{k} = \frac{x^{\prime i}}{k} = \frac{x^{\prime i}}{k} = \cdots,$$

c'est-à-dire que les conductibilités des diverses substances soumises à l'expérience sont proportionnelles aux carrés des longueurs sur lesquelles la cire anra été fondue.

## 665. Conductibilité des corps solides cristallisés. — Pour étudier la conductibilité que présentent, dans diverses directions, les corps solides cristallisés, de Senarmont employait des plaques taillées paraillélement aux deux directions sur lesquelles devait porter l'expérience. Une petite ouverture, pratiquée au centre



de la plaque AB (fig. 513), et dans laquelle on introduisait une pointe métallique placée à l'extrémité d'une tige ST que l'on chauffait en C, permettait de produire en ce point une élévation de temprérature : la chaleur se com-

muniquait progressivement anx régions voisines et faisait fondre la cire sur la plaque, dans un espace de forme et d'étendue variables selon la nature de la plaque elle-même et selon la direction de ses faces.

Lorsque le bourrelet circonscrivant l'espace où la cire était fondue avait une forme circulaire (fig. 5·14, A), on en pouvait conclure que la conducibilité était la même dans toutes les directions. Une forme élliptique du bourrelet (fig. 5·1h. C) accusait au contraire une







44----

variation de conductibilité dans les diverses directions, autour de l'ouverture. — En opérant avec une plaque mi-partie des deux substances (6g, 5+h, B), on observait une discontinuité dans la courbe formée par le bourrelet, aux points mêmes où il y avait discontinuité dans la substance de la plaque.

Les lois fournies par ces expériences peuvent se résumer comme il suit :

1° Dans les corps non cristallisés, ou dans les cristaux appartenant au système cubique, la conductibilité est la même en tous sens.

- 9º Dans les cristaux des autres systèmes, la conductibilité est variable avec la direction.
- 3° En outre, dans les cristaux à un ave optique, la conductibilité est la même suivant des directions également inclinées sur l'axe.
- 666. Conductibilité des corps liquides. L'étude de la conductibilité des corps liquides présente des difficultés particulières. à cause de l'influence qu'exercent tonjours les courants moléculaires sur la communication de la chaleur dans les divers points de la masse. Cependant la conductibilité propre des liquides peut être mise hors de doute en échauf ant par la partie supérieure le liquide soumis à l'expérience.

Despretz opérait sur une cuve cylindrique de bois B (fig. 515), contenant de l'eau : la paroi de la cuve recevait, par des ouvertures



qui y avaient été pratiquées, des thermomètres dont les réservoirs plongeaient dans des conche horizontales équidistantes; à la partie supérieure, se trouvait un vase métallique A plongeant dans l'eau de la cuve; dans ce vase A, ou amenait un courant d'eau chaude, incessamment renouvelé par le système des tubes S et T. - L'élévation de température des thermomètres successifs accusa la propagation de la chaleur dans la masse liquide, Lorsque l'état stationnaire fut établi, ce qui n'eut lieu qu'au bont de plusieurs henres, les excès de températures des thermomètres successifs sur la température amhiante formèrent une progression géométrique décroissante.

667. Conductibilité des gaz. — Dans les gaz, c'est presque uniquement par les courants moléculaires que la chaleur commiquée à certains points se transmet dans la masse. — Néanmoins l'expérience suivante, qui est due à M. Magnus, prouve que, parmi



les divers gaz, l'hydrogène au moins a une conductibilité propre qui est parfaitement appréciable.

En vase de verre AB (fig. 516) était chauffe par su partie supérieure, au moyen d'une masse d'eau dans laquelle ou amenait un courant de vapeur d'eon bouillante par le tube PG; dans ce vase était placé le réservoir g d'un thermomètre fg. protégé par un éran oucontre le rayounement direct de la paroi échauffée; enfin le vase communiquait par sa partie inférieure avec une machine pneumatique. L'appareil était installé dans un

laboratoire maintenu à la température de 15 degrés, de façon que l'on pût compter sur l'identité des températures ambiantes, pendant toute la série des expériences. — Le vase AB étant vide de gaz, la conductibilité des parois et le rayonnement communiquaient an thermomètre une certaine élévation de température, que lon déterminait avec soin. On introduisait ensuite divers gaz dans ce vase, sous diverses pressions, et l'on effectuait les mêmes déterminations, en écartant scrupuleusement toutes les causes accidentelles de variations de température. Les résultats obtenus par M. Magnus peuvent être résunés de la manière suivante "i

VERBET, III. - Cours de plays, II.

<sup>(1)</sup> Ce résumé est extrait de l'analyse du travail de M. Magnus, donnée par Verdet dans les Annales de Chimie et de Physique (1861, 3° série, t. LAI, p. 386).

1° L'élévation de température du thermomètre au-dessus du milieu ambiant est plus grande quand le vase contient de l'hydrogène que lorsqu'il est vide; elle est d'autant plus considérable que le gaz est amené à une densité plus grande.

2° Au contraire, l'élévation de température est constamment moindre dans les autres gaz que dans le vide; elle est d'ailleurs décroissante quand la pression du gaz augmente.

3º De ce dernier résultat, on ne doit pas conclure que les gaz autres que l'hydrogène sont dépourrus de toute conductibilité, mais simplement que l'effet de leur pouvoir absorbant est supérieur à celui de leur conductibilité.

4° La remarquable conductibilité de l'hydrogène, qui rapproche ce gaz des métaux, se manifeste aussi bien quand le gaz est géné dans ses mouvements, par de l'édredon on par d'autres substances filamenteuses, que lorsqu'il est libre.





# TABLE DES MATIÈRES.

## ÉLASTICITÉ ET ACOUSTIQUE.

### NOTIONS GÉNÉRALES.

|                                                                                                                            | oger. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| De l'élasticité en général.                                                                                                | - 1   |
| Des méthodes employées dans l'étude de l'élasticité                                                                        | *     |
| Du but spécial qu'on se proposera dans l'étude de l'Acoustique en particulier                                              | 3     |
| DI SON ET DE SES CARACTÈRES.                                                                                               |       |
| Définitions                                                                                                                | 3     |
| Un son est tonjours produit par un mouvement vibratoire                                                                    | 4     |
| Le sou ne peut être perçu par l'oreille qu'autant qu'il lui est transmis par une suite<br>coutique de milieux pondérables. | 5     |
| L'intensité du son dépend de l'amplitude des vibrations                                                                    | 5     |
| La hauteur du son dépend du nombre des vibrations exécutées en un temps déter-                                             | 3     |
| minéminé                                                                                                                   | 5     |
| Vibrations complètes ou oscillations doubles                                                                               | 7     |
| Roues dentées de Savart                                                                                                    | 8     |
| Sirène de Cagniard de Latour                                                                                               | 8     |
| La périodicité du mouvement est le seul élément nécessaire à la perception de la                                           |       |
| hanteur                                                                                                                    | 10    |
| Détermination du nombre absolu des vibrations effectuées en un temps déterminé.                                            | 11    |
| Détermination du rapport des nombres de vibrations de deux sons. — Sonomètre                                               | 14    |
| Limites des sons perceptibles                                                                                              | 14    |
| VALBURS NUMÉRIQUES DES PRINCIPAUS INTERVALLES MUSICAUX.                                                                    |       |
| Intervalles musicaux. — Consouuances et dissonances                                                                        | 15    |
| Accords parfaits                                                                                                           | 16    |
| Gammes                                                                                                                     | 17    |

### PROPAGATION ET PRODUCTION DU SON DANS LES GAZ

| PROPAGATION OF MOLVEMENT VISITATORE BANK LES GAZ.                                     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Propagation d'un ébranlement unique dans un tuyau cylindrique indéfini de petit       | Page |
| diamètre                                                                              | ٠,   |
| Propagation d'un mouvement vibratoire quelconque dans un tuyan cylindrique            |      |
| indéfini.                                                                             |      |
| Cas particulier d'un mouvement vibratoire dans lequel chaque vibration peut se        |      |
| décomposer en deux oscillations contraires, symétriques l'une de l'autre              | 2    |
| Propagation dans un milieu indéfini en tous sens                                      |      |
| Valeur théorique de la vitesse de propagation du son dans les gaz                     | 9    |
| Résultats fournis par l'expérience                                                    | 3    |
| Interférences des mouvements vibratoires qui produisent les sons                      | 3    |
| * ,                                                                                   |      |
| RÉPERTION ET RÉPRACTION AU SON.                                                       |      |
| Réflexion d'un ébranlement à l'extrémité fermée d'un tuyau                            | - 3  |
| Réflexion d'un ébranlement à l'extrémité ouverte d'un tuyau                           | 3    |
| Effets produits, dans les tuyaux, par la superposition de l'onde directe et de l'onde |      |
| réfléchie Aœuds fixes et ventres fixes                                                | 3    |
| Réflexion dans un espace indéfini                                                     | 4    |
| Effets produits par la superposition des ondes directes et des ondes réfléchies, dans |      |
| un espace indéfini.                                                                   | - 4  |
| Béfraction du son.                                                                    | A    |
|                                                                                       |      |
| PRORUCTION BU NOS PAR LES GAZ.                                                        |      |
| Tnyanx sonores                                                                        | - 4  |
| Lois expérimentales relatives aux tuyaux sonores                                      | - 4  |
| Théorie des tuyoux sonores.                                                           | - 4  |
| Vitesse du son dans les gax, déduite des formules relatives aux tuyaux sonores        | - 5  |
| Conséquences relatives au rapport des deux chaleurs spécifiques des gaz et aux quan-  |      |
| tités de chaleur qui correspondent à de petites variations de volume                  | 5    |
| Lei solative aux cone pondue von les transve dont les discrete dimensions cont des    |      |

| COMPRESSIBILITÉ DES LIQUIDES.                                                       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Influence des variations de volume des vases dans l'étude de la compressibilité des | 58  |
| Expériences propres à constater la compressibilité des liquides, sans la mesurer    | 5   |
| Expériences dans lesquelles on a tenté de mesurer la empressibilité des liquides    | - 5 |
| Expériences de M. Regnault                                                          | - 5 |

### PROPAGATION ET PRODUCTION DU MOUVEMENT VIBRATOIRE DANS LES LIQUIDES.

| l i                                                                                                                                            | heg |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Valeur théorique de la vitesse de propagation du son dans les liquides                                                                         | -   |
| Détermination expérimentale de la vitesse de propagation du son dans l'eau                                                                     |     |
| Expériences de M. Colladon.  Production du son par les liquides. — Expériences de Cagniard de Latour et expé-                                  | 1   |
| Production du son par les liquides. — Expériences de Cagniard de Latour et expé-                                                               |     |
| riences de Wertheim                                                                                                                            |     |
| Réfraction du son à la surface de séparation d'un liquide et d'un gax                                                                          |     |
|                                                                                                                                                |     |
| ÉLASTICITÉ DES CORPS SOLIDES.                                                                                                                  |     |
| ELASTICITE DES CORPS SOLIDES.                                                                                                                  |     |
| Caractères distinctifs de l'état fluide et de l'état solide                                                                                    |     |
| Caractères particuliers que présente l'étude de l'élasticité dans les corps solides                                                            |     |
| Compressibilité cubique                                                                                                                        |     |
| Étude expérimentale des allongements produits sur les fils par la traction                                                                     |     |
| Valeurs des coefficients d'élasticité de traction                                                                                              |     |
| Limite d'élasticité                                                                                                                            |     |
| Contraction transversale accompagnant l'allongement produit par la traction                                                                    |     |
| Compression longitudinale                                                                                                                      |     |
| Flexion                                                                                                                                        |     |
| Torsion Expériences de Coulomb,                                                                                                                |     |
| Expériences de Wertheim                                                                                                                        |     |
| Considérations générales. — Coefficients fondamentaux de la théorie de l'élasticité.                                                           |     |
|                                                                                                                                                |     |
| PROPAGATION ET PRODUCTION DU SON DANS LES SOLIDES.                                                                                             |     |
|                                                                                                                                                |     |
| PROPAGATION DE SON BARN LES SOLIDES,                                                                                                           |     |
| Propagation du son dans une tige de petit diamètre, ébranlée parallèlement à sa                                                                |     |
| longueur. — Formule de Laplace.                                                                                                                |     |
| Expériences relatives à la vitesse du son dans les tiges solides d'une grande longueur.<br>Propagation du son dans une masse solide indéfinie. |     |
| Propagation du son dans une masse solide indefinie                                                                                             |     |
| PRODUCTION BU SON PAR LES CORPS SOLIDES.                                                                                                       |     |
| Vibrations longitudinales des solides avant de petites dimensions transversales                                                                |     |
| (verges ou cordes)                                                                                                                             |     |
| Mesure de la vitesse du son dans les solides et du coefficient d'élasticité, au moven                                                          |     |
| des vibrations longitudinales                                                                                                                  |     |
| Vibrations tournantes des verges et des cordes                                                                                                 |     |
| Vibrations transversales                                                                                                                       |     |
| Vibrations transversales des cordes.                                                                                                           |     |
| Il elation outre les vibrations transversales et les vibrations longitudiques d'une même                                                       |     |

|            | transversales des plaques. | Pages. |
|------------|----------------------------|--------|
| Vibrations | transversales des plaques  | . 95   |
| Vibrations | des membranes:             | 05     |
| Vibrations | des corps cristallisés     | 96     |

### PHÉNOMÈNES PRODUITS PAR LA SUPERPOSITION DES MOUVEMENTS VIBRATOIRES.

| Du renforcement des sons en général                                          | 9  |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Des battements et du son résultant                                           | 9  |
| Représentation graphique du phénomène des battements, au moyen du phonauto-  |    |
| graphe.                                                                      | 10 |
| Coexistence de plusieurs mouvements dans un même corps sonore                | 10 |
| Coexistence de deux mouvements perpendiculaires entre eux, dans une verge de |    |
| section rectangulaire.                                                       |    |
| Étude optique des mouvements vibratoires. — Expériences de M. Lissajous      | 10 |

## NOTES COMPLÉMENTAIRES

## BELATIVES À DIVERSES QUESTIONS D'ACOUSTIQUE.

| NOTE A.                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| Sur les effets des réflexions multiples du son dans un tuyau  | t o |
| NOTE B.                                                       |     |
| Sur la compressibilité des liquides                           | 11  |
| NOTE G.                                                       |     |
| Sur une loi générale des monvements vibratoires.              | 11  |
| NOTE 0.                                                       |     |
| Sur le renforcement des sons                                  | 11  |
| NOTE E.                                                       |     |
| Sur l'évaluation numérique des sons par les battements        | 12  |
| NOTE F.                                                       |     |
| Sur la connesition des monvements vibratoires rectangulaires. | 12  |

## OPTIQUE.

### PROPAGATION RECTILIGNE DE LA LUMIÈRE.

| Definitions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 125 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Propagation rectiligne de la lunière.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 125 |
| Chambre obscure.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 126 |
| Vitesse de la lumière.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 127 |
| Conclusions générales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 127 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| PROTONÉTRIE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Comparaison des intensités lumineuses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 128 |
| Loi du cosinus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 198 |
| Loi du carré des distances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 120 |
| Éclat intrinsèque et éclat total d'une source lumineuse. — Objet de la photométrie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 130 |
| Méthode générale de comparaison des éclats intrinsèques de deux sources lumi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| neuses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 131 |
| Photomètre de Foucault                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 139 |
| Photomètre de Rumford                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 133 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| RÉFLEXION DE LA LUMIÈRE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| Lots de la réflexion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 134 |
| RÉPLEXION PAR LES SURPACES PLANES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| Application des lois de la réflexion aux phénomènes offerts par les miroirs plans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 135 |
| Mesure des angles dièdres des cristaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| The state of the s |     |
| HÉPLEXION PAR LES SCRPACES COCRES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| Réflexion des rayons émanés d'un point înmineux par les miroirs courbes de formes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| quelconques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 141 |
| Miroirs sphériques concaves.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 143 |
| Miroirs sphériques convexes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 145 |
| Cas où le point lumineux est situé hors de l'axe du miroir, à une petite distance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 145 |
| Aberration longitudinale et aberration latérale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 157 |
| Mesure du rayon de courbure d'un miroir sphérique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 148 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| RÉFRACTION DE LA LUMIÉRE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Phénomène de la refraction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | tão |
| Lois de Descarles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 150 |
| Principe des procédés employés pour vérifier les lois de la réfraction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 150 |
| Trustipe des procedes emproves pour verider les lois de la refraction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 130 |

| - 1  | OA TABLE DES MATIÈRES.                                                                                 |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      | P                                                                                                      | bgra |
|      |                                                                                                        | ىۋە  |
|      | rocédé de Kepler.                                                                                      | ىق   |
|      |                                                                                                        | بئا  |
| :    | rocede de Newton.                                                                                      | 151  |
| - :  |                                                                                                        | 153  |
| t    | éfraction par une lame à faces parallèles. — Principe du retour inverse des rayons                     |      |
|      |                                                                                                        | 154  |
|      |                                                                                                        | ققه  |
|      |                                                                                                        | فق   |
|      | Pirearon totale.                                                                                       | 159  |
|      | RÉPRACTION PAR LES SURFACES COURSES.                                                                   |      |
| B    | éfraction par une surface sphérique                                                                    | 160  |
|      |                                                                                                        | 162  |
| 1    |                                                                                                        | 63   |
| L    |                                                                                                        | 64   |
| L    |                                                                                                        | 65   |
| E    |                                                                                                        | 65   |
|      |                                                                                                        | 66   |
|      |                                                                                                        | 67   |
| - le |                                                                                                        | 170  |
| A.   | esure des distances focales principales des lentilles                                                  | 171  |
| A    |                                                                                                        | 73   |
|      | THÉORIE GÉNÉRALE DES CAUSTIQUES.                                                                       |      |
|      | name prominaire.<br>héorème fondamentat de la théorie de la réfraction et de la réflexion (théorème de | 75   |
|      | Gergonne)                                                                                              | 76   |
|      | onséquences du théorème précédent.                                                                     | 78   |
|      | nages par refraction ou par reflexion.                                                                 | 79   |
| A    | oplication à la théorie de la vision au travers d'un milieu réfringent terminé par                     |      |
|      |                                                                                                        | 80   |
| V    | sion au travers d'un prisme                                                                            | 83   |
|      |                                                                                                        |      |
|      | DE L'OEIL ET DE LA VISION.                                                                             |      |
|      | es divers milieux réfragents de l'ail.                                                                 | 86   |
|      | e la théorie physique de la vision.                                                                    | 87   |
|      | eure expérimentale de la formation d'une image renversée sur la rétine et de l'exis-                   | 07   |
|      |                                                                                                        | 80   |
| p.   | reuve expérimentale de la fiaison qui existe entre la netteté de l'image et la netteté                 | - 10 |
| •    |                                                                                                        | go   |
| B    |                                                                                                        | 92   |
| U    | objet n'est sensible à la vue que si les dimensions de son image sur la retine excè-                   | 9.   |
|      |                                                                                                        | 92   |
|      |                                                                                                        |      |
| - D  | es diverses espèces de vues t                                                                          | 93   |

| TABLE DES MATIÈRES.                                                                | 505 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Accommodation de l'œil pour la vision à diverses distances                         | 195 |
| Du rôle de diverses parties accessoires de l'organe de la vue                      | 197 |
| Difficulté apparente résultant de la situation renversée des images qui se forment | _   |
| sur la rétine                                                                      | 198 |
| Inégale sensibilité des diverses parties de la rétine. — Punctum cacum             | 198 |
| Persistance des impressions lumineuses sur la rétine                               | 199 |
| Expérience de Faraday                                                              | 201 |
| Irradiation                                                                        | 202 |
| Vision binoculaire                                                                 | 203 |
| Stéréoscope                                                                        | 205 |
| · ·                                                                                |     |
|                                                                                    |     |
| INSTRUMENTS D'OPTIQUE.                                                             |     |
| INSTRIMENTS SANS OCCULAIRE.                                                        |     |
| Chambre claire                                                                     |     |
| Chambre obscure                                                                    |     |
| Microscope solaire                                                                 |     |
| Opbthalmoscope                                                                     | 811 |
| INSTRUMENTS A OCULAIRES.                                                           |     |
| Besides                                                                            | 912 |
| Loupe ou microscope simple                                                         | 214 |
| Grossissement de la loupe                                                          | 214 |
| Puissance de la loupe                                                              | 216 |
| Clarté de la loupe                                                                 | 217 |
| Champ de la loupe                                                                  | 217 |
| Loupes destinées aux forts grossissements : lentilles diaphragmées, loupes com-    | -   |
| posées                                                                             | 217 |
| Microscope composé                                                                 | 221 |
| Grossissement et puissance du microscope                                           | 222 |
| Emploi du diaphragme dans le microscope                                            | 223 |
| Pièces accessoires du microscope                                                   | 223 |
| Divers systèmes oculaires employés dans les microscopes                            | 225 |
| Lunette astronomique                                                               |     |
| Grossissement de la lunette astronomique                                           | 827 |
| Oculaires de la lunette astronomique                                               | 228 |
| Diaphragme de la lunette astronomique                                              | 220 |
| Réticule de la lunette astronomique                                                | 230 |
| Anneau oculaire de la lunette astronomique, grandeur de l'ouverture du diaphragme  |     |
| ct valeur du champ.                                                                | 431 |
| Détermination expérimentale du grossissement au moven de l'anneau oculai           |     |
| Dynamètre de Ramsden.                                                              | -33 |
| Estimation de la clarté d'une lunette astronomique.                                | 234 |
| Pouvoir éclairant de la lunette astronomique, dans le cas où le diamètre apparent  | 204 |
| des obiels est tris-netit                                                          | •36 |

| Lunelle de Galilee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Collimateur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Télescope de Herschel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 261   |
| Telescope de Newton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 251   |
| Telescope de Grégory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 252   |
| Télescope de Cassegrain.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 243   |
| Miroirs argentés de Foucault                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | +55   |
| De la vision distincte dans les instruments d'optique en général                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 265   |
| Mesure expérimentale du grossissement des lunettes et des télescopes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | +48   |
| and the second s | 2.41. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| DISPERSION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| DÉCOMPOSITION ET RECOMPOSITION DE LA LUMIÈRE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Dilatation et coloration d'un faisceau de lumière blanche, par le passage au travers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| d'un prisure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 249   |
| Vérification expérimentale de l'explication du phénomène précédent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 250   |
| Méthode de Newton pour obtenir un spectre pur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 253   |
| Raies de Frauenhofer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 255   |
| Principe du spectroscope                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 255   |
| Recomposition de la lumière blanche, au moven de ses éléments séparés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 257   |
| Combinaison d'un nombre limité de couleurs du spectre Couleurs complémentaires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 258   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| ÉTUDS SPÉCIALS DU SPECTRE SOLAIRE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Variations d'éclat dans les diverses parties du spectre solaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 250   |
| Actions colorifiques des diverses parties du spectre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 260   |
| Actions chimiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 260   |
| luterprétation des résultats précédents.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 961   |
| Actions phosphorogéniques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 262   |
| Durée de la phosphorescence. — Phosphoroscope de M. Edmond Becquerel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 263   |
| Fluorescence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| ASSORPTION ET DIPPUSION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Absorption de la lumière par les corps transparents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 265   |
| Absorbants monochromatiques et dichromatiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 266   |
| Action des milieux absorbants sur les ravons invisibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 267   |
| Coloration de la lumière diffusée par les corps imparfaitement polis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 268   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| ÉTUDE DES SPECTRES DE DITERSES ORIGINES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Garactères genéraux du spectre solaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 269   |
| Caractères des spectres des corps solides on liquides                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 269   |
| Caractères des spectres des corps solides on liquides                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 270   |
| Spectre de l'arc voltaïque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 271   |
| Observations de Foucault et de M. Swann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 271   |
| Expériences de MM, Kirchhoff et Bunsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 273   |
| Conséquences des lois de MM, Kirchhoff et Buusen, - Analyse spectrale,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 274   |
| Interprétation des raies du spectre solaire. — Hypothèse sur la constitution du soleil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 275   |
| Spertres des étoiles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 276   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

#### ACHROMATISME.

|                                                                                                   | Pages |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| L'oudition d'achromatisme d'un système de deux lentilles                                          | 277   |
| Détermination du rapport des coefficients de dispersion                                           | 278   |
| Diasporamètres.  Emploi des oculaires composés, pour compenser en partie le défaut d'achromatisme | 281   |
| Emploi des oculaires composés, pour compenser en partie le défaut d'achromatisme                  |       |
| des objectifs                                                                                     | 282   |
| COMPLÉMENT À LA TRÉORIX DE LA VISION.                                                             |       |
| Défaut d'achromatisme de l'œil.                                                                   | g83   |
| Du rôle des milieux de l'œil, comme corps absorbants                                              |       |
| Sensations diverses produites par des rayons homogènes d'intensités différentes                   | 285   |
|                                                                                                   |       |
| DE LA MESURE DES INDICES DE RÉFRACTION.                                                           |       |
| Méthode générale pour mesurer les indices de réfraction des corps solides                         | a86   |
| Appareil de Frauenhofer                                                                           | 286   |
| Emploi des instruments à collimateurs. — Goniomètre de M. Babinet                                 | ±88   |
| Mesure des indices de réfraction des corps liquides                                               | 290   |
| Indices de réfraction des corps gazeux. — Expériences de Biot et Arago                            | 200   |
| Expériences de Dulong                                                                             | 293   |
|                                                                                                   |       |
| DE L'ARG-EN-CIEL ET DES HALOS.                                                                    |       |
| Aros-en-ciel                                                                                      | 295   |
| Notion des rayons efficaces.                                                                      | 195   |
| Calcul de la position des rayons efficaces.                                                       | 396   |
| Premier arc.                                                                                      | 300   |
| Douxième arc.                                                                                     | Jos   |
|                                                                                                   |       |

## OPTIQUE THÉORIQUE.

### INTERFÉRENCES.

| <br>PHÉNOMÈNES. | n's | IN THE | · vée | TALL. |
|-----------------|-----|--------|-------|-------|
|                 |     |        |       |       |

| Expérience fondamentale d'Young |  |  |      |  |  |  |  |      |  |  |      |     |
|---------------------------------|--|--|------|--|--|--|--|------|--|--|------|-----|
| Expérience du biprisme          |  |  | <br> |  |  |  |  | <br> |  |  | <br> | 368 |

| 508                  | TABLE DES MATIÈRES.                                                  |      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|------|
| Expérience des m     | iroirs de Fresuel                                                    | ges. |
| Frances produites    | par les sources monochromatiques ou par la lumière blanche, 3        |      |
| Mesoro expérimer     | stale de la largeur des franges                                      |      |
| Evaluation de la c   | lifférence des chemins parcourus par deux rayons qui se coupent      | _    |
| en un point d'u      | me frange déterminée                                                 | +3   |
| Lois numériques      | lu phénomène                                                         | . 5  |
| Expérience avec n    | n sent miroir                                                        | 16   |
| II. — EXPLICAT       | ION DES PHÉNOMÈNES D'INTERPÉRENCE DANS LE SISTÈME DES ONQULATIONS.   |      |
| Première notion d    | la système des ondulations                                           | 17   |
| Résultats numéric    | ues relatifs à la longueur d'ondulation et à la vitesse vibratoire 3 | 21   |
| Traduction analyti   |                                                                      | 97   |
|                      | yer comme sources lumineuses les deux images d'une même              | 24   |
| Extension do usin    | ripe des interférences au cas où les rayons ont traversé des milieux | 24   |
| La material de princ | rentes                                                               |      |
|                      | resures                                                              |      |
|                      | ine lame transparente épaisse                                        |      |
| Eliet produit par s  | me made a anapareme v passe                                          | 127  |
|                      | ANNEAUX GOLORÉS.                                                     |      |
|                      | ANNEAUX COLORES.                                                     |      |
| Anneaux réfléchis    |                                                                      | 20   |
| Annesux transmis     |                                                                      |      |
| Exemples de color    |                                                                      | 30   |
| Épaisseur de la las  | ne mince, dans le phénomène des anneaux, à une distance déter-       | _    |
| minée du cento       | 3                                                                    | 31   |
| Mesure expérimen     | tale des diamétres des anneaux                                       | 34   |
| Résultats expérim    | entanx                                                               | 33   |
| Théorie d'Young.     | - Cas des anneaux refléchis sous une iocidence normale ou            |      |
| presque normal       | le,                                                                  | 34   |
| Confirmations div    | erses de l'hypothèse d'Young                                         | 35   |
|                      | éfléchis sous l'incidence oblique                                    |      |
| Anneaux transmis     |                                                                      | 38   |
|                      | OPAGATION DE LA LUMIÈRE ET DIFFRACTION.                              |      |
|                      |                                                                      |      |
| Considérations gé    | nérales sur les lois de l'optique géométrique                        |      |
| Principe de Huygl    |                                                                      | 141  |
| Effet d'une onde c   | irculaire sur un point extérieur situé dans son plan                 | 4.2  |
| Effet d'une onde s   | phérique sur un point extérieur                                      | 146  |
| Conséquences du      | principe précédent                                                   |      |
| Extension au cas o   | une onde de forme quelconque                                         | 147  |
| Premier exemple      | de diffraction. — Cas d'une large ouverture pratiquée dans un        |      |
| écran opaque i       | ıdefini                                                              | 149  |
|                      |                                                                      | 52   |
| Verifications expe   | rimentales                                                           | 53   |
|                      |                                                                      |      |

| TABLE DES MATIÈRES.                                                                                          | 509<br>Pages |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Troisième exemple de diffraction. — Cas d'une ouverture étroite.                                             |              |
| Quatrième exemple de diffraction. — Cas d'un corps opaque étroit.                                            |              |
| Franges produites par deux ouvertures étroites, égales entre elles et très-voi-                              |              |
| sines.                                                                                                       | 355          |
| RÉFLEXION ET RÉFRACTION.                                                                                     |              |
| Considérations générales.                                                                                    | 357          |
| Reflexion sur une surface plane                                                                              |              |
| Réflexion sur une surface quelconque                                                                         |              |
| Surface de l'onde réfléchie                                                                                  |              |
| Béfraction au travers d'une surface plane                                                                    |              |
| Surface de l'onde réfractée.                                                                                 |              |
| Phénomènes de diffraction accompagnant la réflexion ou la réfraction par des sur-                            |              |
| faces limitées.                                                                                              |              |
| Remarques relatives aux expériences par lesquelles on considère ordinairement les                            |              |
| lois géométriques do la reflexion on de la réfraction comme vérifiées                                        | 365          |
| Causes générales de la diffusion                                                                             | 367          |
| Difficultés offertes par le phénomène de la dispersion, dans la théorie des ondule-                          |              |
| tions                                                                                                        |              |
| Phénomènes d'absorption                                                                                      | 368          |
| DOUBLE RÉFRACTION.                                                                                           |              |
| Historique                                                                                                   | 370          |
| Réfraction au travers d'une lame de spath d'Islande à faces parallèles                                       |              |
| Axe du spath d'Islande. — Sections principales.                                                              |              |
| Réfraction au travers des prismes taillés dans le spath llayous ordinaires                                   |              |
| Rayons extraordinaires. — Lois expérimentales                                                                |              |
| Expérieoces de Wollaston Expériences de Malus                                                                | 373          |
| Construction géométrique des rayons passant d'un milieu uniréfringent daos un<br>autre milieu uniréfringent. | , '          |
| Construction de Huyghens, pour le rayon ordinaire et le rayon extraordinaire donné                           |              |
| par uo cristal de spath                                                                                      |              |
| tion plane.                                                                                                  |              |
| L'axe du spath se comporte, par rapport au rayon extraordinaire, comme répulsif.                             | 379          |
| Passage de la lumière du spath dans un milieu unirefriogent                                                  | 380          |
| Les rayons qui suivent la direction de l'axe dans l'intérieur d'un prisme hiréfringen                        | 1            |
| ne se divisent pas à la sortie.                                                                              |              |
| Vision des objets au travers d'un parallélipipéde de spath                                                   | 380          |
| Extension des lois de Huyghens aux divers cristaux. — Lois de Fresnel                                        | 383          |
|                                                                                                              |              |

# POLARISATION.

| TODAMISTRO C                                                                                        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| POLARINATION FAR LES CRISTADA BURÉFRINGENTS.                                                        |       |
| Polarisation des rayons transmis par un cristal biréfringent à un ave, sons l'inci-                 | Pagn. |
| dence normale. — Definitions.                                                                       | 386   |
| Polarisation per les cristaux biréfringents en général                                              | 388   |
| Lumière naturelle.                                                                                  |       |
| Lumière partiellement polarisée                                                                     | 38g   |
| Analyse d'un faisceau partiellement polarisé, au moyen des cristaux biréfringents                   |       |
| Prismes biréfringents.                                                                              | 390   |
| Prisme de Nicol. — Modification de Foucault.                                                        | 391   |
| Propriétés de la tourmaline et des cristaux analogues                                               | 392   |
| Prisme de Rochon                                                                                    |       |
| Lunette de Rochon.                                                                                  | 395   |
| POLARISATION PAR RÉPLEXION ET PAR RÉPRACTION SIMPLE.                                                |       |
| Polarisation par réflexion. — Expériences de Malus                                                  | 396   |
| Loi de Brewster Angle de polarisation                                                               |       |
| Polarisation par réfraction simple                                                                  |       |
| Polarisation par réflexion intérieure                                                               |       |
| Réflexion et réfraction de la lumière polarisée                                                     |       |
| Polariseurs et analyseurs fondés sur la réflexion ou sur la réfraction simple                       | 101   |
| INTERPÉBRACES DE LA LUNIÈRE POLARISÉE.                                                              |       |
| Deux rayons polarisés dans des plans rectangulaires ne peuvent interférer Expé-                     |       |
| riences de Fresnel et Arago                                                                         |       |
| Conseguences des expériences qui précédent Principe des vibrations transver-                        |       |
| sales                                                                                               | hoù   |
| CAUSES MÉCANIQUES DE LA DOUBLE RÉFERCTION.                                                          |       |
| Constitution de l'éther                                                                             | 407   |
| Expérience de Fresnel sur la propriété biréfringente du verre cumprimé                              | 408   |
| Conclusions générales, concernant la théorie des phénomènes lumineux                                | 410   |
|                                                                                                     |       |
| POLARISATION CHROMATIQUE.                                                                           |       |
| Formules relatives aux deux rayons fournis par un rayon lumineux primitivement                      |       |
|                                                                                                     | 412   |
| Combinaison des deux rayons, lorsque le cristal biréfringent est une lame mince à faces parallèles. | 413   |
| Caractères de la lumière polarisée circulairement.                                                  | 613   |
| Garactères de la lumière polarisée elliptiquement                                                   | 416   |
| De la lumière naturelle en général                                                                  | 116   |
| Action d'un analyseur biréfringent sur un rayon bomogène primitivement polarisé                     |       |
| et transmis à travers une lame mince biréfringente.                                                 | 417   |
| Polarisation chromatique                                                                            | 410   |
|                                                                                                     | 9     |

|                                                                                    | Pages. |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Des polariscopes                                                                   | hah    |
| Distinction des cristaux à un axe et des cristaux à deux axes                      | 195    |
| POUVOIRS ROTATOIRES.                                                               |        |
| caractères offerts par la lumière polarisée transmise normalement ou travers d'une |        |
| lame de quartz taillée perpendiculairement à l'axe                                 | 427    |
| Frinte sensible                                                                    | 428    |
| terprétation des phénomènes précédents, dans la théorie des ondes                  | 429    |
| ction du quartz sur la lumière, dans une direction incliuée sur l'axe              |        |
| ienéralisation des lois précédentes. — Substances actives                          | 433    |
| Applications, - Saccharimètre de M. Soleil                                         | 434    |
| ction du magnétisme sur la lumière polarisée                                       | 435    |
|                                                                                    |        |
|                                                                                    |        |
| PROPAGATION DE LA CHALEUR.                                                         |        |
| TROTAGRITOS DE LA GRABLOR.                                                         |        |
|                                                                                    |        |
| BAYONNEMENT.                                                                       |        |
| Distinction du rayonnement et de la conductibilité                                 |        |
| Thaleur rayonnante obscure                                                         |        |
| Observations générales sur les radiations calorifiques, comparées aux radiations   |        |
| lumineuses,                                                                        | 461    |
| Appareils pour l'étude de la chaleur rayonnante.                                   | 441    |
| ppareil thermo-électrique                                                          |        |
| iraduation de l'appareil thermo-électrique                                         | 443    |
| Diverses sources de chaleur employées dans l'étude de la chaleur rayonnaute        | 146    |
| LOIS RELATIVES AU MODE DE PROPAGATION DE LA CHALEUR RAYONNANTE.                    |        |
| Propagation rectifigne de la chaleur dans un milien homogène                       |        |
| itesse de propagation de la chaleur.                                               |        |
| leffexion de la chaleur                                                            |        |
| defraction de la chaleur. — Dispersion                                             |        |
| nterférences de la chaleur.                                                        |        |
| Polarisation de la chalcur                                                         | 451    |
| LOIS RELATIVES AND VARIATIONS D'INTERSITE DE LA CHALLER RAIDANANTE.                |        |
| oi du carré des distances,                                                         |        |
| ouvoirs reflecteurs. — Pouvoirs diffusifs                                          |        |
| ouvoirs absorbants des corps athermanes                                            | 453    |
| Comparaison des pouvoirs absorbants de diverses substances athermanes              | 155    |

TABLE DES MATIÉRES

511

| 777.4 | m 1 | 12 | 11/200 | 11 | UTE | ÈRES |  |
|-------|-----|----|--------|----|-----|------|--|
|       |     |    |        |    |     |      |  |

| THE PLO STITLE                                                                         | Pages.      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Pouvoirs absorbants des corps diathermanes. — Belation entre l'intensité du faisceau   | -           |
| transmis et l'épaisseur traversée, dans le cas où le faisceau est homogène             | 445         |
| Transmission d'un faisceau hétérogène à travers un corps diathermane                   | 457         |
| La diathermanéité d'un corps pour les rayons obscurs peut être entièrement diffé-      |             |
| rente de la transparence pour les rayons visibles.                                     | 450         |
| reme de la transparence pour les rayons visines                                        | 9           |
|                                                                                        |             |
| DES POUVOIRS ÉMISSIFS                                                                  |             |
| ET DE L'ÉQUILIBRE MOBILE DES TEMPÉRATURES.                                             |             |
| Pouvoir émissif Influence de l'inclinaison et de la température sur le pouvoir         |             |
| émissif du noir de fumée.                                                              | 461         |
| Comparaison des pouvoirs émissifs des divers corps, sons l'incidence normale et à      | 407         |
| une même température                                                                   | 463         |
| Influence de l'inclinaison sur les pouvoirs émissifs de divers corps                   | 464         |
| Égalité du pouvoir émissif et du pouvoir absorbant                                     | 465         |
| Remarques sur la généralité du principe précédent.                                     | 467         |
| Consequences relatives aux conditions du renversement des raies, dans les expé-        |             |
| riences de MM, Kirchhoff et Runsen.                                                    | 470         |
| Équilibre mobile des températures.                                                     | 471         |
| Cas où l'enceinte et tous les corps qu'elle contient ont un pouvoir absorbant absolu.  | 473         |
| Cas où un corps contenu dans l'enceinte possède un pouvoir réflecteur                  | 475         |
| Polarisation des rayons émis dans des directions obliques par les corus doués de pou-  | 47.5        |
| voirs réflecteurs                                                                      | 477         |
| Réflexion apparente du froid.                                                          | 478         |
| Théorie de Wells sur la production de la rosee                                         |             |
| Theorie de Weits sitr ia production de la rosee                                        | 480         |
|                                                                                        |             |
| CONDUCTIBILITÉ.                                                                        |             |
| Bayonnement particulaire                                                               | 483         |
| Propagation de la chaleur dans un cylindre dont la surface convexe est imperméable     | 403         |
| à la chaleur                                                                           |             |
|                                                                                        | 484         |
| Coefficient de conductibilité intérieure. — Essais de determination directe            | 486         |
| Distribution des températures dans une barre conductrice de petit diamètre             | 488         |
| Détermination indirecte des coefficients de conductibilité. — Expériences de Despretz. | 4g <b>o</b> |
| Expériences de MM, Wiedemann et Franz                                                  | 491         |
| Détermination des constantes M et N de la formule théorique                            | hg3         |
| Application à l'appareil d'Ingenhouz                                                   | 494         |
| Conductibilité des corps solides cristallisés                                          | 495         |
| Conductibilité des corps liquides                                                      | 496         |
| Conductibilité iles gaz.                                                               | 497         |
|                                                                                        |             |

FIN DE LA TABLE DES NATIÈRES.



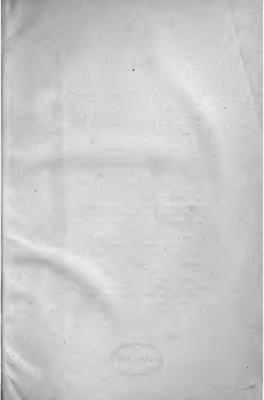

#### WHEN MEMBERSHELD

- Franké de chimie générale, analytique, industrielle et agricule, se M. J. Provin, moble de l'againt, et f. Chèr, moule de l'againt, et f. Chèr, moule de l'actori, produce de Moule d'Aller de l'actori, l'actorise de l'actorise publicé en l'adams et a mét en consequence de moule ense fapres dans le teste, accompanye d'un table depletoque.
- Traité de la chaleur considérée dans ses applications, par l'Étrer, as on moje deux général de l'auvesté, professeur de phrique applique auvarts à l'Étale confide, en Transburéditon, entirement refondue 5 (a), et un-8 accompages de 650 figures dans le texte (2 f. d. et un-8).
  - Phéorie physiologique de la musique fondée sur l'étade de l'ammuton, audannes, que le l'alta morre profession à l'Intressité de Heichthu Traduit de l'allement par M. de les sorts, aucres d'étade de l'étade put traduque 1 vol. pr. m.S. avec figure s'duis l'Este Prix.
- Hémaire sur la conservation de la force, posséé é un apodé éjendame de la maissanation de force rotantile, que M. le dicteur lla mort, traduit par M. Loris Pérans, posséssur à l'European de Luge [13] petimas.
- Optique physiologique, par 31 II. Bremerz, pentesseur de physiologie a Heidelberg, Fradiate de l'allamand par VIII, Évin Jevar et N.-Ty. Krixx, 1 vol. gr. m. 8° avec 243 figures dans le texte et un atlas de 11 planches, Prix. 30 f.
- Truité complet de chimie aunitytique, par lleva Ross, anciprolessenc'à l'Université de féction Elate ofrança e organde 2 vol. gr. mels avfigures dons le fectie.
- Recherches géologiques dans les parties de la Savoie, du Piémont et de la Suisse voisines du mont Blanc, por tra, Fetz polescri? (Andeme de tenev. 5 rel met en 40 f.) du fr.
- Fraité de physique élémeutaire, parta, hace et f. Franc France débun entérement rélador par E France, podessur au téres Sant-Lour, copétique à l'École politiclarque 1 od., peit m-8 ave 685 figures slaus é texte ;





